### LES PREMIERS DÉCRETS DE LA RÉFORME HABY SONT PUBLIÉS

LIRE PAGE 12



Directeur: Jacques Fauvet

1,40 F

Portugal, 14 esc. fr.: U.S.A., 65 cts; 5. RUE DES ITALIENS

75427 PARIS - CEDEX 69 Teler Paris no 658577. Tel. : 246-72-23

LES CONFLITS DU PROCHE-ORIENT ET LEURS CONSÉQUENCES LES hausses de prix «brutales et abusives»

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

#### Les limites de la paix syrienne

Depuis qu'elles sont entrées à Beyrouth à la mi-novembre, les troupes syriennes, sous le cas-que vert symbolique de la force arabe de dissussion, ont créé une situation que, dans le soulagement général, on qualifie volontiers de « paix ». Le san-glant attentat de Beyrouth-Ouest vient de rappeler que la tranquillité retrouvée den fragile, et que des provocations peuvent fort bien la remettre en question. Certes, la e paix syrienne > est ressentie comme un bienfait, puisque les combats ont incidents qui se produisent encore etant rapidement circonscrits. Mais cela ne signifie pas que la sécurité soit rétablie sur l'ensemble du territoire, et la situation reste explosive au Sud, où, sur les quelque 1 000 kilomètres carrés qui bordent la frontière israélienne, les adversaires de la guerre civile demeurent face à face. Tous les efforts déployés pour permettre à un contingent de la · force arabe de dissuasion » de prendre position dans cette zone ont échoué, et Israel ne tolérerait pas de voir des forces syriennes se deployer a proximité immédiate de son territoire.

Aussi longtemps, en outre, que le ramassage des armes lourdes ne sera pas achevé, un énorme potentiel de destruction restera entre les mains des adversaires, permettant à tout instant une reprise des combats. Or, pour jouir de cette paix toute relative qu'explique d'ailleurs pour une bonne part l'épuisement des belligérants, les Libanais ont dù se de plus en plus lourde. Leur presse, qui par sa variété et sa liberté de ton faisait exception dans le monde arabe, est dé-sormais muselée, et la liste des sujets soumis à censure est si longue qu'elle rappelle la boutade de Beaumarchais sur la liberté de parler de tout à condition de ne traiter de rien.

En fait, la réalité du pouvoir appartient à la Syrie, qui n'a pas dangereuses lectures. C'est à Damas que tout se règle désormais, et les innombrables allées et venues des responsables libanais entre Beyrouth et la capitale voisine en témoignent éloquemment. Le nouveau gouvernement de M. Selim Hoss, en dénit des - pouvoirs speciaux » qu'il s'est fait attribuer, est une pale équipe de techniciens, sans doute compétents — ce qui n'est pas peu! pour gérer la reconstruction du pays, mais birn incapables de

Cerics, des deux camps en présence, c'est celui de la gauche libanaise et des Palestiniens qui subit le plus durement la tutelle de Damas. Les chrétiens de droite, disposant de leur radio propre et ménacés par une armée qu'ils accueillirent avec chalcur, ne peuvent pourtant se faire trop d'illuest tenu en lisière par un pouvoir étranger, fût-il bien intentionné pour l'instant, les rêves de partition sont plus que jamais suicidaires et le souci d'autonomie est

L'occupation étrangère n'est inmais douce à qui doit l'accepter, Un jour ou l'autre, une réaction nationale se produira dans un pays aussi attaché à son originalité et à ses libertés que celui du Cedre. Plutôt que de preparer de nouvelles querelles, et peut-être de nouveaux affrontements, les Libanals seraient blen inspirés. en tirant parti de la « paix syricane », de tenter enfin de se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la façon dont s'ils ne veulent pas demeurer tutelle — il leur faudra bien un jour organiser leur coexistence.

#### Dernière minute

M. BREINEY SE RENDRA EN FRANCE L'ÉTÉ PROCHAIN

annonce M. Giscard d'Estaing

### BEYROUTH : un attentat fait 35 morts | PARIS : un ancien dans le secteur chrétien

Une vive tension régnait, mardi 4 janvier, en fin de matinée, dans Beyrouth-Ouest, à la suite de l'explosion d'une voiture plégée qui a fait, lundi soir, dans le quartier chrétien d'Achrafleh, trente-cinq tués et cinquente-trois blessés

Tous les points de passage entre Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est ont été obstrués par des barrages de pneus enflammés ou par des civils en armes qui tiraient en l'air, et dont certains avaient le crâne rasé en signe de deuil. La plupart des magasins du secteur chrétien sont termés.

Ce sanglant attentat coincide avec l'entrée en vigueur du décretloi sur la censure, qui témolgne, parmi d'autres signes, de la tutelle croissante imposée par les Syriens au Liban.

trouvent à Beyrouth-Ouest,

devront désormats soumettre tous leurs textes à la commission

de censure, qui apposera le cachet de la direction de la sureté géné-rale sur tout écrit autorisé.

M. Salah Salman, ministre libanais de l'intérieur, a déclaré

Les circonstances de l'attentat demeurent mai éclaircles, les agences de presse internationale étant désormais tenues à ne étant désormais tenues à ne reproduire que les communiqués officiels. Cependant, le journal phalangiste Al Amal, qui, jusqu'à présent, a échappé à la censure, en donne plusieurs versions contradictoires. Selon certains, la bombe aurait été déposée dans une scalure en estatempement. une voiture en stationnement devant la caserne des services de sécurité phalangistes. Mals un expert, cité par Al Amal, estime qu'elle a probablement été dépo-sée dans un système de cana-lisations des eaux de ribie lisations des eaux de pluie.

La charge — une centaine de kilos de dynamiste — a provoqué trois incendies dans des immeu-bles voisins du siège phalangiste et a détruit une cinquantaine de vottures en stationnement. Certaines des victimes auraient été brûlées vives dans leur volture embrasée par l'explosion. Al Amal rapporte que sept miliciens pha-langistes se trouvent parmi les cinquante-trois bie

L'attentat de lundi constitue le plus grave incident survenu à Beyrouth depuis que la force arabe de dissu nance syrienne, fait respecter le cessez-le-feu dans la capitale libanaise. Le mois dernier, deux libanaise. Le mois dernier, deux voitures piégées ont explosé près de la résidence de M. Kamai Joumblatt, chef de file de la gauche libanaise. M. Raymond Edde, porte-parole des chrétiens modérés, a échappé, pour sa part, à plusieurs attentats.

#### La censure de la presse

Les autorités libanaises pour-suivent la mise en place des organes de censure de la presse exigée par les Syriens. Deux centres ont été crées dans la capitale libanaise, le premier à Beyrouth-Est et le second à la limite des quartiers ouest, au siège central de la force arabe de dissuasion, dans le secteur du mu-see national. Ils fonctionneront vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Les correspondants de la presse cirangère, ainsi que les agences de presse internationales — dont la majorité des représentants se

En Israël TE ZAKIDE DU MINISTRE DU LOGEMENT SERA EXPLOITÉ PAR L'OPPOSITION

(Lire page 3.)

### représentant de l'O.L.P. est assassiné

Un militant palestinien d'origine mauritanienne M. Mahmoud Ould Saleh. trente-huit ans, a été tué de plusieurs balles de revolver, dans la soirée du lundi 3 janvier, rue Saint-Victor à Paris (5°).

Peu après 20 heures, M. Saleh venalt de quitter la Librairie arabe qu'il dirigeait; lorsqu'il a été abordé — selon des témoins — par deux inconnus qui ont aussitôt ouvert le feu sur lui. Atteint à la tête par deux balles de 11,43 millimètres, M. Saleh a été tué sur le coup. Les meuririers ont réussi à prendre la fuite. D'origine mauritanienne, M. Sa-

que, en instituant la censure. le gouvernement n'avait nullement l'intention « d'exercer des pres-sions sur les journaux, l'informa-tion vraie et la libre opinion». D'origine mauritanienne, M. Sa-leh militait depuis longtemps au sein des organisations palesti-niennes. Après la mort en dé-cembre 1972 de M. Mahmoud Hamchari, délégué à Paris de l'or-ganisation de libération de la Pa-lestine (OLP.), M. Saleh était desenn melouse mois le repréuon vraie et la jure opinion n.
«Ce que nous roulons, en tant
que gouvernement, a-t-il dit, c'est
obtenir que la presse soit à la
hauteur de ses responsabilités,
veille à l'intérêt du Liban et aux
relations fraternelles qui nous
lient en prése du sannée purha lient au reste du monde arabe.» devenu quelques mois le repré-sentant par intérim de l'O.L.P. er Seul le journal de langue fran-caise l'Orient-le Jour a paru ce mardi matin. Les journalistes de l'indépendant Al Nahar et du France II était depuis considéré par certains comme un partisan du Front du refus, la tendance la plus radicale du mouvement palestinien. quotidien de gauche Al Sajir avaient en lundi, la désagréable surprise de constater que leurs bureaux avaient été saccagés.

(Lire la suite page 3.)

# seront sanctionnées sans délai

#### annonce M. Raymond Barre

Les syndicats ant accueilli avec scepticisme ou hostilité l'allocution télévisée du premier ministre, lundi 3 janvier, consacrée à la fin du blocage des prix et à la baisse de la T.V.A. sur le tiers environ

F.O. et la C.F.D.T. estiment, se tondant sur l'expérience, que la libération des prix finit toujours par entraîner une hausse substantielle, quelles que soient les précautions prises par les pouvoirs publics. La C.F.D.T. peuse, elle, que la réduction de la T.V.A. n'empêche pas le gouvernement de rouloir faire de 1977 une nouvelle année d'austérilé

M. Barre a déclaré que les organisations de commerçants et de prestatatres de services ont pris « l'engagement de répercuter intégralement la baisse de la T.V.A.». Le premier ministre a demandé d tous leurs membres « de se conformer à cet engagement et de faire bénéficier leurs clients de la baisse des prix qui doit en résulter ».  $\it R$  a invité les acheteurs à « prendre garde aux hausses de prix brutales et abusives » qui pourraient se produire ; « De tels excès seraient évidemment sanctionnés sans délai »,  $\it a-t-il$  ajouté. Pour le premier ministre, il faut, en 1977, « poursuivre avec ténacité la remise en ordre et le redressement » de l'économie et pour cela « éviter l'attentisme, dissiper le scepticisme, écarter le pessimisme ».

#### Un habile transfert de ressources

Il y a quatre ans, une « opéra-tion T.V.A. » se présentant techniquement sous une forme très voisine de celle qui est lan-cée aujourd'hui avait assez lamentablement échoué, comme on pouvait du reste le prévoir (le Monde du 9 décembre 1972). Comparaison n'est pas raison. Il faut toujours tenir compte de l'ensemble des circonstances pour uger d'une situation.

Elles sont, sur plusieurs points essentiels, inverses de ce qu'elles étalent au début de l'année 1973. Et surtout l'action menée par le gouvernement de M. Raymond Barre est très différente de celle que faissit semblant de conduire le gouvernement Messmer, même si le ministre de l'économie et des

finances de l'époque n'était autre que l'actuel président de la Répu-

Dans la bouche de tout autre que la sienne, les propos pro-noncés lundi soir par le premier ministre auraient pourtant de quoi inquiéter. M. Barre n'a-t-il quoi inquieter. M. Barre n'a-t-il pas dit que la diminution de la T.V.A. constituait « une disposition importante de la politique de lutte contre l'inflation » et qu' « il est bien normal que l'Etat contribue au ralentissement de la hausse des prix... en renonçant à plus de 8 milliards et demi de recettes fiscales »?

PAUL FABRA

(Lire la suite page 23.)

#### UN ENTRETIEN AVEC M. VLADIMIR BOUKOVSKI

### Le problème des détenus politiques est indivisible et universel

- Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il y a deux cent cin-

-- Quand j'ai répondu qu'il y a deux cent cinquante millions de prisonniers politiques en U.R.S.S., je ne l'ai pas dit pour faire une formule ni comme une plaisan-

terie.

3 il existe une stratification très complexe des régimes de détention. En prison, il y deux régimes : le régime général et le régime sévère. En outre, il y a des camps spèciaux pour les dètenus politimes.

politiques.

» Certes, la législation ne recon-naît pas la notion de détenu poli-tique. Mais elle distingue entre

Le cheveu est un peu moins court que celui du étenu d'il y a moins de trois semaines, le costane défents d'il y a moins de trois semaines, le costame n'est pass celui qu'avait fourni le K.G.B., mais Viadimir Boukovski, trente-quatre ans, dont douze de détention après quatre arrestations et trois procès, a toujours queique mal à s'adapter au confort bourgeois, au calme paysage des montagnes zuricholses, à la liberté qu'il a si peu commu et à ce monde étranger qu'il découvre pour la première tols. Le long visage maigre ne rappelle plus que de très loin la figure pour qui orne les ouvrages qui lui ont été consacrés. Les médecins ont néanmoins confirmé que son ulcàre à l'estomac s'est cicatrisé et que l'épuisement dont il

souffrait n'a entraîné aucun processus irréversible. La giotre qui s'attache à sa victoire, ce rôle d'otage précieux échangé contre un chef comm torique et convoyé à Zurich par le premier adjoint du chef du K.G.B., M. Baranov en personne, Vladimir

Vladimir Boukooski commence saient ainsi de discréditer mes interventions actuelles. A u jour-d'hui, ils se sont mis à mentir plus encore. On avance que j'ai par s'élever contre les accusations avancées contre lui dans un communiqué du bureau soviétique d'information à Paris au moment du meeting de la Mutualité (le Monde du 22 octobre 1976). A ce presque discuté d'une insurrection armée, que je tirais dans la forêt. De toute ma vie, je n'al jamais eu en main une arme et n'ai pas servi dans l'armée. » texte, qui parlait de liens avec l'organisation des émigrés solida-ristes N.T.S. (1) et d'a aide maté-

« Tout ceci ne m'a jamais été reproché au tribunal. Pas une seule fois je n'ai été accusé ni de liens avec le N.T.S. ni d'avoir reçu de quiconque de l'argent ou des subventions. Simplement, ils es-

rielle» reçue de ce mouvement, Boukorski répond :

que gêne que sa seule ambition dans la vie était et est toujours la biologie, plus précisément la neuro-physiologie qu'il n'a pu étudier qu'un an à l'université de Moscou et qu'il espère bien retrouver enfin à l'université de Leyde, après le séjour en Grande-Bretagne qu'il commence ce marcredi et un brei passage en France à la mi-janvier. S'il s'est lancé dans le combat pour les droits de l'honime, c'est seulement pour être en règle avec sa conscience, pour « ne pas être odieux de l'honime. à sol-même ». Il n'en continue pas moins de « détes-ter » la politique. De même, ce n'est qu'en réponse à une question qu'il confirme avoir refusé, en 1973, la proposition qui lui était faite de partir volontairement pour l'étranger. Il voulait que le problème des droits de l'homme en U.R.S.S., soit réglé su présiable. Et il n'exclut pas de retoumer un jour à Mo

Pendant plus de quatre heures, Viaclimir Bonkovski bien vouku répondre à nos questions sur une série de sujets qu'il n'avait pas abordés jusqu'à présent.

times de la répression antireli-gieuse, avec les criminels de droit commun. Toute statistique est donc impossible.

> Propos requeillis par MICHEL TATU. (Litra la sunte page 2.)

#### *AU JOUR LE JOUR*

Outre le fait que le seul reproche dont on puisse charger les plombiers du Canard enchaîné est de n'avoir pas rebouché le trou qu'ils avaient fait dans un mur, la seconde raison qui a conduit le juge Pinsseau à conclure à un non-lieu est qu'il n'y a pas eu tentative d'atteinte à la vie privée, les conversations des fournalistes étant d'ordre a politique, général ou professionnel » et ne concernant donc pas la vie privée.

D'ailleurs, ces conversations on peut en lire le résultat dans l'hebdomadaire satirique chaque mercredi matin. C'est ainsi qu'on a pu y apprendre que, entre amis, M. Chirac surnommail élégamment M. Ponialowski « gros c...l». Dans ce cas, la seule utilité des micros aurait été que le ministre de l'intérieur soit le premier informė. Il y a les murs qui ont des

oreilles et ceux qui ont la BERNARD CHAPUIS.

### LA MUSIQUE CONTEMPORAINE EN GRÈCE

## Un festival à Athènes

reprises qu'il y a deux cent cinquante millions de prisonniers
politiques en U.R.S.S. Mais il
y a des gens qui soni en prison
pour raisons politiques ou religieuses et qui se distinguent,
bien entendu, des prisonniers
de droit commun. Quelle est la
part respective de ces deux
catégories? Un rapport d'Amnesty International, en novembre 1975, estimait qu'il y avait
un million de prisonniers en
U.R.S.S., dont 1 % de politiques, soit dix mille. Qu'en pensez-vous? cas des petites oranges sauvages qui pendent mélancoliquement aux arbres de leurs squares. Ils passent à côté sans les voir et font leurs achats pour les fêtes : dans les vitrines, les mêmes jouets que partout ailleurs, les mêmes gadgets qui parlent, eux aussi, du Marché

Sauls les pâtissiers dressent des pyramides de biscuits aux amandes, perdus sous le sucre-glace, qu'on mange seulement en cette période de l'année. Après les oranges amères, c'est à cela qu'il faut goûter café turc ; une fols assis à une table, on a tout loisir d'écouter queiques airs à la mode. Nouvelle Impression musicale après la version grecque des taxi entre Bob Dylan et Nicoletta,

premier contact avec l'ambiguité d'un pays au confluent de deux ations : cent cinquante ans d'indépendance n'ont pas effacé l'empreinte islamique laissée per trois stècles et demi d'occupation turque ; cela s'entend dans les chansons — du moins celles qui ne sont pas d'importation, — avec leurs l'altération de certains degrés de la gamme caractéristique des musiques

GÉRARD CONDÉL (Lire la suite page 11.)

#### At Monde\_ deleducation

Numéro de janvier

• L'échec des C.E.S.

 La bande dessinée à l'école







Italie

TOUR SON AUD ENDE OF

spetre par des marcham

(Suite de la première page.)

» Au total, il y a en Union soviétique un tel nombre de campa et de régimes divers (régime spècial, sévère, renforce, général, déportation, exil résidence forcée), tant de diverses limits ons de liberté pour les gens non détenus, tant pour les gens non détenus, tant de persécutions extra - judiciaires et un tel statut politique général de tout le pays (isolement du monde extérieur, barbelés aux frontières, etc.) que l'on a réelle-ment le droit d'affirmer que nous avons deux cent cinquante mil-lions de prisonniers politique. 2 Cependant, l'évaluation d'Am-nesty International n'est pas cor-recte I-Union soviétique n'a pas recte. L'Union soviétique n'a pas un million de détenus, mais de trois millions à trois millions et

demi au bas mot. emi au bas mot.

— Amnesty dit cussi qu'il y

a un an, à la prison de Vladimir où vous étiez, il y avait
trente-cinq prisonniers poli-

Il s'agit seulement des détenus à régime sévère. Ceux-là étaient trente-cinq. Mais il y a aussi le régime particulièrement sévère : ils étalent environ quarante tous politiques, à le subir.

Dans la prison de Vladimir, le jour de mon départ, il y avait en tout mille trois cents détenus. Les détenus à régime sévère, auquel j'appartenais, étalent trente. Ceux du régime particulier étalent en-viron quarante, condamnés pour viron quarante, condamnes pour « crimes d'Etat particulièrement dangereux ». Donc, au total, moins de cent politiques, Mais il est impossible d'évaluer le nom-bre des condamnés pour l'article 190 qui se trouvalent paimi les droits communs. Nots n'avions pas asses de contents avec par l'article 190 qui se trouvalent paimi les droits communs. Nots n'avions pas asses de contents avec par l'article 190 qui se trouvalent paimi les droits communs. Nots n'avions pas asses de contents avec 190 qui se trouvalent par l'article 190 q pas assez de contacts avec eux

— Quels étaient vos rapports avec les droits communs ?

— Il n'y avait pas de contacts particuliers, mais une alde réci-proque entre détenus. Par exemple, nos cellules se trouvaient à pie, nos ceintes se trouvaient a une distance déterminée les unes des autres. Entre elles se trou-vaient des cellules de droit com-mun. Pour établir des liens illégaux entre les cellules, nous étions bien sûr obligés de recoprir aux services des droits communs. Ils l'ont toujours fait très voloniers, avec une pleine compréhension de nos besoins. En général, nous n'avons toujours trouvé que de

la sympathie de leur part.

— Soljentisyne raconte pour sa part qu'ils étaient très

C'était vrai autrefois Mais aujourd'hui nous ne sommes plus avec eux dans les camps (du moins les crimes « particulière-ment dangereux »). En second lieu. l'état d'esprit de tout le peuple a beaucoup changé.

» En 1967, lorsque je purgeais.

une peine pour avoir organisé une camp avec les droits communs. J'étais le seul dans toute la zone, avec un baptiste. Je n'ai éprouvé aucune difficulté avec eux, ils se comportaient envers moi avec beaucoup de compréhen-sion, de sympathie et de respect. Nous étions toujours heureux de

dissidence? En 1972, après la fin de la Chronika (2), on parlait de coups très sévères portés à l'opposition. Et aujourd'hui de nouveaux noms

- Y a-t-il extension de la

Nous évitons des termes comme « dissidents ». En général, nous appeions ce mouvement la ré-sistance. Nous ne disons pas « mol-pensants » (inakomysliach-tchte, littéralement : ceux qui pensent autrement), parce qu'au fond nous représentons tout sim-plement les gens qui pensent. Lâ-bas, il,n'y a pas d'autre pen-sée : il y a d'une part, les gens qui pensée : d'autre part, les gens qui pensent et que l'on appelle je ne pensent et que l'on appelle je ne sais pourquoi les « mal-pensants ». sals pourquoi les « mal-pensants ».

» En ce qui concerne l'extension ou le déclin de ce mouvement, j'ai connu plu sieurs périodes. Il y eut une période de croissance à la fin des années 50 et au début des années 60 (1959-1961); puis il y a eu une chute, puis une croissance qui a atteint son sommet en 1968. Après 1968, le mouvement a décliné et, actuellement, il recommence à croître. Le minimum a

Des prisons aux usines

— Il est curieux qu'aujour-d'hui, à propos de l'Union soviétique, on en sache plus, à l'Ouest, sur ce qui se passe dans les prisons que dans les usines ou les kolkhozes.

mence à croître. Le minimum a été atteint sans conteste en 1972.

— Quelles en sont les causes? Une faiblesse des

Cela vient de ce que la protestation a commence par être une protestation intellectuelle. Elle a soulevé d'un coup une série de problèmes centrée sur celui de la liberté d'expression. ceiti de la liberte d'expression, à laquelle l'intelligentzia était plus sensible. Mais ce problème est le même pour toutes les couches de la société, et tout aussi important pour les ouvriers, les paysans, que pour l'intell-

entsia.

» C'est pourquoi tôt ou tard, et probablement très bientôt la question sociale et celle de la situation économique se poseront. La situation économique du peu-ple est misérable. Quand une nouvelle couche d'hommes pren-dra conscience de la possibilité d'une résistance, d'une lutte pour leurs droits et d'une solution de leurs problèmes économiques par ces méthodes alors ces pro-blèmes seront au centre de l'attention. Nous ne pouvons ré-soudre ces problèmes pour eux. Je ne suis pas ouvrier. Sakharov encore moins. Mais je pense aussi que notre « question syndicale » prendra la même coloration de lutte pour les droits civiques.»

Interrogé sur son attitude visà-vis du communisme, Vladimir Boukovski tient à préciser que le mouvement de résistance « compte aussi beaucoup de communistes n. Mais il ajoute : « Un communiste honnête ne pourra que rester en prison en régime communiste A mon avis, le communisme mène au totalitarisme car l'idéologie a gique, dans la mesure où il n'était qu'une évolution quantitative, le point culminant de la boichevi-

\* Je suis pour le pluralisme, pour des élections libres mettant en jeu plusieurs partis. Le peuple n'est pas un monolithe, et tout autre système paralyse sa volonté. Le système d'administration directe n'a pas ce que l'on appelle l'effet en retour. Il tient tout seul et tente de convaincre le peuple qu'il représente la seule vole. En démoapparaissent.

I faut d'abord se mettre cratie, il y a un effet en retour ceord sur la terminologie.

autorités ou une maturation des esprits? — Le mouvement de désasservissement interne des gens est un processus psychologique très com-piexe et lent. Sur le plan de la société, il englobe toujours plus de

couches sociales. S'il a commence couches sociales. S'il a commence essentiellement parmi l'intelli-gentsia créatrice, progressivement, vers l'année 1968, il a englobe l'intelligentsia scientifique, les mi-lleux académiques. La vague suineux academiques. La vague sui-vante engiobera bien sûr de nou-velles couches. De là ces périodes de croissance et de déclin. a Dès qu'une nouvelle couche a pris conscience de la nécessité de d'élan lorsque cette nouvelle couche fait preuve d'activité. Puis comme il s'agit d'un mouvement malgré tout étroit, incapable de parvenir à des transformations de l'Etat, un déclin internations de l'Etat, un déclin rormanons de l'esat, un declin intervient naturellement. Ma is l'impulsion est donnée, elle ne peut pas disparaitre. Elle pousse la couche suivante, qui crée à son tour une nouvelle vague.

— La possibilité donnée aux opposants de s'exiler repré-sente-t-elle un progrès? sente-t-elle un progrès?

— C'est un grand progrès mais il ne faut pas croire qu'il résulte d'une volonté du pouvoir. Il lui a été arraché. En 1970, la tendance était à la destruction de l'opposition, et cette tendance s'est concentrée sur les juifs, bien qu'il y ait encore bien d'autres minorités nationales : Tatares, Allemands, Turcs, etc. A la fin de 1970, la question a été résolue après le procès de Leningrad, la très forte pression du monde entier ayant obligé les dirigeants à modifier leur position et à automodifier leur position et à autoriser l'émigration.

 Ne craignez-vous pas que départ de très nombreux intellectuels et créateurs dans tous domaines, des écrivains aux sportifs, ait pour résultat de vider la Russie de sa vie culturelle?

Cultureue?

— Le droit à l'émigration fait partie des droits de l'homme, et c'est donc une victoire de l'obtenir. Quant à l'appauvrissement de la Russie, il est en effet un phénomène négatif si rien n'est fait pour l'équilibrer. Mais nous ne sommes pas coupés de la vie culturelle en U.R.S.S., nous restons en contact avec elle. Ce qui est fait et publié ici a un grand retentissement en Union sovié-tique. Il y a même un enrichis-sement dans la mesure où une partie de l'intelligentsia a enfin la possibilité de s'exprimer librement et de se manifester dans le cadre de la culture mondiale. De ce point de vue, le phénomène n'est pas nègatif, mais il faut maintenir ce lien. Il faut, pour cela, que des forces de libéralisation soient à l'œuvre à l'inté-rieur et aussi à l'extérieur.

phique de s'en tenir au seul droit à l'emigration. Il faut aussi régler le problème de l'entrée dans le pays. Or si l'emigration est accessible, la libre entrée ne l'est pas. Et ces deux problèmes ne sont pas séparables. Ainsi, en ce qui concerne les juifs, il y a réduction du nombre des émigrants. Les plus actifs sont partis, ceux qui restent sont hésitants et craintifs. Si on pouvait partir mais aussi rentrer, ils hésiteralent moins. Il ne faut pas que la frontière soit un Rubicon, un phique de s'en tenir au seul droit

choix imposé de manière défi-Que pensez-vous des rela-tions Est-Ouest et de la dé-

Ces relations sont à mon avis places sur des bases malsaines. Pour nous l'Occident est largement un modèle. Pour donner à notre peuple la possibilité de s'exprimer, il nous faut son aide : sans publicité, sans liberté de presse, la tâche est trés difficile. Or par ses actes, l'Occident a accepté la conception soviétique de la détente. Il cherche un compromis avec Moscou sur notre

compte. alors que nous sommes les représentants du seul mouvement qui peut assainir le pays. » Ainsi, sous prétexte de non-ingérence dans les affaires inté-rieures, l'U.R.S.S. veut limiter la circulation de l'information. Or beaucoup de stations de radio s'adaptent à ces impératifs sovié-tiques et modifient le contenu de leurs émissions. La B.B.C. et Radio Liberté (3) donnent à leur personnel des instructions qui ressemblent tout à fait aux insresemblent tout a fait aux ins-tructions soviétiques, dans l'esprit comme dans l'expression. C'est cela la convergence. l'Ouest ve-nant vers l'Est et non pas l'in-vers! A Radio-Liberté, on n'a vers! A Radio-Liberté, on n'a pas le droit d'évoquer des thèmes e portant à l'incitation » ou e pouvant mettre en cause l'intégrité territoriale de l'U.R.S.S. ». C'est du maccarthysme. celui-là même qu'ils ont rejeté pour eux et qu'ils acceptent pour l'Est. » Le problème des relations entre l'Est et l'Ouest. c'est un peu celui des relations à établir entre un honnête homme et un bandit. Le premier peut décider

l'Union soviétique à faire une NEP (4) extérieure sans réformes intérieures. Il a donné à l'U.R.S.S.

des crédits permettant à ses diri-geants de sortir de l'impasse dans

laquelle ils s'étaient enfermés par leur système stupide, et tuant ainsi le processus de libéralisa-tion interne.

» Autrement dit, moins de poli-

tique, plus d'honnêteté! Les Oc-cidentaux doivent penser à leur

santé morale, et pour cela se libérer de cette non-liberté inté-rieure, de cet asservissement

soviétique qui pèse sur chaque homme, à l'Ouest aussi. Un exem-

ple: les gens qui venaient nous voir de l'Occident sympathisaient souvent avec nous. Mais lorsqu'ils étalent arrêtés par le K.G.B. ils se conduisaient souvent plus mal

que les nôtres. Spectacle éton-nant, voici un homme libre, édu-qué dans la liberté, qui, en face de maîtres chanteurs élémen-taires, se conduit moins bien que

Que pensez-vous du problème de la pair et de la guerre? La politique des Etats

n'a-t-elle pas été le plus sou-vent, et depuis longlemps, fon-dée sur l'égoisme et le calcul?

- La crainte de la guerre est légitime, mais elle paralyse. Je ne crois pas à la possibilité d'une

guerre ; les armes atomiques la

réalisme. Non, c'est une illégalité, une adaptation à l'hypocrisie.

en trompant son peuple.

» On discute beaucoup des armements et des mégatonnes. Mais la première cause de ces phénomènes, ce sont les hommes. Il faut introduire plus de tolé-rance entre eux et d'abord pour ceux qui ne pensent pas comme les autres. C'est la conscience humaine qui a engendré la résistance pendant la guerre, mouvement des femmes pour la paix en Irlande. C'est cela qui représente un gage de paix, beau-coup plus que tous les accords sur les armements que les Etats ne respectent pas, à commencer par IU.R.S.S.

il est un axiome selon lequel la politique est cynique et amorale. Mais nous vivons à une époque où Mais nous sivons a une epoque ou la santé morale d'une nation n'est pas une valeur moins impor-tante que la richesse, la prospé-rité ou le développement culturel. Il s'agit de savoir ce qui est le olus important : la morale l'avantage immédiat.

— Je ne suis pas spécialiste de la question très complexe du comportement ° des Occidentaux guerre ; les armes atomiques la rendent presque impossible. Pour un gouvernement, admettre que sa ligne politique soit imprégnée d'une idéologie étrangère à cause de la peur de la guerre est une grande faute. Et l'on peut perdre la guerre avant de l'avoir com-

de n'avoir aucune relation. Mais ce faisant, il touche aussi tout un peuple. L'isolement aboutirait à la « sinisation » du peuple soviétique. C'est une mauvaise

» L'autre possibilité est celle s L'autre possibilité est celle des manœuvres en coullisse, par lesquelles on marchande et l'on vend les gens. C'est une position amorale et dangereuse, plus dangereuse encore pour l'Ouest que pour l'Est. Pour nous en tout cas, plus délie les mains du souverneelle délie les mains du gouverne-

ment à notre égard. » Alors que faire ? Les Occidentaux, lorsqu'ils parlent entre eux, trouvent normal de respecter eux, trouvent normal de respecter certains principes d'honnêteté. Mais lorsqu'ils se tournent vers l'Est, ils rejettent cette meme position morale et les principes démocratiques. Pourquoi veulent-ils s'adapter au système soviè-

» Je prends un exemple : la Constitution de l'U.R.S.S. pré-sente le parti communiste comme une organisation parmi d'autres. Il n'est dit nulle part qu'il s'agit

du seul parti. Nous rejetons quant à nous l'interprétation qu'en donnent les antorités: nous sommes pour le Soviet suprême et son présidium. Je ne veux pas dire que la Constitution me plait, mais je considère que, dans une première étape, les autorités dol-vent respecter leur propre Cons-titution. Or que fait l'Occident? Il accepte de signer des accords avec Brejnev, de mettre sur un pied d'égalité, par exemple, le président des États-Unis et le secrétaire général du P.C.U.S. Ce faisant, il nous porte un très grand tort. On dit que c'est du

Moins de politique, plus d'honnêtété » De même, l'Occident a aidé

mencèe, en devenant hypocrite et » Depuis Machiavel et avant lui

Que pensez-vous de l'alliance conclue par les puissances occidentales avec l'U.R.S.S. contre Hitler pendant la seconde guerre mon-

letire de Roste dénance que la faute de l'Occident a été d'avoir à choisir entre le communisme et le fascisme, d'avoir engendré cette situation par sa conduite amorale dans la période qui a précédé la guerre. Il fallat penser avant.

— Que pensez-vous de Sol-jenitsyne? — C'est un grand homme. Il est possible que nous ne comprenions son importance réelle que dans quelques années. Son influence en Russie est très grande.

russes de l'U.R.S.S. risquent-elles de se séparer un jour de

En tant que Russe, je ne pense pas qu'il soit un crime pour ces nations de se séparer. Je le comprendrais.

— C'est l'U.R.S.S. d'il y a vingt ou trente ans. Son évolution sera

— Pensez-vous\_lutter les droits de l'homme dans d'autres pays que l'U.R.S.S.?

législation internationale norma-lisant la situation des détenus politiques dans le monde entier et protégeant leur conscience des pressions. Dans de très nombreur pays, on les considère comme des gens qu'il faut réformer et rééduquer. Or cette idee est criminelle. L'humanité est assez mure pour faire cesser la violence et la cruauté envers ceux qui pensent autrement. Il faut songer à un accord interdisant les persecu-tions pour des motifs tenant aux convictions des victimes et inter-disant d'exercer des pressions sur les prisonniers politiques, par le travail obligatoire ou la réédu-cation. Il est étonnant qu'aucun acte n'existe pour régler ces questions. »-

(2) La Chronique des événe

— Les nationalités non

— Que pensez-vous de la situation en Chine?

la même que la nôtre, en plus ou moins rapide. Elle suit nos traces. qui sont celles du totalitarisme. Ce qui se passe après Mao rappelle étonamment ce que nous avons connu après Staline. Les Chinois auront aussi leur dissi-dence et leur résistance, car il n'y a pas d'autre moyen de sortir du totalltarisme que le désasservisse-ment intérieur.

- Le problème des détenus poli-tiques est indivisible et universel. Il serait ridicule, de ma part, d'agir autrement, puisque ma liberté a découlé directement de cette universalité. Il me semble que le monde occidental a autant de problèmes que nous. Celui de la tolérance envers les « mal-pensants » se pose, et il y a beau-coup de tensions entre les idéologies et les croyances: voyez l'Irlande, le Liban. » Je voudrais faire adopter une

> Propos recueillis par MICHEL TATU:

(2) La Chronique des événements courants est une publication clandestine du Samiziat visant à douner des informations sur les répressions politiques en U.R.S.S. et sur la lutte pour les droits de l'homme. Elle a paru avec une périodicité très régulière, chaque mois, jusqu'en 1972. Elle réapparaît depuis lors, mais de manière moins régulière.

(3) Station de radio financée par le Congrès américain et diffusant en direction de l'U.R.S.S. dans toutes les langues du pays. Ses émissions sont régulièrement brouillées par des émetteurs soviétiques.

(4) La NEP, ou Nouvelle politique àconomique, a été lancée par Lénins au début des années 20 pour restaurer l'économie en sutorisant un retour partiel au capitalisme.

Gande-Bretagne

E BETTON PARTIELES

IS KOMINATIONS HOWMERON EUROPEENNE PROVOQUEPONT

Harr IAPA Ave I TANDOTT

veralt. If a m

Pokistan

Bruke.

danabad critique vivement la décision de Com taspendre la coopération nucléaire estre la

a constraineral conto metre la lorde de Canada.

to metre la lorde du Canada.

to entre la lorde da Canada. har le Pakistan corte dicizion

a invarire e le commisse

alla des accuret accure de les

de Condiant de l'ende Condiant Notre pays.

Independe les terres de ces
de mediant du l'er la
condiant du l'er le
condiant du l'er la
condiant d 

CORRESPONDANCE

Wolf Biermann et les interdictions professionnelles

Invoquant un « droit de réponse amis de l'Allemagne » (ce qui n'a évidemment aucune valeur juridique), MM. Jacques Ziller, lecteur d'allemand juridique à Paris II, el Hans Hinrich Boie. communiquent, au cours d'une longue lettre, les remarques suivantes en contestant la possibi-lité d'un « amalgame » entre les mesures prises contre Wolf Bier-mann et la pratique de la loi sur les « interdictions professionnel-les » en R.F.A.:

les s en R.F.A.:

Nous ne voulons pas nier la réalité de pratiques regrettables et qui nous attristent, mais en dégager la portée véritable.

Il n'exise pas en Allemagne fédérale de « loi » sur les « interdictions professionnelles ». Les seules dispositions juridiques existantes sont celles-ci : le statut général des fonctionnaires fédéraux de 1953, en application de la Loi fondamentale (Constitution) de 1949, dispose :

Article 52, alinéa 2 : « Le fonctionnaire doit adhérer par tout son comportement à l'ordre constitutionnel, démocratique et libéral tel qu'al découle de la Loi fondamentale, et il doit prendre jait et cause pour sa sauvegarde. »

Cause pour sa sauvegarde C'est sur cette base qu'était prise le 28 janvier 1972 une déci-sion commune du chancelier fédé-ral et des ministres-présidents des Länder (dite « Extremisten Beschiuss »), qu' disposait notam-ment:

ent:

« Un candidat qui se livre à des activités dirigées contre la Constitution ne sera pas nommé dans la jonction publique. Si un candidat est membre d'une organisation dont les objectifs sont dirigés contre la Constitution on sera jondé à douter qu'il prenne fait et cause à lout moment pour

l'ordre constitutionnel démo-cratique et libéral. Ces doutes justifient en principe le reset de la candidature à une nomi-nation.

Les administrations de certains Lander en ont tiré parfois les conséquences malheureuses que conséquences malbeureuses que l'on sait, dénoncées sous l'appeluniation d' « interdictions professionnelles » (Beru/snerbote).

Après un essai de règiement législatif qui n'a pas abouti (le 
Monde daté 27 octobre 1975, 5 décembre 1975, 22-23 février 
1976), le gouvernement fédéral a 
défini le 19 mai 1976 des « principes pour la vérification de la 
loyauté constitutionnelle » qui, 
convenablement appliqués devraient réduire le nombre des 
candidatures rejetées et surtout 
mettre fin à la fâcheuse fouille 
systématique — du passé — des 
candidats à la fonction publique 
par les fonctionnaires chargés de 
la protection de la Constitution.

par les fonctionnaires chargés de la protection de la Constitution.

Le problème n'est pas encore résolu dans tous les Lénder de la même manière mais c'est une contre-vérité de dire que ces pratiques « mettent sérieusement en cause les procédures de défense des régimes démocratiques ». En effet ces pratiques n'empêchent en aucune manière les recours des candidats évincés devant les tribunaux administratifs et devant le tribunal fédéral constitutionnel, « procédures » offrant des garanties égales, sinon supérieures (dans la mesure où contrairement à chez nous la constituress (dans la mesure où contrai-rement à chez nous la constitu-tionnalité de a loi, en l'occurrence celle du statut fédéral ou de toute loi pourrait chercher à régler le problème, pourrait être mise en cause par le plaignant), à celles dont jouissent les fonctionnaires français, avec le recours pour ex-cès de nouvoir devent les tribu-cès de nouvoir devent les tribucès de pouvoir devant les tribu-naux administratifs qui serait à leur disposition dans ce cas.

République démocratique allemande

LES POSTES DE CONTROLE SONT SUPPRIMÉS

ENTRE BERLIN-EST ET LA R.D.A (De notre correspondant.)

Bonn. — Le ministère est-allemand des affaires étrangères a confirmé, le lundi 3 janvier, que les postes de contrôle placés entre Berlin-Est et le territoire de la République démocratique alle-République démocratique allemande avaient été supprimes
depuis le début de l'année. Ces
postes auxquels se trouvaient
parfois, à côté de la police de
R.D.A. des soldats soviétiques,
avaient pour fonction de contrôler
les voyageurs de République fédérale et de Berlin-Ouest, ainsi que
les touristes des autres pays. Ils
uevaient empêcher que les personnes entrées à Berlin-Est sans
visa ou ne possédant qu'un visa
valable pour la ville se rendent
en R.D.A.
La suppression de ces contrôles

en R.D.A.

La suppression de ces contrôles fait suite à l'obligation pour tous les étrangers désireux de se rendre à Berlin-Est de possèder un visa est-allemand (le Monde du 1° janvier). Elle constitue un nouveau pas vers l'assimilation totale de Berlin-Est à la R.D.A. alors que le statut particulier de Berlin, confirmé par l'accord quadripartite du 3 septembre 1971. s'applique aussi théoriquement au secteur oriental de la ville. Selon les dirigeants de la R.D.A. cet accord ne concerne au contraire

les dingeants de la R.D.A., cet accord ne concerne au contraire que Berlin-Ouest.

Si elle n'a jamais démenti l'interprétation de ses protégés. l'Union soviétique cosignataire de cet accord avec la France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ne l'a jamais reprise officiellement à son compte. — D. Vt.

Suède

# Mort d'Ernst Wigforss, ancien ministre des finances

L'homme qui rêvait d'une société socialiste au profit d'une déclaration plus modérée au congrès de 1932. politique. L'attrait du combat

pour le socialisme sera finalement irrésistible. En 1919, il est élu à

la première Chambre du Riksdag

Ernst Wigforss, ancien ministre des finances, est mort, lundi 3 janvier, dans le sud de la Suède, à l'âge de quatre-vingt-seize ans.

Le front haut, quelques cheveux blancs en désordre, une
touffe rebelle sur le sommet du
crâne, les yeux pétillants de malice, Errist Wiglorss, était un
a agitaleur politique », au sens
noble. Pendant toute sa vie, il a
mis son énergie au service d'un
grand dessein : faire de la Suède
une société socialiste. Or it a vu
s'édifier une « société capitaliste »
du bien-être. Il y a d'ailleurs
lui-même contribué au cours de
ses cinquante années de vie politique, dont dix-sept au posie de
ministre des finances, mais n'a ministre des finances, mais n'a jamais cessé de se battre pour essayer de convaincre ses compagnons sociaux - démocrates d'adopter une attitude moins timorée à l'égard des bourgeois.

> Le « programme de Göteborg »

Né en 1881, à Halmstad, dans le Halland, d'une jamille de petits artisans, Wipjorss étudie la phi-losophie à l'université de Lund. Son adhésion à l'idéal socialiste son auneston a ineet socialiste et décide des les premières années d'université. Il entre au parti social-démocrate, qui n'a, à cette époque, que queiques députés au Riksdag, dont Hjalmar Branting. Professeur de suédois et de latin dans un lycée de Göteborg. A hésite entre la philologie et la

la premiere Chamore du Rusadg.
C'est la même année qu'il rédige
le célèbre programme de Gôteborg. Il y préconise l'impôt progressif sur les revenus et les successions, ainsi qu'un impôt sur cessions, ainsi qu'un impôt sur les revenus des rentes et des obtigations, pouvant aller jusqu'à la confiscation pour les revenus très élevés. Il insiste sur la par-ticipation active des ouvriers à la gestion de l'entreprise qui doit déboucher sur l'aulogestion. Il demande la nationatisation de certains secteurs-clés de l'écono-mie, comme les mines de fer les arands domaines forestiers les grands domaines jorestiers, les grands domaines jorestiers, les sources d'énergie, les transports. Ce programme jut, selon les pro-pres termes de Wigjorss, « enterré en silence » au congrès de 1920. A la mort de Branting. en 1925, A la mort de Branting, en 1925, le parti avait besoin d'un grand leader populaire. Considéré comme trop théoricien, Wigforss est écarté, au congrès de 1927, au profit d'un homme qui incarnait beaucoup mieux les aspirations du parti à ce moment-là: Per Albin Hansson.

Wigjors voit dans la grande crise économique de 1929 une confirmation de ses théories sur les contradictions du régime capitaliste. Il propose au comité directeur du parit une « déclaraatrecteur du parti une a déclara-tion sur la question de la socia-lisation » où il précontse le trans-jert à la collectivité des moyens de production ou. à déjaut, un droit de regard étendu permet-tant un contrôle très strict du secteur privé. Ce texte est écarté

La même année, le parti rem-porte une grande victoire élec-torale. Il a présenté un pro-gramme de politique de plein emplot à la rédaction duquel Wigemplot à la rédaction duquel wig-jorss a participé. Celui-ci retrouve le poste de ministre des finances, qu'il avait occupé pendant une courte période en 1925. En 1938, la convention de Saltsjöbaden signée entre les confédérations patronales SAF et ouvrière LO e n g a g e irrémédiablement la social-démocratie dans la voie de la collaboration avec le capi-talisme.

Après le gouvernement d'union nationale de la guerre, une équipe social-démocrate homogène prend la relève. Wigforss voit enfin se réaliser son projet de création des comités d'entreprise, qu'il préconisait depuis les années 2h. Mais, doté: d'aucun pouvoir. ceux-ci ne donneront pas le résultats escomptés. Une grande politique sociale est cependant lancée, que doit payer l'impét progressi sur le revenu fortement augmenté et rendu efficace par l'institution de la retenue à la source par l'employeur (1947). Ce sera la dernière réforme de Wigforss, qui est désigné par la presse bourgeoise comme l'e homme le plus tas de Suède ».

En 1949 û prit sa retraite. Il

En 1949 û prit sa retraite. Îl écrivit alors des Mémoires pleins de verve et de traicheur, participa à des débais et donna des articles à des journaux social-démocrates, en particulier à Arbetet, à Molmö. GUY DE FARAMOND.

### **PROCHE-ORIENT**

# LA VISITE OFFICIELLE DE M. BOURGES AU CAIRE

ment laissé l'Arabie Saoudite offrir gracieusement quatorze Mirage III à l'armée de l'air du Mirage III à l'armée de l'air du Rais. Ces appareils sont pilotés par des Egyptiens formés en France et assistés, en principe jusqu'à la fin de 1977 seulement, par une mission française réduite. Au Caire, en décembre 1975, dans un « esprit d'équilibre » et pour « jaire pièce aux monopoles », le président Giscard d'Estaing avait donné un acte de naissance officiel à la coopération militaroindustrielle franco-arabe en annoncant que Paris était décidé en

industrielle franco-arabe en annonçant que Paris était décidé, en
principe, à concourir à l'établissement « d'une industrie de jabrication d'équipements de déjense en Egypte ».

Depuis lors, les positions respectives du Caire, de Paris, de
Washington et de Moscou concernant l'armement de l'Egypte n'ont
pas sensiblement changé. Mais la
coopération militaire franco-égyptienne donne pourtant l'impres-

déclarations gouvernementales op-timistes et de l'incessant ballet des visites entre militaires, industriels et techniciens des deux pays. Au moment de la venue au Caire, en novembre dernier, du premier ministre français, prè-cédés de la visite de M. Jeancédée de la visite de M Jean-Laurens Delpech, délégué minis-tériel pour l'armement, d'aucuns croyaient pouvoir attribuer la situation actuelle au « déstr des français de tendre des armes aux Egyptiens plutôt que d'en jabriquer sur leur sol, répondant au déstr de l'armée égyptienne de disposer d'armements neufs sans délai ».

ae disposer d'armements neujs sans délai ».

En réalité, apport technique et commerce peuvent aller de pair. Au rythme de deux par mois, une douzaine d'hélicoptères français douzaine d'hélicoptères français Gazelle équipés de missiles antichars Hot, sur un total de quarante-deux commandés, ont déjà été livrés à l'Egypte, tandis que de nouveaux Mirage III doivent l'être en 1977. Des discussions ont lieu sur la vente éventuelle d'avions de transport militaire Transall. Les difficultés empêchant la coopération militaro - industrielle franco - égyptienne de démarrer véritablement

empéchant la coopération militaro - industrielle franco - égyptienne de démarrer véritablement proviennent plutôt du peu d'empressement des bailleurs de fonds de l'Organisation arabe industrielle (O.A.I.).

Telle est l'appellation officielle, en français, de l'entreprise formée, après la guerre d'octobre 1973, entre l'Arabie Saoudite, Qatar. les Emirats unis et l'Egypte, pour fabriquer du matériel aéronautique militaire et des missiles, et ensuite d'autres types d'armes. Dirigée par un jeune cadre scientifique égyptien, M. Achraf Marouane, gendre de Nasser et ancien homme à tout faire de M. Sadate, l'O.A.I. a son siège au Caire; ses unités industrielles seront situées en Egypte et sa main-d'œuvre sera égyptienne. Si la technique et l'encadrement (on parie de plusieurs centaines d'ingénieurs et de techniciens) seraient en principe français, les capitaux doivent venir de Ryad, Doha et Abou-Dhabi. Or, jusqu'à présent, seul un versement relativement modeste de Qatar serait parvenu à l'O.A.I.

#### Un représentant au Caire

Ryad ne serait pas vraiment revenu sur ses engagements, mais, outre qu'il finance une part grandissante des importations civiles et militaires égyptiennes, il hésiterait avant de s'engager définitivement dans une affaire dont l'avenir est sinon incertain, du moins encore nébuleux. Le richissime Koweit a, pour l'ins-tant, refusé, malgré les pressions dont il a été l'objet, de s'asso-cier à l'OAL L'Iraq ou la Libye, Etats clients d'armements fran-cais, n'auraient pas l'intention d'acheter des matériels qui seraient fabriqués sous le patronage de gouvernements arabes pro-occidentaux. L'Arabie Saoudite elle-même se fournit directement aux Etats-Unis et accessoirement en France, et elle n'aurait pas l'intention de commander en Egypte de fortes quantités d'armes. La Syrie, quolque « là-chée » par l'Union soviétique, n'est pas prête à s'adresser aux Etats-Unis et n'aurait confiance qu'en des armes françaises mon-

qu'en des armes françaises montées en France.
Au cours de son voyage en 
Egypte, M. Bourges, qui doit être 
reçu par M. Sadate et visiter 
diverses: installations militaires 
égyptiennes, cherchera, au sujet 
de l'avenir de l'O.A.I., à recueillir 
des assurances tant sur le plan 
financier que sur celui de la coopération technique avec la France. 
Avant de quitter Paris, M. Bourges n'a-t-il pas déclaré au quotidien cairote Al-Ahram que « la 
France pourrait journir des Mirane-2000, le dernier né de la société Dassault, à l'Egypte si ce 
pays en jaisait la demande? ».

# logué comme colombe parmi les dirigeants du pays et s'est tou-jours opposé à l'implantation israèlienne dans les territoires occupés. ANDRÉ SCEMAMA. J.-P. PERONCEL-HUGOZ. Oliviel Guichard La revolution TIVEL La revolution TIVEL La remoulle, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 29-31 quai Voltaire PARIS 78/ 165, rue Garibaldi 1YON 3

### Egypte

# La coopération militaire franco-égyptienne marque le pas

Le Caire. — Invilé par le général Mohamed Gamassi, vice-président du conseil et ministre égyptien de la dé-

couper court aux interprétations tendancieuses, M. Argan s'est empressé de déclarer que « cette municipalité n'ignorait pas combien son évêque a l'âme afflinée devant cet outrage au caractère sacré de Rome et les maux indicibles que la speculation immobilière inflige par contrecoup à la population, en particulier aux plus pauvres et aux plus désarmés, aux deshérités et aux marginaux de la banlieue, logés dans des baraques ».

De notre correspondant

Israël

VENANT APRÈS L'AFFAIRE YADLIN Le suicide du ministre du logement

sera exploité par les adversaires du parti travailliste

De notre correspondant

Le suicide de

M. Abraham Ofer, ministre du logement, qui s'est tue lundi 3 jan-

vier d'une balle dans la tête, a

provoqué dans tout le pays une très grande émotion. Ce geste d'un homme connu pour l'égalité de son humeur, son attachement aux plaisirs de la vie, et que rien

dans sa carrière ne paraissait pré-disposer aux actes dramatiques, a

profondément surpris. La campagne encore discrète menée contre lui avait pris une

menée contre lui avait pris une ampleur croissante après l'arrestation de son ami, M. Acher Yadlin, incarcéré à la veille même de son accession aux fonctions de gouverneur de la banque d'Etat. C'est le même journaliste, M. Ygal Laviv, qui, dans les colonnes de l'hebdomadaire de M. Ury Avnery, le Haolam Hazé, a provoqué la chute des deux hommes, dont la carrière a été presque identique. Tous deux, en arrivant dans le pays, s'étaient, installés dans un kibboutz, avant de s'engager dans la vie politique au sein du parti socialiste Mapai, qui est aujourd'hui le parti travailliste.

Tous deux ont grimpé rapide-ment les échelons de la hiérarchie

ment les écheions de la hiérarchie en optant pour le secteur économique de la centrale syndicale Histadrouth, qui est contrôlée par le Mapal MM. Abraham Ofer et Acher Yadlin étaient à la tête d'énormes complexes industriels de la Histadrouth et géralent des budgets considérables. Ils étaient polamment les patrons d'entra-

notamment les patrons d'entre-prises de travaux publics et de promotion immobilière, dont la

gestion n'a pas été toujours irré-prochable.

d'hui le parti travailliste.

son essor dans une euphorie partagée. Les Soviétiques ne livraient
plus beaucoup de matériel aux
armées égyptiennes toujours sur
le pied de guerre. La Maison
Blanche, peu encline à affronter
les groupes de pression proisraéliens agissant par parlementaires a méricains interposés,
n'était pas disposée, maigré la
livraison à l'Egypte de quelques
avions de transport et de jecps,
à prendre la succession du Kremlin. Elle avait donc précédem-

jense, M. Yvon Bourges, ministre de la désense, est arrivé au Caire ce mardi 4 janvier pour une visite officielle de quatre jours. En mars 1976, le général Gamassi s'était rendu en France en voyage A l'époque, la coopération mili-taire franco-égyptienne prenait son essor dans une euphorie par-

lin. Elle avait donc précédem-

tienne donne pourtant l'impres-sion de piétiner, en dépit des

Après l'arrestation du gouver-neur désigné de la banque d'Israël (le Monde du 20 octobre 1976),

tous les regards se sont tournés vers son compagnon, ministre du logement, qui affichait une indif-

logement, qui affichait une indif-férence totale devant les accusa-tions graves qui étaient portées contre lui par la rumeur publique et dans des articles de presse qui le désignaient de plus en plus clairement. La police a dû ouvrir un dossier il y a quelques semai-nes lorque le journaliste Ygal Laviv a demandé à faire une déposition contre le ministre du

déposition contre le ministre du

On ne connaît pas les premiers résultats de l'enquête, mais une réunion, samedi 1º janvier, des ministres de la justice, de la police et des finances au domicile du premier ministre, M. Itzhak Rabin, a été interprêtée le lendensin par toute la presse compe

main par toute la presse comme

de M. Ofer.

Mais personne ne s'attendait que cette fin revête une forme dramatique. M. Ofer a été trouvé mort dans sa voiture, sur une plage près de Tel-Aviv, au début de l'après-midi du lundi 3 janvier; près du corps ont été trouvés un revolver et une lettre dans laquelle le ministre se déclare victime d'une campagne de calomnie qu'il n'a plus la force d'affronter.

La presse israélienne de mardi

La presse israélienne de mardi
est unanime à demander que
l'enquête policière se poursuive
jusqu'au bout et que toute la
lumière soit faite sur les accusations qui ont accable le ministre du logement. Les affaires
Yadlin et Ofer seront évidenment
exploitées dans la campagne électorale qui est déjà engagée, et de
nouvelles rumeurs sont répandues sur les malversations reprochées à ces deux hommes, dont

chées à ces deux hommes, dont aurait bénéficié le parti travail-liste. M. Abraham Ofer, qui était âgé de cinquante-quatre ans, a appartenu à l'équine du ministre des finances défunt, Pinhas Sapir, qui a longtemps régné en maître sur l'économie du pays. Comme M. Sapir, il était cata-logué comme colombe parmi les

de M. Ofer.

d'affronter.

# **EUROPE**

«Combattre la spéculation du sol romain, a conclu M. Argan, c'est défendre la sacralité et son

Paul VI a insisté dans sa ré-ponse sur le caractère singulier de Rome, ville unique, où le sacré cohabite avec le profane. « Ce caractère, a dit Paul VI, doit être

toujours présent. Il ne doit être ni oublié ni entravé. C'est de cette symbiose de ville sacrée et projane,

qui caractérise dans les siècles la

qui caracterise dans les siectes la vocation de Rome, qu'il est pos-sible de tirer force, aspiration et motifs de prendre des mesures en faveur du bien commun de ses habitants, particulièrement des plus nécessiteux, »

Cette audience a confirmé la

volonté du maire de respecter les intérêts spirituels et matériels de l'Eglise dans la ville de Rome. En ne tenant aucun compte des appels à l'anticléricalisme lancés

par une partie remuante mais minoritaire de la gauche, le parti communiste italien, très prudent en la matière, donne l'impression de soutenir à fond les efforts de

M. Argan pour maintenir un équi-libre difficile à réaliser entre le

développement laïc et religieux de

#### ltalie

#### AU COURS DE SON AUDIENCE CHEZ PAUL VI

### Le maire de Rome dénonce « le sac de la ville perpétré par des marchands sans scrupules»

De notre correspondant

Rome. — Le premier tête-à-tête entre Paul VI et le maire de Rome, M. Guillo Carlo Argan. élu sur une liste communiste, a duré le lundi 3 janvier un peu plus de quarante minutes. Il a eu lieu dans la bibliothèque privée du pape. Même si le Vatican s'est efforcé de présenter cette rencontre comme purement formelle et entrant dans le cadre d'une tradition bien établie, la longueur de l'entretien et l'allocution prononcée après l'audience privée de la la papulation, en particulier aux plus pauvres et aux plus désarmés, aux déshérités et aux marginaux des la la hanique le la la parieur de la couper court aux interprétations tendancieuses, M. Argan s'est empressé de déclarer que « cette municipalité n'ignorait pas combiens son évêque a l'âme afflinée devant cet outrage au caractère pactre de les maux interprétations tendancieuses, M. Argan s'est empressé de déclarer que « cette municipalité n'ignorait pas combiens son évêque a l'âme afflinée devant cet outrage au caractère pactre de Rome et les maux indiciples que a l'âme afflinée devant cet outrage au caractère pactre de Rome et les maux indiciples que la speculation immobilière inflige par contrecoupe noncée après l'audience privée dans la salle du trône marquent de façon irréversible l'instauration de rapports nouveaux entre le Saint-Siège et la municipalité de

M. Argan ne s'est pas contenté à la tête du conseil municipal de gauche de présenter des vœux de bonne année au pape; on l'a en-tendu dénoncer avec vénémence le nouveau « sac de Rome perpétré non plus par des lansquenets mais par des marchands avides et sans scrupules, non dans un mo-ment de jureur, mais en exploi-tant avec cupidité et méthode le sol urbain ».

La dénonciation de la spécula-tion immobilière, en ce lieu et devant le pape, n'a pas manqué de surprendre, d'autant que M. Ar-gan était certainement au courant de l'article publié récemment dans de l'article publie recemment uans Europeo, qui accusait le Vatican de faire fructifier ses innombra-bles blans immobiliers, en profi-tant des exemptions fiscales pré-vues par les accords du Latran (le Monde du 4 janvier),

Cet article contenait certes un certain nombre d'exegérations et d'inexactitudes, mais il est devenu une sorte de Bible des anticléricaux romains, et en particulier du pati radical, qui a demandé l'ouverture d'un débat à la Chambre sur les biens immobiliers

### Grande-Bretagne

#### LES NOMINATIONS A LA COMMISSION EUROPÉENNE PROVOQUERONT TROIS ELECTIONS PARTIELIES

(De notre correspondant.) Londres. — M. Roy Jenkins, qui assume désormais la présidence de la Commission européenne à de la Commission européenne à Bruxelles, va renoncer comme il est normal à son aiège parlementaire. Le second commissaire britannique, M. Tugendhat, qui est conservateur, démissionnera en même temps de son siège de député. L'équilibre politique délicat de la Chambre des communes est ainsi respecté, et le gouvernement conserve pour l'instant sa majorité d'une voix. Le problème toutefois n'est pas réglé de manière définitive. Un autre député travailliste, M. David Marquant, a été choisi par M. Jenkins comme son conseiller politique à Bruxelété choisi par M. Jenkins comme son conseiller politique à Bruxel-les. Or M. Marquant vient de faire savoir qu'il ne renoncera pes à ses fonctions parlementaires avant plusieurs semaines.
Les élections partielles qui seront nécessaires pour remplacer les trois députés, auront lieu en mars et ne devraient pas, en prin-cipe, apporter de surprise. — J. W.

### Pays - Bas LE SALAIRE

DE LA CURIOSITÉ

La Haye (A.P.). — Le minis-tère de la justice nécriandais a annoucé, lundi 3 janvier, que le journaliste suisse Martin Walser recevrait 15 000 florins (30 000 francs) pour le rôle qu'il a joué dans l'arrestation en Suisse du collectionneur Pieter Menten, recherché par les auto-rités néerlandaises pour crimes de guerre.

M. Walser avait retrouvé, le mois dernier, dans un hôtel d'Uster, près de Zurich, la trace de Menten, qui s'y cachait depuis la -mi-novembre après s'être en fui des Pays-Bas. M. Walser travaille pour un journal local d'Uster. Quinze mille autres florins

seront versés à M. Hans Knoop, rédacteur en chef de la revue néerlandaise « Accent », qui avait écrit une série d'articles sur les activités de Menten pen-dant la guerre et avait communiqué ses informations à la police. M. Knoop a annoncé qu'il aliait remettre l'argent à

## ASIE

#### Pakistan

#### Islamabad critique vivement la décision du Canada de suspendre la coopération nucléaire entre les deux pays

Is lamabad (A.F.P.). — Le gouvernement pakistanais a condamné avec force, iundi 3 janvier, les pressions « inacceptables » du Canada concernant l'accord france-pakistanais pour la construction d'une usine de retraitement de déchets radioactifs. Il a solennellement indiqué que cette usine serait construite « quelles que soient les circonstances ». D'autre part, M. Aziz Ahmed, secrétaire d'Etat à la défense et aux affaires étrangères, a critiqué en termes vifs, au cours à critiqué en termes vifs, au cours d'une conférence de presse, la récente décision d'Ottawa de ne plus alimenter en combustible la centrale nucléaire de Karachi, construite avec l'aide du Canada, et de mettre un terme à la coo-pération entre les deux pays dans le domaine nucléaire.

Pour le Pakistan, cette décision est « arbitraire »; elle constitue une violation unilatérale de l'ensemble des accords signés entre lalamabad et Ottawa. Notre pays, a déclaré M. Ahmed, a scrupuleusement respecté les termes de ces accords, notamment les disposi-tions lui interdisant d'utiliser la centrale « à des fins militaires ». Le secrétaire d'Etat a indiqué que l'exigence canadienne de voir le Pakistan renoncer à la

dans les affaires d'un pays souverain. Il a précisé que la fin de la coopération avec le Canada n'entrainerait « que peu de changements maiériels » dans la situation existente depuis 1974. L'usine de Karachi continuera de fonctionner normalement, a-t-il dit.

[Cette prise de position témolgne de l'embarras dans lequel le Pakistan à l'exportation d'usines de retraitement de déchets radioactifs (cette décision ne frappe pas de nullité le contrat portant sur la livraison au Pakistan d'une telle usine par la France, mais on sait que Paris sonnaiterait plutôt voir Islamabad renoncer à celul-ci). Ensuite, le 23 décembre, le Canada Indiquatiqu'il cessait toute fourniture d'uranium au Pakistan et mettait fin à la coopération nucléaire avec ce pays. Cette décision n'avaît pas encore été rendue publique au Pakistan. core été rendue publique au Pakis-

Islamabad affirme que la coopération nucléaire a été pratiquement et unilatéralement interrompue par Ottawa, depuis 1974, après l'explosion du premier engin nucléaire indien.

La centrale nucléaire de Karachi, de 137 MW, construite avec l'aide du construction d'une usine de retrai- Canada, n'a jamais fonctionné à tement constituait une ingérence pleme capacité.]

### CORRESPONDANCE

Le pari de M. Rabin Un de nos lecteurs, M. Claude

Klein professeur à la faculté de droit de Jérusalem, nous écrit à propos du bulletin de l'étranger « Le pari de M. Rabin » consacré à la situation intérieure en Israël (le Monde du 22 dé-cembre): M. Rabin n'a pas accepté la démission des ministres libéraux-

nemission des ministres moerauxindépendants; au contraire, le
gouvernement, par l'intermédiaire
de son conseiller juridique, plaide
devant la Cour suprême contre
cette démission, sa thèse étant
que la démission de l'ensemble du

tout au plus tenter une ouverture du côté de l'O.L.P., à titre explo-ratoire, mais sans engagement. Cela est d'autant plus vrai que M. Rabin, n'est pas vraiment ma-joritaire au sein de son propre parti et que M. Péres, ministre de la défense, mène ouvertement

campagne contre lui.

M. Rabin n'a cessé de rappeler qu'il ne modifierait pas la poli-tique suivie jusqu'ici.

#### UN ANCIEN REPRÉSENTANT DE L'O.L.P. est assassiné a paris

(Suite de la première page.)

Au cours des deux dernières an-Au cours des deux dernières années, la Librairle arabe, située 2, rue Saint-Victor, a fait l'objet de plusieurs attentats. Le plus grave s'était produit dans la nuit du 12 au 13 janvier 1976. Des engins incendiaires avaient été lancés contre le magasin qui avait été en grande partie détruit. Cet attentat avait été revendiqué par un groupe s'intitulant « Front d'auto-défense juif ».

M. Sa'eb est le quartière

M. Saleh est le quatrième membre d'organisations palesti-niennes assassiné à Paris depuis la fin de 1972 :

- Le 8 décembre 1972, M. Mahmoud Hamchari, représentant officieux de l'O.L.P. à Paris, est tué par l'explosion d'une bombe télécommandée placée dans son appartement sous un apparell téléphonique. Les services secrets trabilippe avaient été israéllens avaient été accusés d'avoir organisé l'attentat et les enquêteurs n'avaient pas écarté cette hypothèse.

— Le 6 avril 1973. M. Basil Al Kubaisi, un des dirigeants du Front populaire pour la libération de la Palestine (F.P.L.P.), animé par M. Georges Habache, est tué par deux inconnus.

— Le 28 juin 1973, M. Mohamed Boudia, d'origine algérienne, mili-tant du Fath, ancien administra-teur du Théâtre de l'Ouest pari-sien, est tué par l'explosion d'une bombe placée dans sa voiture.

Dans ces trois cas, les enquêtes n'ent jamais abouti à l'arrestation des coupables. Il convient de rappeler d'autre part que M. Ezzedine Kalak, actuel directeur du bureau d'information et de liaison de l'O.L.P. à Paris, avait échappé en 1972 à un attentat. Il avait reçu un colis piégé qui avait pu être désamorcé à temps.

## **AMÉRIQUES**

#### Argentine

#### ENLÈVEMENT D'UNE PERSONNALITÉ PROTESTANTE

Le Conseil œcuménique des Eglises, dont le siège est à Ge-nève, a lancé le 3 janvier un appel au président de la Répu-blique argentine, le général Jorge Videia, afin qu'il prenne « des mesures d'urgence » pour assurer le sénurité de M. Neuviels Lorge la sécurité de M. Mauricio Lopez, personnalité connue de l'Eglise évangélique méthodiste, enlevé le 1° janvier à son domicile de Mendoza par cinq hommes masqués.

masqués.

Dans un télégramme signé par son secrétaire général, le pasteur Philip Potter, le Consell cecuménique des Eglises a déclaré que cet enlèvement « avait protoqué une profonde inquiétude et de l'angoisse dans les cercles ecclésiastiques du monde entier ». M. Potter a également informé de cet enlèvement M. Kurt Waldheim, secrétaire général des heim, secrétaire général des

neim, secretaire general des Nations unies. M. Lopez a été professeur de philosophie à l'université de Men-doza, puis secrétaire régional pour l'Amérique latine de la Fédéral'Amèrique latine de la Fédera-tion universelle des associations chrétiennes d'étudiants avant de travailler, à partir de 1963, au département Egilse et Société du Conseil œcuménique des Eglises. A son retour en 1967, il est de-venu recteur de l'Université na-tionale de San-Luis. Il avait été, récemment, nommé professeur de récemment, nommé professeur de philosophie à l'Institut d'études théologiques de Buenos-Aires.

#### A travers le monde

### Espagne

 M. CARRILLO, SECRETAIRE GENERAL DU P.C.E., devait GENERAL DU P.C.E., devair assister, pour la première fois mardi 4 janvier, aux travaux de la commission des neuf organisations de l'opposition chargée de négocier avec le gouvernement. D'autre part, selon le journal Informaciones, Mme Dolorès Ibarruri, la Pademande de la commission de la commis same Dolores Barrur, la Pa-sionaria, présidente du P.C.E., se présenterait aux élections législatives en Biscaye. — (A.F.P., U.P.I.)

#### Sri-Lanka

 Mile CHANDRIKA BANDA-RANAIKE, fille du premier ministre, a été nommée présidente de l'important Estates Corporation, organisme public contrôlant cent vingt coopéra-tives agricoles, annonce le Guardian.

#### Union soviétique

 M. ANATOLE GROMYKO, fils de M. André Gromyko, minis-tre soviétique des affaires étrangères, a été nommé direc-teur de l'Institut d'Afrique de l'Académie des sciences sovié-tiques. — (A.P.P.)

# ikovski

que la faute de l'Occident a si d'avoir à choisir entre le on munisme et le fascisme, d'are, engendré cette situation par si conduite amorale dans la pensi qui a précédé la guerre. Il falle, y penser avant. iple sise - Que pensez-rous de &

— C'est un grand homme II e possible que nous ne comprente son importance réelle que de quelques années. Son influence Russie est très grande. Les nationalités à russes de l'U.R.S.S. risque, elles de se séparer un fort la Russie?

— En tant que Russe R. pense pas qu'il soit un en pour ces nations de se sépare, le comprendrais. — Que penser-vons de situation en Chine?

ou trante and Chine?

C'est !'U.R.S.S. d'il y 2 no con trante and Son évolution in la même que la nôtre, en plus moins rapide. Elle suit nos traqui sont celles du totalitate. Ce qui se passe après Mao a pelle étonarment ce que le avons connu après Stallne i Chinois auront aussi leur de dence et leur résistance. Car il res. u en ious dence et leur résistance, car le a pas d'autre moyen de soite totalitarisme que le décassement ment intérieur.

Pensez-vous lutter p.
les droits de l'homme et
d'autres paus que l'URSt d'autres paus que l'URS 
- Le problème des détenus 
fiques est indivisible et unite 
Il serait rédeule, de ma me 
d'agir autrement puisque ; ilberle à décorde directemen 
cette universaité. Il me se 
que le monde pos dont à ser 
de problèmes que rous. Ceu 
la tolerante envira les à 
pensants à se prose et l'age 
eque de burstous ettre e 
coup de burstous ettre e alite, coup de benatour entre et logies et les containes à » de vouarais intestime: législation intermité à ann legislation intermediate and light in south to be depositioned in the composition of the composition. During the composition of tole ence. i forter et se 100 est original 100 est original

gens on a factor of the control of t i gut accord intercer det ta disunt d'encrit la litera somire, des prisonniers la litera se où travail de la litera solices estéra di est la litera sopri-sorpri-durant d'encrit d'un bien sopri-sorpri-durant d'encrit d'un bien sopri-torni

MICHEL TATE

The La Control

STATE CONTROL

STATE

Sense street to be a sense to inistre des finances

ample of the state PATT AND THE PATT

iciété socialiste

Control of the second of the s arent i Arentii

. . . . . . . .  $g N^{(\alpha)} =$ 11.7 = erii. T  $(200^{10} \cdot 4^{10^2})$ **#11** 4 Nim Will

45000

MATERIAL MAT \*\*\*

Chi Steam

#### Tunisie

#### Le nouveau budget prévoit un accroissement sélectif de la fiscalité

De notre correspondante

Tunis. - · Civisme, fiscalité, équité ·, ce titre d'un récent éditorial du quotidien du parti socialiste destourien caractérise assez bien les préoccupations qui se sont exprimées lors du débat qui vient d'avoir lieu, à l'Assemblée nationale tunisienne, autour du projet de budget 1977. Cette année, qualifiée de « décisive » parce qu'elle est la première du nouveau plan quinquennal qui doit mener la Tunisie, en 1981, au - décollage écono-mique -, sera dure pour les citoyens aisés, pour ceux qui exer-cent des professions libérales lucratives et plus encore pour les fraudeurs, dont les déclarations de revenus - juraient grossièrement avec un niveau de vie extravagant qui n'avait même pas la vertu de la discrétion ».

Selon les déclarations du pre-mier ministre, M. Nouira, devant les députés, les citoyens sont invités à participer davantage aux efforts consentis par l'Etal afin de dégager les ressources nécessaires à la réalisation des projets du V° plan. En 1971, le budget d'investissements sera de 670 millions de dinars. Soixante-douze pour cent de ces crédits, soit 483 millions de dinars (contre 451 millions en 1976) proviendront de l'épargne nationale.

Quant aux dépenses de l'Etat. Quant aux dépenses de l'Etat, elles représenteront 331,5 mil-lions de dinars poour le budget de fonctionnement, et 295,5 millions de dinars pour le budget d'équi-pement. Les recettes atteindront 441,5 millions de dinars, dont 354,63 millions de recettes fiscales, ce qui correspond respectivement à 14,5 % et 20 % d'augmentation par rapport aux chiffres de 1969.

Le budget de l'éducation nationale représentera cette année encore 30 % du budget global. Les dépenses de fonctionnement de ce département sont en augmentation de 14,3 %.

Tous les Tunisiens de vront, cette année, payer plus d'impôts, mais les hauts revenus seront les plus touchés. Une imposition sur les plus-values immobilières sera assortie de contrôles sévères. De lourdes sanctions sont prévues pour les fraudeurs.

Le ministre des finances, M. Sitouri, a fait remarquer devant l'Assemblée que les médecins et les avocats « n'accordent pas à leur devoir fiscal autant d'atten-tion qu'à leur devoir profession-nel ». Il a donc été décidé d'insti-tuer pour médecins un système d'ordonnances numérotées, et l'on songe à confler, dans chaque tri-bunal, à un secrétaire le soin de tenir un registre des plaidoiries

Tous les Tunisiens seront mis à contribution, car « l'impôt, a dit M. Nouira, n'est pas une pénali-

Le Monde\_

deléducation

Le numéro de janvier est paru

L'ÉCHEC DES C.E.S. -

**COLLÉGIENS A GARGES-LÈS-GONESSE** 

por Bruno Frappat

une population déracinée, comptant de nombreux travailleurs

immigrés, une journesse laissée à elle-même et au bord de

des banlieues des grandes villes, la réforme de l'enseigne-

ment a un aspect un peu irréel : comment donner à tous le

même enseignement? Le C.E.S. accueille bien tous les

jeunes. Mais au prix de quel effort et pour quels résultats?

LA BATAILLE DE L'ÉGALITÉ

por Frédéric Gaussen

Des trovaux menes depuis plusieurs années par les psychologues et les pédagogues une certitude se dégage ; seule une minorité des élèves — ceux qui out atteint à

12-13 ans le stade de la pensée formelle - sont à même

de suivre les programmes de l'enseignement secondaire.

Conçu pour l'élite des élèves, qui auparavant alloit au tycée, l'enseignement donné dans les C.E.S. n'a pas su s'adapter à la prolongation de la scolarité jusqu'à seize ans.

LA BANDE DESSINÉE A L'ÉCOLE

une entrée en force dans les manuels et les méthodes de pédagogie.

Une interview du mime Marceau : « Quond les enfants écoutent le tragique avec leur âme, il y a un silence extraordinaire. »

Egalement au sommaire :

Une interview de M. MALFATTI, ministre italien de l'éducation :

- Suisse : Un an de sursis pour la recherche. — Koweit :

La démagagle de la non-sélection risque de provoquer de graves

L'Islam, le pétrole et le savoir. — Les apprentis du bâtiment de Morcenx. — A Toulouse : des chercheurs du LAAS à la recherche

de l'intelligence artificielle — La formation continue des agents de maîtrise à Rhône-Poulenc. Les métiers des télécommunications

Le numéro : 5 F - Abonnements (11 numéros par an)

France: 50 F - Etranger: 68 F

5, rue des Italiens - 75427 Paris Cedex 09

Maltèse ne risquent-ils pas de perdre un peu d'eux-mêmes?

entrer ainsi dans les programmes, Blueberry, Iznogoud et Corto

Longtemps bannie des sulles de classe, la B.D. fait maintenant

Une commune-dortoir sans âme et sans équipements,

... Dans ce cadre, qui est celui de la plapart

sation des riches v. Le premier ministre, stigmatisant la « déma-gogie » inspirée par un « égalitarisme primaire », a fait remarquer que ce raisonnement pourrait aboutir « à ce que les chevelus paient une indemnité aux chauves ».

#### Une commission nationale des salaires

Blen qu'il en ait été un moment question, les prix des pro-duits alimentaires de première necessité n'enregistreront pas de hausse. En revanche l'essence, les cigarettes, les alcods et certains produits importés seront augmen-tés. Le tarif de la vignette auto-mobile sera doublé.

Le débat qui a animé pendant deux semaines le Parlement tunisien a été marqué par une volonté de prendre en considéra-tion les revendications syndicales de certains secteurs particulière-ment défavorisés, surtout les ouvriers agricoles, dont le salaire minimum sera réajusté par une Commission nationale des sa-laires. Celle-ci a commence ses travaux le 28 décembre dernier. et se penchera également sur la revalorisation du SMIG et des appointements de certaines caté-gories d'employés de la fonction

M. Nouira a abordé le 31 dém. Notura a acorde le 31 de-cembre, dans l'allocution qu'il a prononcée pour clore le débat budgétaire, le problème des terres domaniales. Il a clairement défini les projets du gouvernement à cet égard : ces terres resteront pro-priété de l'Etat ; composé de priété de l'Etat; composé de fermes-pilotes d'agrocombinats et de parcelles découpées dans le lot des 850 000 hertares nationalisés en 1964, cet important domaine était géré par un office dont on a modifié les structures pour dé-centraliser et rendre plus efficace la gestion des unités.

MANUÈLE PEYROL.

#### Maroc

### Le procès des 178 «frontistes» s'est ouvert à Casablanca

De notre correspondant

Casabianca — La chambre criminelle de la cour d'appe de Casablanca a commencé, le lundi 3 janvier, l'examen de l'affaire dite des « frontistes », dans laquelle cent soixante - dix - huit personnes (dont trente-neuf seront jugées par contumacel ont à répondre de plusieurs chefs d'inculpation, dont le plus grave — qui les concerne toutes, — est celui d'attentat et de complot contre le régime monarchique. Ce crime est passible au maximum de la réclusion perpétuelle.

Depuis la réforme judiciaire de 1974, la chambre criminelle ne comprend plus de jurés. Elle est

trats. Une cinquantaine d'avocats assurent la défense des accusés.

M° Henri Leclerc, du barreau de Paris, et M° Alain Martinet, du barreau de Lyon, présents en robe à la première audience, attendaint des autorités marcaines de l'heaté provisoire en décerbre à la première audience, atten-daient des autorités marocaines l'autorisation d'assister plusieurs accusés, en fondant leur demande sur la convention judiciaire franco-marocaine. Me Françoise Margo, du barreau de Paris, de-vait, ce mardi 4 janvier, suivre la même procédure.

Le nombre élevé des accusés et des défenseurs ne laisse, dans une salle aux dimensions relativement modestes, où veille un service d'ordre étoffé, qu'une place restreinte au public. Parmi les

la liberté provisoire en décembre dernier, mais ne s'est pas pré-sentée devant la chambre crimi-nelle en raison de son état de santé.

Deux Marocaines beaucoup plus jeunes que Mme Di Maggio, l'une professeur de français, l'autre ingénieur à l'Office de l'électricité, et une lycéenne de vingt ans se trouvent également parmi les accusés. Un peu plus de la moitifé d'entre eux ont été détenus pendant environ deux ans. Cer-tains affirment avoir subi des

La première arrestation remonte au mois de mai 1974. D'autres suivirent en août et en septembre, particulièrement dans le nord du Maroc, parmi les enseignants et les élèves d'établissements du second degré. La plupart des accusés sont très jeunes. Avec ses cinquante et un ans, M. Abraham Serfaty, Marocain de confession israélite, ingénieur des mines, fait un peu figure de patriarche. Comme une dizaine d'accusés, il a été impliqué dans un autre procès durant l'été 1973. Il était alors en fuite et avait été condamné par contumace à la réclusion perpétuelle.

#### Des dissidents du P.L.S. et de l'U.N.F.P.

Le procès de 1977 est-il une suite et une réplique de celui de 1973 ?... Oui, dans la mesure où des contumax s'y retrouvent et où le marxisme-léninisme et ceux qui s'en réclament sont à nouveau mis en cause. Oui encore si l'on considère les milieux socio-professionnels d'où proviennent la plupart des accusés : membres de l'enseignement, lycéens, étu-diants, ingénieurs. Il en différe cependant. En 1973, il était ques-tion de fabrication de cocktalis Molotov et d'engins explosifs artisanaux, et un incendie était même retenu à charge contre l'un des accusés. Une arme se trou-vait parmi les pièces à conviction.

#### Algérie

#### MORT DU COMMANDANT SALAH SOUFI ANCIEN MEMBRE DU CONSEIL DE LA RÉVOLUTION

(De notre correspondant.)

Alger. — Le commandant Salah Soufi, de son vrai nom Salah Bendidi, un des membres du Conseil de la Révolution, qui s'était retire de cet organisme il y a quelques années (le Monde du 17 novembre 1976), vient de trouver la mort. dans un accident de voiture près de Guelma. Les obsèques ont eu lieu à Sédatra, son village natal. Le président Boumediène, le FLN. et plusieurs ministres ont adressé leurs condoléances à la famille.

[Nú le le janvier 1933, le comman-dant Souîl a participé à la guerre d'indépendance dès le le novem-bre 1954. Il s'était imposé comme meneur d'hommes au sein de l'AL.N. (Armée de libération nationale), devenue A.N.P. (Armée nationale populaire) après l'indépendance. Bien que sa notoriété soit moindre que celle de M. Sainh Bouhnider, plus connu sous le nom de Saout El Arab, qui s'est aussi retiré du Conseil de connu sous le nom de Saout El Arab.
qui s'est aussi retiré du Consell de
la Révolution. et dont il avait été
le collaborateur, le commandant
Soull avait une audience incontestable parmi les militaires dans l'est
du pays. Il avait également commandé la région militaire de Béchar.
Ayant constaté qu'il n'était pas
couvoqué réguilèrement aux réunions du Conseil de la Révolution,
il en avait éprouvé une grande
ameriume et avait lui-même pris ses
distances deux ou trois ans après
le « redressement révolutionnaire »
du 19 juin 1965.)

#### Angola

• LE TRIBUNAL MILITAIRE POPULAIRE DE LUANDA & POPULAIRE DE LUANDA a condamné à mort trois personnes accusées de meurtre avec préméditation, a annoncé lundi 3 janvier, l'agence cubaine Prensa Latina. Les trois condamnés, José Simon Comez, Paulo Simon Pedro et Felizardo Adao Franscico, ont été présentés commes des « agents de la réaction internationale », et auralent avoué avoir assassiné un ingénieur. — (A.P.)

Rien de tel dans l'affaire actuelle. Sous les yeux des juges et du ministère public, une dizaine de cartons sont bourrés de tracts, de livres et de bulletins destinés à étre répandus clandestinement au Maroc. Machines à écrire et à ronéotyper voisinent avec un porte-dossiers. Il n'y a ni armes ni munitions.

Les groupes paraissent mieux structurés. Le mouvement a pris naissance lors des dissidences qui se sont manifestées au sein du Parti de la libération et du socialisme (comme le fut le parti communiste marocain), et de l'Union nationale des forces populaires (UNEP), en se distinguant re-(U.N.F.P.), en se distinguant ce-pendant de la tendance qui devait devenir l'Union socialiste des for-ces populaires. Ainsi naquirent d'une part, le groupe Illal Amam (En avant) et, d'autre part, le groupe du 23 mars ». Des esansparti : les rejoignirent Une troisième tendance se manifesta éga-lement sous le nom d'Al Moutakalinine (le Rassemblement), qui prit pour slogan et pour pro-gramme : « Servons le peuple, » C'est vers la constitution d'un a front révolutionnaire populatre » que ces divers mou-vements tendirent — d'où le terme de « frontistes » qui sert communément à les dési-gner. D'où également le délit de constitution d'association illicite qui vise les accusés à quelque groupe qu'ils appartiennent.

L'accusation retient à leur charge d'avoir structuré leur organisation en vue de disposer de « bases mobiles rouges », qui, dans les milleux ouvriers et paysans, seraient les éléments actifs d'une guerre populaire en vue de l'institution au Maroc d'une République populaire démocratique (1).

Enfin, un fait d'une résonance particulière distingue le procès de 1977 de celui de 1973 : il n'avait pas été question à cette époque du Sahara occidental. Or, les marxistes-léninistes juges aujour-d'hui se sont prononcés dans leur grande majorité pour l'autodéter-mination de la population de ce territoire, à un moment, il est vrai, où la revendication territoriael marocaine n'avait pas, avec la « marche verte », suscité la mobilisation nationale que l'on sait. On ne peut préjuger quel poids cette prise de position des accusés pèsera sur le déroulement du pro-ces, dont le terme n'est pas prévu avant environ trois semaines ou tout cas, l'ouverture des débats des le début de janvier traduit la volonte d'apurer une situation

1: 3: = ::

The state of the s

200 Sept. 100 Se

an accession and accession and accession acces

Marine Marine Decided

et leste state de la constant de la

LOUIS GRAVIER.

(1) Cela explique que les accusés sont aussi visés par l'alinéa 2 de l'article 201 du code pénal marocain, qui punit de cinq à vingt ans de réclusion le complot formé dans le but « soit de susciter la guerre civile en armant ou en incitant les habitants à r'armer les uns contre les autres, soit de porter la décastation. Le massacre et le pillage dans un ou plusieurs douars ou localités ».

■ Les Comités de luite contre la répression au Maroc « en appel-lent à l'opinion démocratique à travers le monde » pour que le procès des cent soixante dix-huit militants ou sympathisants marxistes - léninistes qui s'est ouvert le lundi 3 janvier à Casa-blanca « se déroule conformément aux droits de la défense et à la Déclaration universelle des droits de l'homme ». Ils rappellent que l'un des « frontistes » arrêtés. M. Abdellatif Zeroual, est mort sous la torture et que la plupart des autres inculpés ont été torturés « de façon atroce ».

\* Adresser les signatures à Mme Morel, rue des Saules. 78930 Guerville.

15.000 SUICIDES PAR AN EN FRANCE

Le I7 janvier 1977 ouverture d'un nouveau poste S.O.S. AMITIE 5.0.S. AMITIE de secours téléphonique contre le désespoir et le suicide.

S.O.S. AMITIÉ 857-31-31 L'équipe recherche des bénévoles pour éconter. Ecr. B.P. 111, 93170 BAGNOLET.

### ceorcestech

Solde sa collection d'hives

Georges Rech homme 74, rue de Seine - Paris 6°



### Pour une amnistie générale des prisonniers politiques

– Libres opinions —

par LAURENT HINCKER (\*)

ES derniers grands procès politiques, qui se sont déroulés au Maroc et qui ont amené plus de trois cents détenus devant les chambres criminelles de Rabat, Settat, Meknès, Fès et Casablanca, ont bénéficié, en partie, des retombées du courant d'union nationale qui a suivi le mouvement patriotique de la - marche verte -Il est incontestable que les deux derniers procès, ceux du Syndicat national des lycéens et de l'Union nationale des étudiants merocains. se sont terminés par des acquittements ou des condamnations à des peines largement couvertes par la délention préventive. Mais cet adouclesement reste très relatif : des peines de prison sévères ont été infligées à des opposants et une condamnation à mort à été prononcée à l'encontre d'Abdallah Malki par le tribunal militaire de Rabat, le 3 juillet 1976. A l'houre actuelle, quatre détenus politiques attendent leur exécution dans les prisons marocalnes, de nombreux autres, condamnés en 1973, y purgent de lourdes pelnes. Par ailleurs, le procès de cent soixante-dix-huit militants ou sympathisants marxistes inistes s'est ouvert le 3 janvier à Casabianca.

Sans doute les demiers jugements sont-ils dans l'ensemble plus cléments, mais faut-il y voir les prémices d'un changement véritable ou un simple calcul de politique intérieure? Peut-être aussi ces acquittements n'ont-ils d'autre fonction que d'occulter les abus scandaleux de la garde à vue et de la détention préventive : la plupart des détenus ont attendu deux ou trois ans dans des prisons ou des

commissariats avant d'être innocentés. Certains d'entre eux, après leur arrestation, na purent communiquer avec leur familie ou leur avocat, et, de ce fait passaient même pour disparus. Selon le droll marocain, la garde à vue ne doit pas durer plus de quatre jours, saut autorisation écrite du parquel pour une prolongation de quarante-huit heures. La jurisprudence de la Cour de cassation marocalne a dénaturé la portée de ces textes

en admettant que le ministère public pouvait autoriser la prolongation de la garde à vue autant de fois qu'il le souhaiterait. Ainsi que Internationale des droits de l'homme, avait effectué une enquête au Maroc dans le courant du mois de janvier 1976 : « Cette faculté laissée à un représentant du pouvoir exécutif de laire embastiller une personne à vie, sans que sa cause puisse être entendue équitablement el publiquement par un tribunal indépendant et impartial ayant à décider du bien-tondé de l'accusation dirigée contre elle, est parfaitement contraire à l'article 10 de la Déclaration universeile des droits de l'homme. »

Les conditions mêmes de cette garde à vue et souvent de la détention préventive sont inadmissibles. La plupart des inculpés se sont en effet retrouvés pendant de longs mois les menottes aux mains et les yeux bandés, et presque tous ont subi des interrogatoires accompagnés de tortures extrêmement sophistiquées : suspension de la victime pendant plusieurs heures à des barres, décharges électriques sur le corps, simulation d'étouffement par des bâilions imbibés d'eau de javel, etc. Ce genre de sévices semble d'ailleurs être pratiqué plus pour démoraliser la victime que pour obtenir d'elle des aveux. En plus de ces mauvais traitements, le manque d'hygiène et de nourriture provoque fréquemment des maladles graves et, dans certains cas, comme cela a été prouvé, la mort. C'est notamment ce qui est arrivé à Abdellatif Zeroual, hospitalisé et décédé sous un faux nom à l'hôpital Avicenne de Rabat, en novembre 1974, quelques jours

après son arrestation. Le martyre des détenus ne s'arrèle d'ailleurs pas nécessairement le jour de leur libération. - Nous avons été condamnés à l'acquittement », avait dit Mª Omar Benjelloun après le procès de Kenitra de juillet 1973. Moins de deux ans plus tard, il sera assassiné en pleine rue par les tueurs d'un groupe de fanatiques... Sans connaître de telles extrémités, la plupart des acquittés subissent cependant, après leur libération, de très nombreuses tracasseries administratives : perte d'emploi, refus d'accès dans les universités, impossibilité de réintègrer les lycées et, pour beaucoup d'entre eux, suppression du

Toutes ces allégations reposent sur des enquêtes minutieuses effectuées depuis des années par Amnesty international et par la Fédération internationale des droits de l'homme. Les conclusions de ces organisations non gouvernementales sont formelles et concordantes. Le traitement inhumain que subissent les inculpés avant leur procès et les conditions dans lesquelles ils recouvrent la liberté. après leur acquittement, font échec à l'application des dispositions des tols marocaines, et sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au pacte international des Nations unies relatif au droit civil et politique, aux règles minima pour le traint des détenus et à la déclaration de la protection de fout Individu contre la torture et contre les pelnes ou traitements cruels nains ou dégradants (résolution 3 452). La mise hors la loi de la torture est inconditionnelle. Il existe « un noyau Incompressible » des droits de l'homme qui ne peuvent être ni limités, ni suspendus, même en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation. Ces libertés font partie des principes généraux du droit International et même - pour les plus importantes d'entre elles lus cogens

Néanmoins, il est vrai qu'un nouveau climat politique tend à se créer. En mars 1976, quelques mois après la « marche verts », le roi Hassan II a publié un livre le Déli, où il exprime son attachement La Constitution garantit au citoyen les libertés et droits suivants : liberté d'opinion, de réunion et d'expression sous toutes leurs tormes (\_\_), liberté d'association politique et syndicale. - Ce livre l'engage face à l'opinion publique internationale.

On assista actuellement à une modification projonde de la via politique, concrétisée par les élections municipales du 12 novembre et par la promesse d'élactions législatives en 1977. Mais pour que les libertés publiques soient effectivement rétablies, il est nécessaire que soit décrétée une amnistie générale pour toutes les victimes de la on encore emprisonnées au Maroc.

(\*) Avocat au barreau de Strasbourg, mandate par Amnesty International et par la Fédération internationale des droits de l'homme comme observateur aux procès du S.N.L. et de l'UNEM (Juillet-août 1976).

The large of M. Marcamana et de la renette Panamanian

> The state of the s THE REST OF THE PARTY OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T The state of the s A STATE OF THE PROPERTY OF THE

The second of th

THE THE PART OF BUILDING THE PERSON A THE SHAPE OF THE PERSON AS A THE PERSON NAMED IN COLUMN THE ST. OF STATES OF STREET The water and the same of the 

The second of the second THE GOT OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE Less are an arrangement of the second . .

The state of the s

11. 医线线线线线 11.

55 75 2.55

La lettre de M. Georges Market Tourn appelle planeure semangial livere correspondent commit de

Gue d'est fien et sorieté de l'écolories, 150, mesus de l'écolories de l'écolorie Total grant comments of the co

Cue le control prieste à fai

- Out and effentivement even

Could not effective with the contraction of the country that the country

de Prince de Prince de l'agrant de la company de la compan

in a sandri de la Sandri Orange a sandri da sandri

# tà Casablanco

Rien de tel dans l'affaire actuelle Sous les yeux des juges et « ministère public, une diraine cartons sont bourres de tracts, livres, et de bulletins destiné etre répandus clandestines à étrie répandus clandestines à étrie et a ronéotyper voisinent avec u porte dossiers. Il n'y a ni ame ni munitions.

Les groupes paraissent mien structurés. Le mouvement a par siructurés. Le mouvement a par siructurés. Le mouvement a partie de la libération et du soit se sont manifestées au sein ou Parti de la libération et du soit de l'issue (communiste, interdit communiste, interdit miste marocain!, et de l'inion miste marocain!, et de l'inion (U.N.F.P.), en se distinguant ou pendant de la tendance qui devair devenir l'Union socialiste des inces populaires. Ainsi naquire devenir l'Union socialiste des inces populaires. Ainsi naquire d'une part, le groupe Ilial Anna (Em avant) et, d'autre part, le groupe du 23 mars ». Des caus partie les rejoignirent Une trasième tendance se manifeste les e groupe ou as mans ". Des con-parti » les rejoignirent Une by parti » les rejoignirent Une tri-sième tendance se manifest en lement sons le nom d'Al Moula-liaine (le Rassemblement) que prit pour slogan et pour que gramme : « Serrons le peuple : C'est vers la constitution du « front révolutionnaire pop-laine » que ces divers isse y que ces divers molase y que ces divers mole terme de « frontistes son
ext communément à les disgner. D'où également le déli à
constitution d'association illiche
qui vise les accusés à quelque
groupe qu'ils appartiennent.

L'accusation retient à les charge d'avoir structure leur or ganisation en vue de disposer de bosses mobiles renges : qui der les milleux ouvriers et persant acrife d'un de leur en les éléments actifs d'un de leur en les de leurs guerre populaire en vue de la station an Maron d'une Répubque populaire démocratique (i) Enfin, un fait d'une resonne

particulière distingue le proces.

1977 de celui de 1973 la celui general pas été question à celui epire emparate de la celui celui celui celui epire du Bahara condens. Or le marxistes de la celui celui de la c d'hul se sont prenonces dere le grande majorité pour l'arroge, minarico, de la population 26 territoire, à un mirent 12 riae, marchaine maying and is a marche verte asset and bilization national que la ma On me peut projuses de me cette prise de position assume phisera sur le discommissi i pre ces, dont le terme n'et de ner avant envisor tros serios su un mels. Pour les calettess et taut cas. l'auverture se téat des le début de lancer mair

la volonte d'acurer une sime

LOUIS GRAVIE

South Attent Titles of the Particle 201 in condition that the recition of the same le recition of the same le recition of the same le recition of the same les recitions and the same les reci -

ははないのでは、一般のでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、これのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、

RE I

Les Comites de la la la maria bes Clarent and the second and the s de l'institution de l'i M. Absellate Determined to the suiters and the suiters are the

15.000 SUICIDES PAR AK IN FRANCE Sent for the last advertory CA MITTE S.O.S. AMITIE S57-31-31
Lineary restaurable des benefits
pour contract Rannouse

COMPANY TO THE REST

Comment of the second

## Armes en tous genres

### II. – Des millions de dollars

par MAURICE DENUZIERE

transport des armes par bateau ou par avion demeurant à la charge de l'acheteur.

Si le transport de pistolets ou même de mitraillettes peut s'ef-fectuer clandestinement à bord d'automobiles « aménagées » c'est ainsi que Gunther Leinhau-ser, trafiquant allemand, com-mença sa carrière en convoyant par la route des pistolets à des-tination de la Turquie, — le transport des automitrailleuses, des canons et des caisses d'obus ne peut passer inaperçu.

Officialisé par un « end-usc » garanti bon teint et par une auorisation d'exportation revêtue torisation d'exportation revêtue de tous les cachets et signatures, le transport des armes ne pose aucun problème si la cargaison prend bien la direction du pays réputé acheteur. On effectuera les chargements à Bordeaux, à Marselle ou au Havre et les badauds seront seuls à se poser des questions sur l'utilisation future de ce beau matériel qui pèse, croient-lis, son poids de devises dans la balance du commerce exterieur.

Avant de signer un contrat et de rassembler les matériels commandés, le trafiquant ou le négociant s'assure donc de la solvabilité de son client. Pour ce faire, il engage ce dernier à déposer dans une banque suisse, quelquefois du Liechtenstein ou des Bahamas, un acompte de 30 %, puis à ouvrir dans la même banque nn crédit irrévocable confirmé et divisible pour les 70 % restants. Ce crédit sera libérable par tranche sur présentation à la dite banque des factures pro forma et des documents d'embarquement. Les choses se compliquent dès lors qu'on est pressé et qu'on n'a pas le temps de jouer jusqu'au bout le jeu de l'exportation loyale. Dans ce cas, il faut trouver des capitaines accommodants, ayant le goût du risque, ou des

Les procédures et méthodes que nous venons de définir s'ap-pliquent surtout au matériel pinquent surtout au matériel neuf, livré par des usines. Mais tous les amateurs d'armes n'ont pas les moyens de se l'offrir. Aussi existe-t-il d'autres sources qui, sans être aussi abondantes que celle que détient le célèbre sam Cummings, lequel se dit « le plus grand marchand d'armes du monde », sont tout de même susceptibles d'approvisionner des armées entières.

ner des armées entières. Les trafiquants de quelque en-vergure parient avec nostalgie des affaires qu'ils firent avec les surplus américains et se demandent, aujourd'hui, comment on pourrait faire entrer dans le cir-cuit les énormes quantités d'ar-mes que les troupes U.S. ont laissées au Vietnam!

#### Les belles occasions

En attendant, ils se rahattent, pour satisfaire leurs clients, sur le matériel réformé des armées riches, qu'elles soient françaises, alle mandes, britanniques ou marocaines, par exemple. En France, on réforme chaque année des automitrailleuses et des tanks, coi automitrailleuses et des tanks, qui n'ont pas roulé plus de 200 kilomètres, mais que l'on estime démodés, et des fusils, des mitraillettes et des canons qui

aviateurs qui ne craignent pas n'ont pas tire plus de quelques les atterrissages hasardeux. Il en centaines de coups d'essais. existe, on le verra. Les blindes vendus par l'armée

Les blindés vendus par l'armée sont d'abord démilitarisés, C'est-à-dire qu'on les allège de leurs canons et de leurs mitrali-leuses, lesquels seront vendus suivant la même procédure que les armes neuves, mais à moitié prix. Quant aux véhicules eux-mêmes, ils font l'objet, avant d'être mis sur un marché ouvert à tout le monde, d'un traitement particulier. A l'aide de chalumeaux, on fend les blindages et l'on transforme ces monstres guerriers en forme ces monstres guerriers en engins à clairevoie, qui n'ont plus que le mérite de posséder un moteur en état et parfois des che-nilles. On pourrait penser que les seuls acheteurs susceptibles de

s'intéresser à ces véhicules sont des entrepreneurs de travaux publics...

Eerreur, les trafiquants d'armes sont les meilleurs clients, Entre-tenir de bonnes relations avec les cenir de connes relations avec les chefs de parc fait partie de la profession. Ceux qui sont « au parfum », connaissent, avant tout le monde, les dates de liquidation du matériel et savent, de leurs conseils éclairés, inspirer aux spé-cialistes du chalumeau des intracialistes du chalumeau des Inter-ventions qui ne nuiront pas à l'esthétique d'un blindé. Ayant acquis des engins réputés aussi inoffensifs que de simples camions ou tracteurs, le trafi-quant les enverra en Hollande ou à Naples, où des sociétés se sont fait une spécialités de la

c remilitarisation » des véhicules

de remilitarisation à des venicules démilitarisés ». Un marchand d'armes dont les bureaux sont installés à deux pas des Champs-Elysées nous a confié qu'il avait autrefois acheté pour 600 dollars l'unité des half-tracks 600 dollars l'unité des half-tracks démilitarisés dont la remise en état en Hollande (on rebouche les fentes faites par les chalumeaux) lui avait coûté 600 dollars par engin. Ils les avait revendus, repeints et réarmés, 10 000 dollars pièce aux Egyptiens ! Les canons et mitrailleuses étaient venus rejoindre leurs affûts par des chemins détournés, encore que parfaitement balisés d'autorisations !

L'armée allemande fédérale, qui vendit longtemps des chars H 24 américains aux marchands de ferraille, se montre maintement plus intéressée et trouve ellemême des débouchés plus rentables. C'est autant de perdu pour les ferrailleurs spécialisés.

L'un d'entre eux raconte volon-tiers comment il a raté l'affaire de sa vie à cause du gouvernement français. Il y a quelques années, le l'affait souhaitait acheter 400 chars américains, vendus par l'armée allemande. Or, pour ven-dre au Pakistan, il fallait passer par l'Iran. Un général iranjen. dre au Paristan, il faliait passer par l'Iran. Un général iranien, homme de confiance du chah, était prêt à couvrir l'opération. Ce militaire avisé prend habituellement une commission de 5 %, ce qui lui permet de faire des cadeaux à son souverain !

Tout était parfaitement organisé les Allemands n'exigeant nisé, les Allemands n'exigeant pas de « end-use » ; les chars allaient être reconditionnés en

France, quand le gouvernement français s'avisa que ce marché constituait une concurrence pour son industrie d'armement et qu'il était préférable de vendre aux Pakistanais du matériel neuf. L'affaire fut donc annulée au grand dam du négociant, « Et pour finir, dit ce dernier, le Pakistan n'acheta que quelques avions... Tout le monde fut perdant! »

Il arrive parfois que le trafiquant s'étant donné bien du mal courre, au dernier moment. le risque de voir ses clients se dérorisque de voir ses chems se dero-ber. Ce fut le cas d'un intermé-diaire bordelais, italien d'origine, dont le frère est diplomate, qui, en 1971, se retrouva avec trente hélicoptères H 34 sur les bras. Il les avait achetés aux Etats-Unis, et les destinait au Portugal, Unis, et les destinait au Portugal, qui en avait besoin en Angola. Les appareils allaient être vendus aux enchères quand les acheteurs se décidèrent, in extremis, à honorer leur contrat. Le même trafiquant, qui a, depuis, été exclu des marchés des domaines, avait eu plus de chance en 1969 à Montsuban, où il avait acquis des plèces d'hélicoptères Sykorsky et vingt-six moteurs d'avions, qui, eux, trouvèrent preneurs immédiatement.

Ces quelques précisions, pour démontrer que le commerce des armes, s'il est fort lucratif, ne va pas sans aléas, et, on le verra,

Prochain article:

DES NÉGOCIANTS TRÈS SPÉCIAUX

#### Une lettre de M. Starckmann et de la société Panamanian

M Starckmann et la société Panamanian, ayant été mis en cause par plusieurs journaux comme étant les auteurs d'une escroquerie au préjudice du gou-vernement libyen à propes d'un marché concernant des étermarché concernant des «Starmarché concernant des « Star-trons », entendent protester contre les assertions de la presse et notamment le journal le Monde qui a publié le premier article à la date du 25 décembre 1976, au surplus en violation du secret de l'enquête tel que prévu par l'ar-ticle 11 du code de procédure pénale français.

De tous les commerces

celui des armes est le plus

ambign et le plus trouble. Parallèlement au marché offi-

ciel il existe un autre mar-

che par lequel passent au moins 10 % des armes ven lues

dans le monde. Ce marché ne peut subsister que grâce à des complicités et à des tran-

sactions occultes (-le Monde-

Les marchés d'armes, qu'ils solent occultes ou officiels, met-

tent en jeu des sommes considé-rables. Elles se chiffrent en mil-lions de dollars, seule monnaie, semble-t-il, qui ait la confiance des trafiquants et des fournis-seurs, mêmes s'ils sont Tchèques, Bulgares ou Soviétiques.

Avant de signer un contrat et

C'est seulement le jour où ces conditions sont remplies que commencent les livraisons, le

Bulgares ou Soviétiques.

du 4 ianvier).

M. Starckmann et la société Panamanian affirment n'avoir jamais eu l'intention d'escroquer leur client ni de leur nuire et n'ont accompli aucun acte suscep-tible de constituer une escro-

Si tel avait été le cas, cet Etat ou ses représentants n'auraient pas manqué de déposer plainte ou de prendre à l'encontre de M. Starckmann et de la société Panamanian des mesures de représailles ou d'exercer une action quelconque.

On peut penser que les diri-geants de l'Etat libyen ont suffisamment d'intelligence pour insé-rer des clauses strictes dans des contrats soigneusement étudiés, et de clairvoyance aussi bien au moment de l'exécution que dans le contrôle de celle-ci.

C'est pourquoi la poursuite des relations normales et suivies avec M. Starckmann et la société Pana-manian pendant hult mois, durant manian pendant hult mois, durant lesquels une enquête douanière rigoureuse (accompagnée sans aucun doute d'une diffusion que les faits récents confirment) est particulièrement probante et dé-montre qu'aucun problème n'a exité ou n'existe entre le gou-vernement et ses fournisseurs.

C'est volontairement, parce qu'il voulait donner une nouvelle preuve de sa bonne foi et de la réalité de ses affirmations, que M. Starckmann a laissé passer plusieurs jours avant de répondre à la campagne de presse concer-nant cette affaire.

N'est-on pas venu prétendre qu'il aurait pu agir ainsi avec la complicité du personnel de l'Etat étranger, ce qui aurait pu per-mettre on faciliter l'escroquerle prétendre prétendue.

Or, au moment où nous rédigeons ce communiqué, le gouver-nement libyen ne prétend nulle-ment avoir été victime d'une escroquerie ou d'un fait domma-geable quelconque, mais au con-traire maintient entièrement les relations commerciales qu'il en-tretient avec nous.

Pour répondre à certaines affirmations, nous tenons à préciser

Le matériel fabriqué par l'in-dustriel français consiste dans une pièce métallique avec une forme extériente qui s'apparente de très loin avec celle du matériel militaire dénommé Startron, interdit à l'exportation et promis par contrat à l'Etat étranger, mais, comme dans les deux cas il s'agit d'un tube avec toutefois un diamètre différent et que l'un conne l'autre possèdent un resse comme l'autre possèdent un revê-tement de même couleur, on parle

de ressemblance. Or le matériel militaire inter-dit est revêtu d'une peinture cuite facile 4 distinguer du trai-tement anodique qui recouvre la plèce mécanique fabriquée en

Il suffit d'ailleurs d'examiner rrançais, et se trouvant actuellement sous douane à Orly, en les
comparant à un Startron, pour
constater qu'il n'existe aucune 'n'hésitent pas a demander un
similitude pouvant faire croire à supplément d'enquête.
un faux à l'occasion d'une connaître des infractions à la
législation sur les changes commises à l'occasion de ce marché
par M. Starckmann et ses amis,
n'hésitent pas a demander un
similitude pouvant faire croire à supplément d'enquête.

M. D.

manœuvre tendant à accréditer

une telle croyance.
Cette dissemblance est encore
plus évidente si l'on tient compte
que le matériei de guerre interdit comporte une cellule électronique à l'intérieur, un objectif fixe et un oculaire réglable avec une bonnette en caoutchouc. Ilpossède, en outre, un interrupteur et un logement pour des piles. Il est composé par un alliage très robuste à base de magnésium, alors que la pièce fabriquée par l'industriel français est plus fragile parce que composée d'un alliage où domine l'aluminium.

Il n'existe donc aucune ressemblance susceptible d'induire en erreur, car le Startron est, en résumé, un matériel électronique de qualité, alors que le tube fabri-qué par l'industriel français est une pièce mécanique grossière.

Cette pièce est tout simplement une sorte de « judas » sur lequel devalt être monté à chaque extrémité un verre de protection. Elle est destinée à un usage industriel et permet d'observer sans danger, à travers d'épaisses parois de protection, des traite-ments chimiques ou physiques présentant des dangers d'émanations ou de rayonnements.

C'est véritablement une affir-mation gratuite de prétendre qu'il s'agit d'un faux Startron ayant servi à escroquer l'Etat éiranger, en substituant cette pièce à la commande d'un maté-riel « sophistiqué ».

Aucune preuve n'est apportée par nos détracteurs de livraisons de cette nature à l'Etat libyen ou même d'une simple tentative, alors que la poursuite et le main-tien actuel des relations avec ce client démontrent le contraire.

La lettre de M. Georges Starck-mann appelle plusieurs remarques. Notre correspondant omet de

 Que c'est bien sa société Ré-gie-Monceau, 150, avenue de Wa-gram, à Paris, qui a commande à l'industriel d'Asnières que nous avons rencontré les trois mille « judas » que les experts de la douane ont identifiés comme aciane ont identifies comme étant des fac-similés grossiers de startrons. Cette commande était passée pour le compte de la so-ciété Panamanian que dirige aussi M. Starckmann et dont les bureaux parisiens se trouvent éga-lement 150 grapue de Wagtan lement 150, avenue de Wagram

2) Que la société Panamanian a encaissé l'intégralité des 15 282 000 dollars prévus, priz qui paraitrait bien élevé s'il s'était agi de simples « fudas » à usage in-

dustriel : 3) Que le contrat original a été s, que le contrat original à été-modifié à plusieurs reprises jus-qu'à prévoir, en fin de compte, que le paiement serait effectué automatiquement si dans les dir jours après l'arrivée à Madrid du matériel un inspecteur de l'ache-teur ne l'avait pas reconnu vala-ble ;

4) Qu'il est effectivement étonnant que les autorités libyennes, prévenues il y a plusieurs mois par les autorités françaises de l'opération en cours, ne se scient pas montrées plus attentives dans un contrat où elles devairnt mani-fesiement être flouées.

Cette affaire comportant, comme on le voit, un certain nombre de mystères, il se pourrait que, le 20 fanvier, les magistrats de la 11° chambre corrections? tionnelle de Paris, qui auront à connaître des infractions à la

VENTE EXCLUSIVE CHEZ JEAN DE BONNOT **-**



La précieuse tapisserie de Bayeux retrace l'épopée d'Hastings qui donna l'Angleterre aux Normands et illustre chaque page de notre édition du plus ancien poème héroique de la langue française.

On retrouve enfin l'ancien manuscrit de la Chanson de Roland... à Oxford! Les Normands l'avaient emmené sur leurs bateaux lors de l'invasion de l'Angleterre. Pendant la bataille décisive d'Hastings, les chances étaient partagées mais... soudain Taillefer se dressa sur ses étriers et entonna

# la Chanson de Roland

Les troupes de Guillaume le Conquérant, galvanisées, se ruèrent à l'assaut et ce fut la victoire! L'Angleterre devint Normande.

M.

Française, réédité d'après le manuscrit original par Guillaume le Conquérant et ses sujets. retrouvé à Oxford par un savant français.

Pourquoi cette continuité dans la fortune de cette merveilleuse dans toute sa splendeur primitive. épopée? C'est que l'héroïque sacrifice de Roland et de ses pairs, à Roncevaux, est le symbole de la résistance et de la gloire des fils de France.

Et puis, c'est notre histoire. Mieux que les textes érudits et d'accès difficile, cette naive chanson aux mille péripéties nous restitue l'ambiance même du Moyen Age, sa foi, sa grandeur, sa beauté, ses coutumes, ses intrigues. Je vous le dis : il est impossible de comprendre vraiment cette époque sans la Chanson de Roland qui devint célèbre dans tous les pays d'Europe, aussi bien dans le moindre bourg de France qu'en Italie, en Espagne, au Tyrol et jusqu'au fond des forêts de Norvège et du

Pourquoi le texte original de cette chanson s'était-il perdu?

Les transcripteurs du Moyen Age avaient tous cédé à la tentation d'arranger et surtout d'allonger leur modèle. On avait trouvé des manuscrits à Paris, à Lyon, à Venise, à Metz, à Cambridge, mais la mollesse du ton était bien loin des vers sonnants et brutaux dont les soldats de Guillaume avaient fait leur chant de guerre.

#### Un vieux parchemin oublié.

1834. Un érudit français, l'abbé de La Rue, découvre à Oxford un vieux parchemin portant le texte le plus ancien de la Chanson de Roland, écrit dans le français parlé par les conquérants normands : c'est l'original. Quel événement! Aussitôt, le ministre de l'Instruction Publique dépêche à Londres Monsieur Francisque Michel, dont le texte sera publié à Par chez le libraire Silvestre, trois ans plus tard.

Cette version du onzième siècle est la plus ancienne. Aucun doute à cet égard. Ces vers ont été déclamés à Hastings par Taillefer, chantre de l'expédi-

Le plus ancien chant guerrier de la Chevalerie tion. Ils sont écrits dans le vieux langage d'oil de l'époque, parlé

A mon tour, j'ai fait revivre la Chanson de Roland

Vous pouvez la redécouvrir aujourd'hui dans la plus scrupuleuse et la plus somptueuse des éditions, avec le texte intégral du parchemin d'Oxford, et sa version en français moderne

Pour l'illustration, j'ai choisi cet autre chef-d'œuvre unique qu'est la célèbre tapisserie de Bayenx qui relate la conquête de l'Angleterre par Guillaume et notamment la bataille d'Hastings. La reliure est en pleine peau de mouton, sans aucun joint ni couture. Les plats sont frappés "à froid" d'un décor représentant le vitrail de la cathédrale de Chartres où l'on voit Roland

brisant son épée Durendal, sur le rocher. Le dos et la tranche supérieure sont dorés à la feuille d'or titré 22 carats. **BON D'EXAMEN GRATUIT** 

 Je suis curieux de recevoir, à l'essai pour huit jours, le volume de "La Chanson de Roland", sans aucun engagement d'achat de ma part. Si ce précieux 
ouvrage relié pleine peau et doré à l'èr fin 22 carats ne me convient pas. • je vous le renverrat dans son emballage et à vos frais. Si je désire le • conserver, je vous réglerat le prix de 85,15 F (+ 5,80 F de frais d'envol).

| ı et | prénoms   |       |    |          |   |             |  |
|------|-----------|-------|----|----------|---|-------------|--|
| sse  | complète. | ·<br> | •• | <u> </u> | • | <del></del> |  |

e Bon à renvoyer à JEAN DE BONNOT 7, 1g St-Honoré 75392 Paris Cedex 08 e

Les por pi pi

### Les élections à la présidence des conseils régionaux

De notre correspondant

Caen. — M. Léon Jozeau-Mari-gné, président de la commission des lois du Sénat, président du conseil général de la Manche maire d'Avranches (C.N.I.), a été réélu sans difficulté président du conseil régional de Basse-Nor-mandie lors de la séance de lundi matin 3 janvier. Pourtant, lors de la mise en place des institutions la mise en place des institutions régionales, le 3 janvier 1974, M. Michel d'Ornano (R.L) avait M. Michei d'Ornano (R.L.) avait dû concèder le principe d'une présidence tournante, tous les deux ans entre les trois départements has-normands pour être êtu de justesse au deuxième tour. Après son entrée au gouvernement au mois de juin suivant, M. d'Ornano avait laissé la place au président du conseil général de la Manche, qui lui avait alors succédé sans

● A Vitté (Ille - et - Vilaine), M. Pierre Méhaignerie (C.D.S.), secrétaire d'Etat à l'agriculture, a annoncé mercredi 29 décembre sa candidature aux élections municipales dans cette commune. In a indiqué que la liste qu'il conduira sera largement ouverte aux différentes classes sociales et couches d'âge.

opposition, et depuis le bureau n'avait pas connu de changement. Le « mandat » du président arri-vait donc véritablement à expira-tion cette année.

Les représentants du Calvados ne virent pas d'opposition au maintien de l'équilibre ainsi trouvé, et ceux de l'Orne se contentèrent d'un baroud d'honneur dans les couloirs. M. Jozeau-Marigné fut réélu par trente-deux voix sur trente-neuf votants.

Le président réélu, qui vient d'obtenir 10 millions de crédits en d'otenir le millions de creatis en 1977 pour un début de mise à quatre voies de la RN 13, entre Bayeux et Cherbourg, jusqu'alors oubliée par le gouvernement, a en outre reçu l'assurance que le désenciavement du Nord-Cotentin serait poursuivi dans les années à venir.

Mais il lui faudra encore obtenir de semblables satisfactions du ministre de l'agriculture. Les Bas-Normands ont en effet la désa-gréable impression que l'agricul-ture de leurs voisins bretons est largement, plus avantagée que la leur par les crédits gouvernemen-

THIERRY BREHIER.

## M. Jozeau-Marigné est réélu en Basse-Normandie MM. Servan-Schreiber et Messmer jouent leur audience politique en Lorraine

régionaux de Lorraine procéderont, jeudi 6 janvier, à Metz, à l'élection de leur président. M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, député radical de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, qui demandera le renouvellement de son mandat, sera opposé à M. Pierre Mess-

En Lorraine, les problèmes régio-naux, qu'ils soient de nature éco-nomique ou politique, ont toujours été source de conflits. Mais les temps ont changé et les formes que prennent les conflits égale-ment. Ainsi, à une traditionnelle rivalité entre le nord et le sufment. Alnsi, à une traditionnelle rivalité entre le nord et le sud s'est substituée, de pu is environ trois ans, une sourde opposition entre les gaullistes, d'une part, et les centristes, R.I. et réformateurs, d'autre part.

Cette opposition est apparue de façon flagrante, le 6 janvier 1976, lors de l'élection à la présidence du conseil régional. Ce jour-là, le candidat soutenu par l'U.D.R., un

du conseil régional de jour-là, le candidat soutenu par l'UDR, un modéré favorable à la majorité. M. Jean Vilmain, alors président sortant et président du conseil général des Vosges, fut battu par sept voix de différence par M. Jean-Jacques Servan - Schreiber. La défaite de M. Vilmain avait été ressentie comme un cui-

mer, ancien premier ministre, député R.P.R. de la huitième circonscription de la Moselle. A quelques semaines des élections municipales, cette élection sera intéressante à suivre dans la mesure où, quel qu'en soit le résultat, elle pourrait raviver certaines rivalités au sein

De notre correspondant

sant échec pour l'U.D.R. En effet, M. Servan-Schreiber avait réussi à briser les clivages départementaux pour ramener sur son nom un courant, ou plutôt une coalltion, qui avait regroupé les R.L. des centristes et des réformateurs.

Le dénominateur com mun de cette coalition: essentiellement un sentiment anti-U.D.R. et la volouté affirmée de prendre la place qu'occupait le gaullisme depuis dix-sept ans en Lorraine. Conséquence: à l'image de ce qui s'est passé en 1976 au niveau national, les tensions au sein de la majorité, not amment en Moselle, n'ont cessé de s'accentuer. Ainsi le 17 mars dernier, à l'issue des cantonales, malgré un certain suce's électoral, l'U.D.R. vit M. Julien Schvartz, son candidat, député de la Moselle et maire

de la majorité du fait de la personnalité des deux candidats en présence. En effet, il ne fait nul doute que l'échec de

défaite des gaullistes. Celui de M. Servan-Schreiber serait considéré comme en revers pour le président de la République qui, officieusement, soutient son action.

vaincus que les choses ont évolué en leur faveur. Pour eux, le succès de M. Chirac démontre bien que leur mouvement n'est plus en déclin comme en 1976 mais au contraire en progression. Aussi entendent-ils tirer profit au maximum de cette situation au moment où s'annoncent les prochaines échéances électorales. En effet, un certain nombre défins

chaines échéances électorales. En effet, un certain nombre d'élus centristes, réformateurs on répu-bilcains indépendants, ne pour-ront prendre le risque de se passer des vois gaullistes lors des prochaines consultations face à une gauche qui ne cesse de pro-

gresser. C'est notamment le cas dans

les trois grandes villes du dépar-tement, à Metz, Thionville et Nancy. Les gaullistes ne cachent pas qu'ils pourraient soutenir des listes aux prochaines municipales contre les élus centristes qui ne

contre les élus centristes qui ne voteralent pas en faveur de M. Pierre Messmer. Ce genre de pression est également valable pour les législatives. Les dirigeants gaullistes lorrains laissent clairement entendre que le R.P.R. pourrait présenter dans certains cas un candidat et le maintenir au second tour pour faire battre le centriste ou le R.I. récalcitrant. Cette stratégie a provoqué quelques remous dans les milieux gaullistes. Certains militants ont même reproché officieusement à M. Pierre Messmer de mener une opération personnelle au détri-

M. Plette Messmer de mener une opération personnelle au détri-ment du mouvement. Ils crai-gnent, d'autre part, qu'une défaite de leur leader ne fasse régresser l'influence du R.P.R. au moment même où celui-ci marque des points dans l'Est.

points dans l'Est.

Une chose est certaine. Le type de campagne menée par l'ancien premier ministre a surpris les milieux politiques, habitués à plus de discrétion et à moins de vivacité dans les propos. Telle est peut-être la raison pour laquelle M. Servan-Schreiber a, lui, adopté une position radicalement différente. Le député de Nancy ne

une position radicalement differente. Le député de Nancy ne s'attache plus à démontrer qu'il est un bon candidat, mais au contraire qu'il a été un excellent président. Il fait état, notamment d'un bilan, positif selon lui, notamment dans le domaine des équipements et de l'emploi : accord du gouvernement pour le financement de l'autoroute Nancy-Dijon, feu vert des pouvoirs publics pour le centre hospitalier résigned.

pour le centre hospitalier regional de Metz; implantation de la Sa-

viem près de Briey, obtention de contrats de pays, et enfin son action pour obtenir une aide de l'Etat au moment de la crise de la sidérurgie.

En fait, M. Servan-Schreiber, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, prélère jouer à fond la carte de la région

sachant bien qu'il n'a aucun inté-rèt à politiser le scutin, du fait

même de la proximité des élec-

tions.

Cette stratégie aura-t-elle

quelque succès ? Une grande ma-jorité d'élus au conseil régional

admettent qu'en dehors de tout contexte électoral M. Servan-

Schreiber aurait leur faveur. On verra donc le 6 janvier si les pressions gaullistes auront été

verra donc le 6 janvier si les pressions gaullistes auront été efficaces ou non. Dans l'état actuel des choses, cette situation interdit tout pronostic. La gauche (P.C.-P.S.) ne possédant que cinq sièges, on peut croire que ce sont comme en 1966, les centristes mosellans (quinze) qui feront la différence. En effet, les voix, dans l'immédiat, semblent être exactement partagées dans la Meuse, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle.

Pour M. Pierre Messmer, une

défaite serait lourde de consè-quences car elle risquerait de lai faire perdre toute audience au sein de la majorité en Lorraine. En revanche, une victoire sur la rerenne même de M. Servan-

personne mème de M. Servan-Schreiber pourrait refaire de lui l'un des hommes forts du mouve-ment gaulliste. Réélu, M. Servan-Schreiber de-

viendrait sans contestation au-cune le patron politique de la Lorraine. Battu, il aurait cer-taines difficultés à se maintenir politiquement en Lorraine. Mais la défaite ou le succès du député de Nancy pourait empressance de

pontiquement en tortaine la défaite ou le succès du député de Nancy pourrait avoir une résonance nationale. En effet, un certain nombre de personnes de l'entourage direct du président de la République ont fait savoir qu'elles appuyalent l'action de M. Servau-Schreiber.

JEAN-CHARLES BOURDIER.

5 egs. - - -

-11:5

de Boulay, battu par M. Paul Driant, R.L. à la présidence du conseil général. Maigré ces échecs successifs, les gaullistes ont décidé de repartir à l'assaut, avec comme objectif d'abattre M. Servan-Schreiber, qui reste leur « bête noire ». En jan-vier 1976, M. Pierre Messmer, malgré de nombreuses pressions, avait renoncé à se présenter. Quelles sont donc les raisons qui le pous-sent à accepter aujourd'hui le com-

sent à accepter aujourd'hui le com-bat ? Apparemment, celles-ci sont au nombre de deux.

D'abord les gaullistes pensent que le député de Nancy, par sa façon d'agir à la tête du conseil régional, s'est aliène une grande majorité d'élus.

Deuxième raison : les gaullistes, forts des bons résultats enregis-trés aux cantonales, sont con-

Giscard d'Estaing - arquée d'un prog

CET AND A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR

DATE OF PASSED DU CHIEF DE L'ÉTAT. L'A la pauvreie est un beritage

化缺级放射器 电显微 叠层电路 Nana रूप ने कार्<del>क्ष</del>ण केर्ने के जिल्ले हैं t er atteilte ihr forer bereit 🛊 PHOTOGRAPH STATE OF STATE OF STATE THE CODING STOLE WAS ARRESTED AND 文化的 文·拉克里亚克·亚克伊克·特特斯 理查验 さた a magety in できまりも等 (報・編) # C - Z 4.

I having a girl sylvenia TO SHOUTH MENDE SE PROPER Commence to the second second second TOTAL PARTY OF SHAPE OF MA Contraction to the sale of the sale that make servery and information The second second second second 25 55 2 5020000 100 100 100 100 

ist commence to secure er de la entractant di see deschi "2-5 FOS EL BERG ET 166 MARCHE BUT BUTCHES -- MANAGE STANSON No. 2019, come et les le amberte. Lander of the first fire THE STATE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. There are to their the sale making - A Pri traine une commente The second secon And the personal large production for enteno juesto a sessa andiand the state of the second second second

Vine Waterd and west section Mind Dispers of Engine a war and the second of the second Tarsis fin race & Tiberha Territoria Promisso de San Cara

------ Je CICA QUE CATE N Coloridant a gambina colorida CUST-TOTERS, C. THE PERSON Ter migrants, n. dae. THE STATE COMMENTAGES Tito, remainen en e Trusted on the lands 1991 Shed the groups seement Total de Étençais Meis

ent tas tel an aregen to ent évent Per environ. Anne. entres un transe de \* GUST-MONTE . EU E.F. & E. OFF ROGER CANS.

Dans les 8 BHV.

Au BHV, les fenêtres ont la parole. Elles choisissent leurs rideaux.

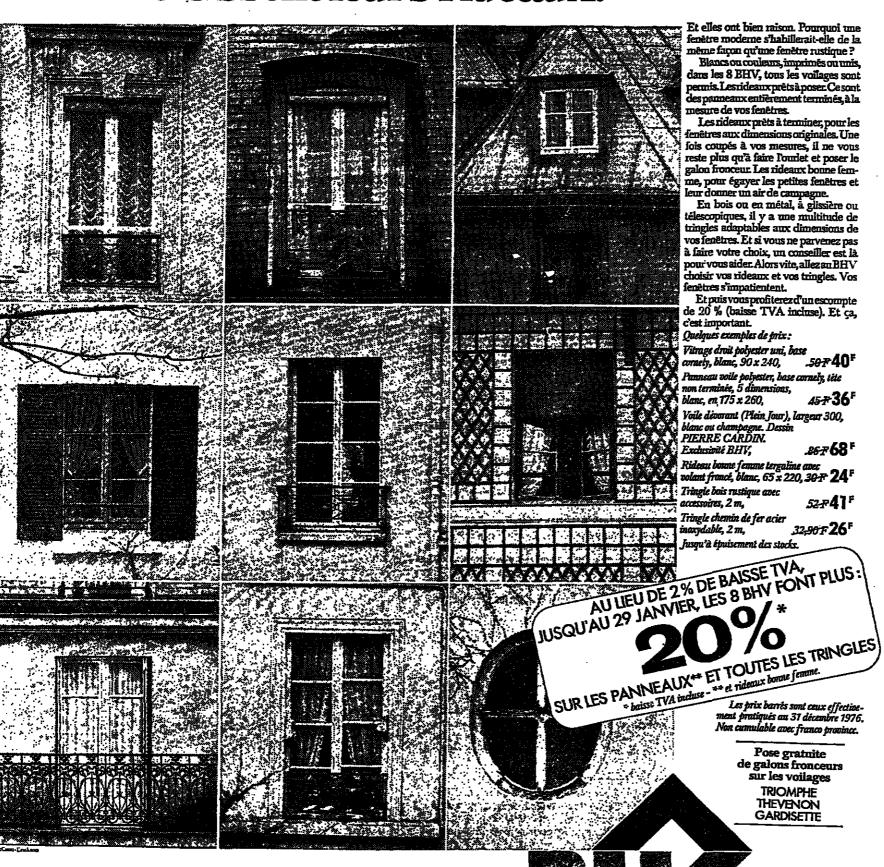

Pour être sûr de bien choisir.

BAZAR DE L'HÔTEL DE VILLE · LES 8 BHV : RIVOLI · PARLY 2 · MONTLHERY · GARGES · FLANDRE · BELLE EPINE · ROSNY 2 · CRETEIL ·

LA COMPOSITION DU CONSEIL

Les 65 membres du consell régional se répartissent ainsi : 17 R.I., 14 R.P.R., 13 C.D.S., 8 mod. maj., 2 rad., 2 C.N.I.P., div. gauche, 3 P.S., 2 P.C. Les sièges sont géographique-ment répartis de la manière sulvante : 26 pour la Moselle, 20 pour la Meurthe-et-Moselle, 11 pour les Vosges et 8 pour la

### M. Giscard d'Estaing: je souhaite que l'année 1977 soit marquée d'un progrès significatif vers la paix

En réponse aux vœux qui lui étaient ait ôté reportée de la fin de 1976 présenté ses vœux. Son président, sortie, en réponse à une question su presentes, au nom du corps diplomatique, par Mgr Righi-Lambertini, nonce apostolique. M. Giscard d'Estaing a déclaré, lundi 3 janvier, en fin d'après-midi : - Les vœux que je vous adresse seront d'abord des vœux de paix. Je crois, en effet, qu'au début d'une année les aspirations des peuples réjoignent l'ambition de leurs dirigeants pour souhaiter que le monde de 1977 soil un monde pacilique. J'irai plus loin : le souhalle que l'année 1977 soit une année merquée d'un progrès signilicatil en direction de la paix. Nous avons accueilli avec une protonde satisfaction le retour à la paix civile sur le sol meurtri du Liban, et je forme le vœu que l'année 1977 soit celle d'une paix juste et globale au Proche-Orient. (...)

... La paix est un résultat qui s'acquiert, comme tous les autres, par l'effort, l'imagination, la ténacité des hommes. On peut dire qu'à la fois la paix s'organise et la paix est le résultat d'une solidarité.

- Nous poursuivrons en 1977 nos efforts pour mieux organiser notre sur son éventuelle candidature à monde, et en particulier en Europe je pense que nous tranchirons ensem-ble une étape importante dans l'approbation des décisions qui permettront d'envisager pour l'an prochain l'élection de l'Assemblée parlementaire européenne au suffrage universel. Ainsi le continent le plus déchiré de l'histoire du monde enregistrere, si tel est l'accord de nos partenaires, un progrès signilicatit dans son organisation, dans le res-pect de l'esprit et des modalités de la décision que nous avons prise

ensemble Mais, à côté de l'organisation, il y a la solidarité. (...) Je souhaite d'abord que les efforts entrepris depuis maintenant de longues années dans le sens de la détente dans les relations entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, mais peut-être d'une détente plus vaste encore dans le monde connaissent de nouveaux résultais en 1977. La France est prête à y contribuer en apportant sa participation à une préparation méthodique et précise de la rencontre prévue à cette lin à Belgrade cette année.

économique. Le fait que la réunion

- C'est dégoûtant, les journaux

racontent partout qu'on vient de

bidonvilles. » A la cité de se-

cours du Soleil levant d'Herblav

(Val-d'Olse), on a apprécié la

visite du président, mals = qu'on

n'aille pas dire gu'on habitait

avant dans des baraquements. .

Nous, explique Mme Macaud,

chez qui M. Giscard d'Estaina est venu e nvisite (e 1°º lanvier.

nous habitions dans une maison

à Cormellies-en-Vexin. Evidem-

ment, ii n'y avait pas l'eau, et les

carreaux tombaient quand on

ouvrait les lenétres, mala quand

Pourquoi avoir quitté ce qu'il

faut bien appeler un taudis ? - On

voulait nous enlever les gosses

poursuit Mme Macaud, parce que

je les emmenals partout avec mol

en courses et qu'on disait qu'ils

élaient négligés, qu'ils sortaient par tous les temps. »

La famille Macaud, comme les

quinze autres familles actuelle-

ment hébergées à la cité, paie

un loyer de 510 F par mois (eau

et chauffage compris) pour un

appartement de cinq pièces sur

deux étages. Comme ils touchent

360 F d'allocation de logement,

cela fait 150 F à payer soi-même

Avec les allocations familiales

et le salaire du mari, câbleur

dans une entreprise intérimaire

(2800 F par mois au total). on

arrive tout juste à nourrir les six

Mais les Macaud sont presque

des privilégiés au Soleil levant.

Leurs volsins, les Carion, sont

« en tutelle », c'est-à-dire pris

en charge par la calsse d'alloca

tions familiales de Pontolse. Lui

ancien de l'Assistance publique,

est en chômage depuis un mois

et ne peut pas nourrir ses cinq

enfants — fruit d'un remariage

avec une femme à laquelle on a

retiré ses huit premiers. La fa-

mille a dù quitter l'appartement

H.L.M. qu'elle occupali, faute de

« Nous ne leur donnons rien »,

explique le Père Joseph Wre-

sinski, secrétaire général d'Aide

à toute détresse (A.T.D.), l'asso-

ciation qui gère la cité. - La

société de H.L.M. de la Ville de

Paris, qui a construit tous les

logements, perçoit les loyers par

ne versons nous-mêmes aucune

notre intermédiaire, mais nous

pouvoir payer le loyer.

....

même... »

nécessité pratique. C'est pourquoi nous en avons accepté la formule. Comple tenu des événements qui étalent llés à la mise en place de nouvelles administrations dans tel ou tel Etat du monde, compte tenu du fait que la complexité des matières ne permettait pas d'imaginer un ament concret en quelques semaines, il était plus sage de reporter cette contérence pour lui permettre de conclure. (...)

- La paix, ce n'est pas seulement le refus de la violence, c'est plus encore la recherche en commun de salutions qui accompagnent le progrès de la solidarité et de la vie. -

#### M. EDGAR FAURE : non à des élections anticipées

M. Roger Frey, président du Consell constitutionnel, interrogé à sa sortie la mairie de Paris, a déclaré : • Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je lais, je ne suis pas responsable de ce que l'on me prête et de ce que l'on me fait dire. »

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il avait exprimé le vœu, auprès de M. Giscard d'Estaing, qu'il n'y ait pas d'élections anticipées en 1977 et que cette année soit consacrée

M. Gabriel Ventejol, président du Conseil économique et social, a précisé qu'il avait fait part au prèsident de la République de trois pré-occupations principales : la préservation de la concertation et de la liberté de négociation, le problème de l'emploi, la question de l'élection de l'Assemblée parlementaire européenne, à propos de laquelle M. Ventejol a souligne son attachement au maintien de la politique agricole commune et aux deux volets de la politique sociale et de la potitique régio-

Dans l'après-midi, après les bureaux » Je pense aussi à la solidarité des deux assemblées parlementaires et du Conseil économique et social. ministérielle du dialogue Nord-Sud le bureau du Consell de Paris :

subvention, cela lausserait les

L'association ATD Quart-

Monde, dont le siège est situé à

1 kilomètre du Solell levant, à

Plerrelaye, anime les cités qu'elle

crée depuis vingt ans, avec ses

cent qualre-vingts militants répar-

tis à travers la France et le

A Herblay, « cité promotion-

nelle -, une équipe de jeunes

permanents anime la vie de la

communauté : un gardien et une

coulurière - coifleuse à demeure,

deux éducatrices, une infirmière,

un animateur, pour les enfants

de six à quatroze ans, et un

Les éducatrices se partagent

entre l'animation d'une crèche

(dix enfants, de vingt mois à

trois ans et demi) et les visites

chacune. L'animateur des six à

qualorze ans s'occupe du « pivot

culturel - c'est-à-dire des acti-

vilés de loisirs des jeunes cen-

traes sur la livre et la leclure

Il a en charge une cinquantaine

soir et pendant les vacances (la

cité compte quatre-vingt-quinze

La visite du président de la

enfants jusqu'à seize ans).

aux families - toutes nombreuses, entre cinq et treize enfants

responsable d'équipe.

rapports avec les tamilles.

APRÈS LA VISITE DU CHEF DE L'ÉTAT

DANS UNE FAMILLE DU « QUART-MONDE »

« La pauvreté est un héritage »

eu début de 1977 correspondait, je M. Bernard Lafay, a déclaré qu'il les prises de position de la Fédédes services administratifs ».

M. Jacob Kaplan, grand rabbin de France, et M. Jean Courvoisier, président de la Fédération protestante de France. Celui-ci a souligné à sa gnage d'une Eglise. »

crois, à la reconnaissance d'une avait évoqué avec le chel de l'Etat ration protestante relatives aux cen-« les problèmes à venir de la com- trales nucléaires ou au commerce mune de Paris et la mise en place avec l'Afrique du Sud ; « La Fédération protestante de France ne prend Enlin, le chel de l'Etat a reçu les pas de position politique à propreautorités religieuses : le cardinal ment parier. Elle déclare ce qu'elle François Marty, archevêque de Paris, pense quand la dignité de l'homme est en jeu et quand la justice risque d'être balouée. Ce n'est pas de la politique politicienne. C'est le témoi-

#### ÉTAT, NATION ET DÉMOCRATIE FRANÇAISE

مكذا من الاصل

A travers les traditionnels échanges de vœux. M. Bernard Chenot, vice-président du Consell d'Etat depuis luin 1971 et, à ce titre, porte-parole des « corps constitués », poursuit avec les présidents de la République sucessifs un dialogue sur la question de l'Etat. Ancien ministre du général de Gaulle. M. Chenot défend avec constance la conception du fondateur de la V? République, qu'il a illustrée dans son allocution du 28 janvier par cette citation du 28 janvier par cette du 28 janvier par cette citation du 28 janvier par cette citation du 28 janvier par cette citation du 28 janvier par

l'Elat.»

La réflexion de M. Giscard d'Estaing tend, au contraire, à cette dissociation. Déjà, dans sa réponse de janvier 1975, il notait:

« La collectivité que nous devons serrir, ce n'est pas l'Elat mais la nation c'est-à-dire le groupe des hommes et des lemmes que l'Histoire a rassemblés par vagues successives sur notre sol. » Dans Démocratie française, il dénonce le risoue d'une « déification de le risque d'une «défication de le risque d'une «défication de l'Etat » et précise : «Il n'est qu'un instrument au service de la nation. La substance de la France

résude dans son peuple et dans son sol. » Ce sont ces thèmes que le président de la République a repris, le 3 janvier, en s'èlevant contre toute « idolâtrie de l'Etat ».

Les gaullistes sont-ils visés par cette formule? Sans doute, et Pierre Charpy le relève ce 4 janvier dans la Lettre de la Nation, en notant cependant qu'il y a « davantage équivoque que contradiction » et qu'il ne faut pas confondre « l'administration », dont l'idolâtrie est en effet condamnable, et l'Etat, « puissance publique dont les représentants ne sont pas les fonctionnaires, mais les élus du suffrage universel». « Aussi faut-il faire très attention aux mols, conclut Pierre Charpy, et bien faire comprendre que restaurer l'Etat comprendre que restaurer l'Etat comprendre que restaurer l'Etat com-

Pierre Charpy, et bien faire com-prendre que restaurer l'Etat com-mence par remeitre l'administra-tion à sa place, c'est-à-dire au service des citogens. » Cependant, l'observation de M. Giscard d'Estaing s'adresse tout autant à la gauche, dont le projet bureaucratique — à en croire le petit livre du président de la République — prépare un système « qui écrase et nie l'indi-tidu ».

Ainsi chemine la société libérale avancée entre les écueils du gaul-lisme et du collectivisme. — T. F.

#### M. Guéna : le Rassemblement pour la République est hostile au scrutin proportionnel

ques Chirac, a évoqué fundi 3 janvier au micro de France-Inter l'éventualité de l'instaura-tion d'un système électoral pro-

portionnel en déclarant :

a Il faut un scrutin majoritaire
pour dégager une majorité. Si on
changeait la loi électorale dans
les circonstances présentes, cela apparaitrait comme une dérobade ou une manœuvre. Il s'agit pour nous d'une question de principe. » Nous sommes dans un regime qui a besoin d'avoir une majorité, et, pour avoir une majorité, il faut un scrutin majoritaire. Le R.P.R. est attaché non sculement au scrutin majoritaire mais au scru-

tin d'arrondissement, p L'ancien ministre, évoquant la prochaine campagne électo-rale pour les législatives a indi-que :

a L'adversaire principal sera le parli socialiste. Nous aurons des arguments à apporter pour mon-trer que les communistes ne sont pas sincères. Quant au parti socialiste, il fait un peu Ausion.

#### M. RAYMOND BARRE DANS LA RÉGION CENTRE LES 24 ET 25 JANVIER

Le premier ministre fera son pre-mier voyage officiel en province les lundi 24 et mardi 25 janvier en se rendant dans la région du Centre. Au cours de la première journée, à Orléans, M. Raymond Barre s'entre-tiendra avec les élus du Loiret, avec les représentants de l'ensemble de la région du Centre et avec les membres des organisations professionnelles et syndicales. Le mardi 25, le premier ministre se rendra dans deux autres départements de cette région, le Loir-et-Cher et le Cher.

M. Yves Guena, délégue poli-tique du Rassemblement pour la C'est finalement une aventure Republique, que préside M. Jac-autour d'un homme, M. François Mitterrand a totalement joué sa currière politique sur l'alliance avec le P.C.F. C'est une aventure, La majorité a fait une erreur de tactique et de jugement en croyant pouvoir décrocher le P.S. du P.C.F. Si rous dites : les socialistes ne sont pas si mal que ça. ce sont vos propres électeurs qui se rallieront au P.S. Si vous vou-lez rullier les électeurs socialistes, il faut vigoureusement attaquer le P.S. C'est ce que nous allons faire désormais, »

M. Guena a, d'autre part, affirmé qu'il était faux de croire que la création du R.P.R. a affaibit la majorité. « Au contraire. a-t-il dit, c'est l'affaiblissement de la majorité qui a entraîne la création du rassemblement. Nous glissions peu à peu vers un régime des partis. Lorsque, sous l'empire de la nécessité, on noit sièmer dans un gouvernevoit sièger dans un gouverne-ment trois ministres d'Etat et un ministre délègué qui, outre leurs fonctions, sont les représen-tants des partis politiques qui soutiennent le gouvernement, on n'est pas loin d'un régime des partis, et cette juxiaposition des représentants des partis n'est pas une bonne chose et n'est pas conforme à l'éthique gaulliste : la réponse a été le rassemble-

Le délégué politique du ras-semblement a enfin déclaré que le groupe R.P.R. à l'Assemblée nationale voterait en faveur de l'election de l'Assemblée euro-péenne au suffrage universel « si les conditions qu'il a posées et qui sont des exigences (pas de pouvoirs accrus, réciprocite entre les Etats, maintien de l'unité nationale) étatent remplies ».

plies ».

Il a. en revanche, confirmé
l'hostilité des élus gaullistes à
la ratification de l'accord sur
le Fonds monétaire international.

## 1976 : année grise ! 1977 : année noire ?

DANS LA PRESSE HEBDOMADAIRE

A en croire la plupart des commentateurs de la presse heb-domadaire, l'année écoulée ne laissera pas de particulièrement bons souvenirs et celle qui com-mence n'est pas de meilleur augure. Les bilans de 1976 sont empreints de morosité et les « pronostics » pour 1977 de pes-

nalités ». La plupart peuvent se satisfaire de thèmes astraux pro-metteurs, mais qu'ils sachent que l'astrologue de Carretour, Caro-

chain et le renouvellement du tiers du Sénat prévu en sep-tembre. « Tout ports à croire, écrit-il. que l'opposition remporècrit-il. que l'opposition rempor-tera un succès net : la majorité actuelle se prépare au pire et ne mise guère que sur un miracle pour limiter les dégâts.» Georges Many s'interroge : a La pres-sion de l'événement pourrait-elle cependant devenir si jorte que, voyant le pouvoir lui échapper des mans, il n'aurait d'autre issue que de l'abandonner? Il est vrai que l'on entend de plus en plus que l'on entend de plus en plus souvent affirmer, et pas seule-ment dans les rangs de l'opposition, que le chef de l'Etat e n'ira » pas jusqu'au terme de son man» dat ». Il en est même qui soulienneni qu'après tout il seruit
plus sain, plus logique, que la
compétition entre les deux blocs
soit tranchée par un duel présidentiel avant les législatives, afin
que soit éritée la crise maleure que soit évitée la crise majeure que beaucoup redoutent si, en 1978, une majorité de gauche au Parlement s'oppose à Giscard tou-jours président. » 1971 a sera une année munici-rele n. appagne . André Lesneuv

République? Une initiative de Mme Macaud qui avait rencontré Mme Giscard d'Estaing à un pale v. annonce André Lesueur dans VALEURS ACTUELLES. congrès des femmes du = quartmonde - en 1975. « Quant à nous. a Première consultation nationale pràcise le Père Joseph, cette depuis l'élection présidentielle de mai 1974 les élections munici-pales, indique-t-ll. vont fournir aux partis l'occasion de renjorcer visite ne peut que servir notre action. J'avais été recu à l'Elvsés par Georges Pompidou, mais cela leur infrastructure locale, d'ins-taller leurs futurs candidats. » n'avait débouché sur rien de concret. Je crois que cette fois e Autrement dit, ajoute-t-ll le résultat de 1978 devendra du rap-port de forces qui s'établira dans le président a compris : on lui a expliqué que ces familles du quart-monde », qui ne sont ni deux mois et demi entre la majorité et l'opposition.»

RIVAROL estime qu'« qu seuil des migrants, ni des nomades, ni des gans momentanément an de la nouvelle année, pour que la confiance commence à revenir. detresse, constituent un groupe

permanent : dans ces tamilles il jani, d'abord, que la vie poli-tique retrouve un minimum de la pauvreté est un héritage, et c'est donc un groupe social à franchise, de verité et de droiture ». Et il continue : « Mais ce lui seul qui compte plus de deux millions de Français. Nous souhaitons qu'il soit représenté voeu n'est-il point incompatible. par définition, avec l'exercice de la démocratie. quelle soit prési-dentielle ou parlementaire? » ASPECTS DE LA FRANCE. en tant que tel au niveau la plus élevé. Par exemple, nous souhaiterions un délégué du royaliste, qui précise que son vœu pour 1977 est « chasser tous les - quart-monde - auprès de partis », n'est pas loin de par-tager cette opinion. Pierre Pujo en effet souligne que la démo-cratie « incite les clioyens à ľÉlysée. » ROGER CANS.

sacrisser l'avenir à d'illusoires duire dans le système, du moins d'actualité : « Ni la France ni le sacrifier l'avenir à d'ulusorres satisfactions immédiates, elle pousse à la guerre sociale dans l'entreprise, elle s'insurge contre toule réduction du pouvoir d'achait même exigée par les cir-constances, elle entretient l'envie des moins javorisés à l'égard de or pronostics » pour 1977 de pessimisme.

Sondant les astres, CARRE-FOUR décrit le destin qui sera celui, en 1977, des « hommes politiques et de différentes marent la démocratie afin de faire prévaloir les impératifs du salut liques et de différentes marent. que M. Giscard d'Estaing. tout entiché de a réformes » qu'il veuille se montrer, soit capable d'une telle démarche? »

l'astrologue de Carre/our, Caroline Alexandre, prédit qu' « une
crise de violence pourra éclater
ters l'élé », que « de nouvelles
ré/ormes seront envisagées, une
consultation électorale ou un ré/érendum anticipé pourra étre
décidé rers l'automne ».
A défaut de scrutin anticipé
et inattendu, Georges Mamy, dans
LE NOUVEL OBSERVATEUR,
évoque les élections municipales
fixées au 13 et au 20 mars prochain et le renouvellement du
tiers du Sénat prévu en sep-

#### Sortir de la crise?

nistre peut réaliser partiellement a Sinistre blan! Sinistres perspectives! » s'exclame Lionel Planchon, dans LA VIE OU-VRIERE, hebdomadaire de la C.G.T. Il souligne: « Des pans entiers de notre économie tombent. Certaines industries viables, vitales, coulent carrément, risquent de disparaitre ou presque de la surjace de la France, si l'on ne porte pas un coup d'arrêt aux casseurs. On se demande ce qu'on va désormais jabriquer en France. On se demande à quoi vont être employés les travail-leurs et la jeunesse, elle qui repré-sente déjà plus de 50 % des chôcontexte? »

Pour Roger Priouret, dans L'EXPRESS, l'expansion, en 1977, sera insuffisante pour résorber le sera insuirisante pour resorber le chômage. Il ajoute que « si le marasme actuel de certains sec-teurs s'élendait » [M. Barre inflé-chirait sa ligne avant l'au-tomne]: « Aucun gouvernement ns peut se permettre une réces-sion en année électorale. Quant aux divisions de la majorilé — à supposer qu'elles ne deviennent pas plus discrètes devant le péril, elles s'inscrivent dans le cours de Bourse et les programmes d'investissement, pas dans les dépenses des consommateurs et

meurs. v

les exportations. » Dans LE NOUVEL ECONO-MISTE, Jean - Pierre Sereni, d'après une enquête de D. Thie-haut, dresse le tableau des obsta-cles qui jalonneront 1977. Selon lui, notre monnaie e autant que du petrole peut être viclime des aléas de la vie politique. Plus que jamais la modestie risque de s'im-poser en 1977 à ceux qui font prolession de prévoir l'avenir. Pour l'instant, on peut être surpris du décalage qui existe entre une opmion publique franchement morose et inquiète et des perspectives, somme toute, assez peu

Sous le titre «Le redoutable classicisme du projesseur Barre», Philippe Bauchard note dans HEBDO - T. C. - TEMOIGNAGE HEBDO - T.C. - TEMOIGNAGE Et Pierre Vilain d'ajouter dans nements de l' CHRETIEN : « Le premier mi- LA VIE, hebdomadaire chrêtien des nazis, »

catastrophiques ».

le croit-on. »

bonne partie du parti socialiste, en revendiquant un meilleur fonc-tionnement de l'économie de mar-ché puisque c'est cette économie qui est projondement en crise. Et la perspective économique et sociale d'une nouvelle lorme de capitalisme d'Elat, que préconise le P.C.F., ne semble pas non plus constituer une réponse sérieuse. Certés, il est possible, comme le jont actuellement la gauche et les syndicats, de se contenter d'a attendre 78 ». Mais après? En 78? Quelle riposte, onels mogrammes seront proquels programmes seront pro-posés?

son expérience exen plaire si Gis-card réussit à gagner du temps, à disqualifier Chirac et à rendre son action politique plus cré-dible. Sinon le premier ministre actuel aura peut-être rendu service à la gauche en habiluant les Français à unc politique d'austérité et de rigueur que les nouvelles éguipes de François Mitterrand devront sérieusement corriger et perfectionner. Fau-drait-il alors lui donner une autre dimension dans un autre

Henri Malberg écrit dans FRANCE NOUVELLE, hebdomadaire du parti communiste : «L'année s'achève dans un sourd mécontentement po p u la i re et dans l'inquiétude. Inquiétude jus-tifiée. Toute la politique du pouvoir s'oriente vers une aggrava-tion de la politique réactionnaire, un renforcement de l'austérité.» De son côté, Michel Mousel, dans TRIBUNE SOCIALISTE, hebdomadaire du P.S.U., cons-

tate : « La crise se poursuit. La dence» actuelle et sacritier les aence à actueux et sacrifier es intérèts des travailleurs à ceux que le capitalisme parvient mal à défendre tout seul ; ou on devra s'engager dans la rupture avec ce système. Qui ne se réalisera pas sans luttes de masse.» Pour Pierre Paraf, dans PRESSE NOUVELLE HEBDO,

magazine bimensuel progressiste juif, « 1976 a été l'année de la récession, celle d'une crise qui continue de jaire sentir ses effets et ne pourra être conjurée que par une politique nationale me-née en accord avec les forces productives de la France, avec ceux qui doivent être associés à toutes les responsabilités et non pas seulement aux sacrifices ».

monde ne sortiront de la crise sans changer de cap, c'est-à-dire La situation économique et sociale retieut l'attention d'Alexandre Bilous dans POLITIQUE
HEBDO. Il relève que si la bourgeolsie ne propose « aucune union
d'ensemble à la dimension des
problèmes réels posés par la
problèmes réels posés par la
crise», « il n'en va pas diférement, sur le fond, à gauche ».
Il poursuit: « On ne peut que
se leurrer, comme le fait une
honne agrice du parti socialiste. arant que ne tombent quelques nouveaux barreaux des grilles des DTISOUS. D

Pour Arlette Laguillier, « l'anreur Ariette l'Aguiller, « l'an-née nouvelle [est placée] sous le signe des affaires louches du monde capitaliste ». Elle évoque, dans LUTTE OUVRIERE, trotsl'assassinat de Jean de Broglie, « les curieuses et amicales relations entretenues par Marcel Dassault et le jisc », et le monde des marchands d'armes à propos de l'affaire des faux Startron. Elle conclut : « On préjère nous servir des discours lénifiants des députés ou des ministres plutôt que la vérité sur leurs activités et leurs affaires. Il faut un scandale, une bavure, pour qu'elle se montre un peu. Mais cela suffit pour qu'au seuil de cette souveile an-née. s'il est un vœu à former, c'est que les travailleurs s'organi-sent et s'unissent au plus vite, pour se débarrasser enfin et une bonne jois pour toutes des dépu-tes-ministres-trajiquants-hommes d'affaires et des flics-truands. »

Dans LES NOUVELLES LIT-Dans LES NOUVELLES LIT-TERAIRES, Maurice Achard écrit: a C'est le tour de 77. Deux jois le chijfre de l'âge de raison— Mais pas une rai-son pour a n'i ci per. Cette nouvelle année aura son heure d'été, peut-être sa finais en vert, et c'est lout. Il jaut s'arrêter là. La chaleur de juin dernier, comme l'échange Corvalan - Boukovski, nous ont appris à attendre la réalité pour faire de la fiction. »

Sans fiction aucune. CHAR-LIE-HEBDO proclame dans « une des couvertures à laquelle vous avez échapép c et t e semaine ». s 1977 : année morne. Un jour un fera beau. Un jour, il pleu-

L'avenir serait-il donc sans espoir? — A. Ch.

● M. Jacques Debû - Bridel, ancien sénateur R.P.F. président de France terre d'asile (organisation d'accueil des réfugiés poli-tiques), a publié une déclaration dans laquelle il répond aux récents propos de M. Poniatowski sur le sort des militants basques espagnols assignés à résidence à l'ile d'Yeu (le Monde du 30 décembre). M. Debû-Bridel ecrit : a L'expulsion de ces réjugies vers des pays liers serait absolument contraire aux engagements internationaux pris par la France sur le droit d'asile, et aux traditions séculaires de notre pays. Ces mesures rappelleraient fâcheusenements de l'occupation aux ordres

valueus que la chora en leur succes de la Come de plus en declarado en la come de mais au constant en la come de la come authority, les and reporting more object of antiquest, mai-position, avai-position, avai-position avai-more object of more object of continued one-continued oneblicains

Ton: pre-re
passer de: 500

prochaine: 500

une go: 01:--he ganilistes, Mala enregis-ta anni conlistes cun
contre
voterner
M. Pierre
pression
pour
seams
caling clairement

AU Second

**ದ್ವರಜ**್ಞರಾಜ್ ಕ muze M Per

CDerate.

Te lear

Santa di

de tant.

M. Seria -

and the

satiache est un W. 17. 2. 2

THE RESIDENCE ....

men; dans permenta : da graver permenta :

peur le .... de 339

0.1007

.----

ا پريان ارداده ارداده ارداده

3 -----

per une die de la single? Les time, approprie POUR ME . poses 🗷 100 K-3metres et

MARKET CO. अवस्था देश (B) BHV pla. Yes al la ca

FF 36' 2 F.

MARKET TO SERVICE TO S Keur TE MANY MANY

The second secon

# Les régions

### Les leçons inattendues de la sécheresse LES PINS COUTENT CHER LES BARRAGES SONT DANGEREUX

Maigré les inondations de l'automne, la France n'a pas fini de payer la sécheresse excepnnelle du - bel été - 1976. Il ne s'agit pas seulement des 5,5 mililards d'indemnités versés aux agriculteurs, mais aussi des effets durables que la capicula estivale aura sur la gestion des eaux et des forêts.

Dans son bulletin d'octobre

1976, l'Office national des forêts tente d'évaluer les dommages causés aux 4 millions d'hectares de futaies publiques qu'il gère M. Yves Monnier, chef du département « travaux », chiffre à 15 000 hectares les jeunes plantations grillées à plus de 50 % par le solell. D'autres plantations, d'une surface équialente, ont été endommagées. Quant aux superficies incendiées elles sont supérioures de avaient brûlé en 1975.

Les pertes de la forêt privée ne sont pas évaluées, mais il est probable qu'elles sont proportionnellement supérieures à celles de la forêt publique, mieux gérée et mieux défendue. Au total, la forêt française aurait donc perdu, du seul fait de 100 000 hectares. Pour reconstituer ce capital, il faudra dépenser des sommes qui entre 400 millions de francs et 1 milliard. Encore n'a-t-on pas comptabilisé les ravages causés aux pépinières, la dépréciation des bois due aux attaques particulièrement violentes des parasites et la perte d'accrolssement des arbres (1 mètre cube par hectare).

Les massifs qui ont le plus souffert sont ceux qui étalent gamis de résineux. D'où la réflexion de M. Monnier, qui suggère de réviser - certaines notions concernant le choix des essences, par exemple limiter

l'extension de l'aire d'emploi du

Autre lecon : la politique d'enrésinement ne peut plus continuer sans un effort paraiièle et considérable dans le domaine de la lutte contre les incendles. Les plates pare-feux, les points d'eau, les tours de guet et les équipes de pompiers doivent être multipliés. Et pas Midi. On fustifialt l'enrésinement tent critique par la rentabilité supérieure des résineux sur les feuillus. On avait tout simplement oublié la fraglilté des premiers et donc le coût de leur protection. Il est temps de dresser des comptes sérieux. sécheresse Incite aussi à de

#### Plus de 30 degrés

nouvelles réflexions.

On s'est apercu que lorsque les rivières sont réduites à un mince filet d'eau le déficit ne se mesure pas seulement en mètres cubes, mais aussi en qualité. Ainsi, la Seine, qui ne roulait cet été que quelques mètres cubes, e dépassé, à plusieurs reprises, la température de 30 degrés. Le soleil y avait sa part, mais aussi les industries qui se servent des cours d'eau pour refroidir leurs Or cette pollution thermique

entraîne le développement d'algues et de champignons qui donnent au liquide une couleur verte et un goût fort désagéable. Tous les traiteurs d'eau ont été pris au dépourvu par ce phénomène, qu'ils ne sont pas équipés pour éliminer. En région parisienne notamment, il fallut, au fort de l'été, ralentir la marche d'une centrale électrique qui échauffait la Seine d'une manière excessive. Constatant cela, les distribu-

polla », je suppose que cela veut dire « bonne /ête », dit un opérateur, qui transcrit sans connaître la langue. Pour le seul

mois de décembre de l'an dernier,

3 889 messages et appels ont ainsi

té échangés, dont une bonne par-tie pour présenter des vœux de nouvelle année. « Cependant, reprend le directeur du centre,

teurs et les techniciens des agences de bassin ont immédiament prôné la multiplication de a barrages - réservoirs. En créant des stocks, on serait prémuni contre le retour de semblables accidents. Les pouvoirs publics ont a en carton » une trentaine d'ouvrages qui pourraient en effet relever les étiages de nombre de nos cours d'esu... et en retenir les crues. Mais un barrage coûte cher; il représente toulours un certain risque pour les populations en avai ; il note des terres et parfois des villages. Comment indemniser les communes rurales qui en sont les victimes ? La question n'est pas résolue. Même quand il s'agit de petits barrages collinaires.

Fort des observations faites cet été en Bretagne M. Jean-Claude Pierre, président de l'Association pour la protection de la trulte et du saumon en Bretagne (A.P.P.S.B.) et membre du haut comité de l'environnement, envisage de fort mauvais gré la multiplication des plans d'eau. il a observé que par forte canicula l'évaporation y est intense, que l'échauffement est considérable et qu'on aboutit à une eutrophisation du cours d'eau en aval. - Les seules poliutions dont nous ayons eu à souffrir sur le bassin du Scortt, dit-II, sont consécutives aux nuisances des plans d'eau. - il s'oppose donc vigoureusement aux tenants du « tout barrage ».

les écologistes y voient une me-

Que faire alors ? En Bretagne, réputée pauvre en eau, le Bureau de recherche géologique et minière (B.R.G.M.) a révélé que les eaux profondes souterraines sont beaucoup plus abondantes qu'on ne le croyait, même si elles sont fractionnées en cetites lentilles. L'approvisionne-

grāce à des forages. Les hommes des agences de bassin n'envisagent pas cette solution sans inquiétude, ils craignent que les forages n'amènent par imprudence la poliution de ces reserves d'eau pure dont le volume est indiffé rent aux étés secs. M. J.-C. Plerre leur répond qu'il faudrait étabilir autour des prises d'eau des périmètres de protection où seraient interdits rejet polluant. épandage de fisier et utilisation de pesticides ou autres détoliants. L'utilisation rationnelle des eaux souterraines amène à un renforcement de la politique anti-pollution. N'est-ce pas tout

table pourrait donc se faire

On fait observer aussi que le maintien du bocage avec ses hales et ses talus est un facteur important de régulation des eaux. Cette forêt (inéaire, si elle n'était pas détruite par les travaux consécutifs au remembrement, vaudrait blen des barrages. La forêt dense aussi, C'est M. Jean Briane, député de l'Aveyron, qui, à l'Assemblée nationale, le 3 décembre demier, faisait remarquer que l'inconstance du Lot est due au débolsement massif des hau-

- Dans le cadre du plan d'aide au Massit Central, déclaralt-il, Il faudraft prévoir un reboisement systématique des pentes. Cela aurait pour résultat à la tois de fixer l'eau et de créer des ressources supplémentaires en bois de pâte à papier. -

Les eaux et les forêts ne peuvent se passer les unes des autres. Elles ne peuvent échapper non plus aux lois de l'écologie. C'est probablement la lecon la plus claire de la grande sécheresse de l'été 1976.

MARC AMBROISE-RENDU.

méditerranéenne, avec Sête et Port-La-Nouvelle.

Il n'est pas question dans nos propos de privilégier le canal du Midl: nous avons besoin du développement de tous les équipements collectifs lourds pour désenciaver nos régions méridionales. Pour transporter nos fruits, nos légures nos nes produits indus

nos légumes, nos produits indus-triels, un réseau dense de routes

convenables, d'antorquites (A 61)

et la modernisation des voles fer-rées, des aéroports, est nécessaire et doit être organisé. L'aménage-ment du canal est primordial pour assurer le difficile acheminement

des produits lourds, hydrocar-bures, minerals, des céréales, du

Les élus régionaux des trois régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon concernées

Languedoc-Roussillon concernées par la modernisation du canal du Midi ont bien compris l'importance du développement des transports dans une politique cohérente d'aménagement du territoire et de réequilibrage des régions.

vis. etc.

### DÉCENTRALISATION A PÉRIGUEUX

### Les bénéfices de la planche à timbres

« E l'aménagement du ter-ritoire pressait les P.T.T. de décentraliser, nors de Paris, l'imprimerie des timbresposte, a M. Yves Guena, depute R.P.R. et maire de Perigueux (Dordogne), explique : « Après avoir reçu l'assurance que ce transfert n'était pas contreindiqué, le ministre des P.T.T., que fétais, a choist Périgueux. En novembre 1968, la première pierre de l'établissement y était posée. La nouvelle imprimerie entrait en service en 1970. » Six ans après, il est pos-sible de faire le bilan du démenagement de cette entreprise publique de six cents personnes. A-t-il été réussi du point de vue technique comme du point de vue humain, ainsi que le soutient M. Guéna? Ou doit-il être apprecié comme aune couteuse opération de prestige, qui n'a pas mis fin aux difficultés locales d'emplo! », selon l'opinion exprimée par M. Lucien Dutard, député communiste et maire de Boulazac.

a Nous avons appres per la télévision que nous élions decentralisés », a déclaré M. René Eon, membre de la section C.G.T. « Nous avons du nous battre pour obliger l'administration à en discuter avec nous. » La C.G.T. s'est faite le porte-parole de tous ceux qui refusaient d'abandonner les locaux du boulevard Brune à Paris parce qu'ils possédaient un pavillon dans la banlieue sud et parce que leurs conjoints craignalent de ne pas trouver d'emploi à Périgueux.

En définitive, les cent cinquante plonnlers qui ont accepté la « déportation » sont satisfaits de leur sort. L'administration a supporté tous les frais de déménagement. Elle a passé pour 1.5 million de francs de conventions avec des offices d'HLM. pour réserver deux cent quatre-vingt-douze logements. Elle a financé une rèche, une piscine et un centre

Les retumbées de la décentralisation sont nombreuses. Il faut entendre un technicien du laboratoire photographique de l'imprimerie dire qu' « ici on respire et on peut ramasser des cèpes » pour comprendre le plaisir ressenti par les anciens banlieusards d'habiter en province. Cent vingt-six familles ont réalisé leur vieux rêve de devenir propriétaire d'une maison individuelle. La carrière des imprimeurs a bénéficié d'une importante accélération, car il a fallu remplacer les cadres restés à Paris.

Dans l'établissement du boulevard Brune, on devenait maitre imprimeur à quarante ans. A Périgueux, ce grade a été conféré à des jeunes de trente ans. De leur côté, les Périgourdins ont vu avec plaisir arriver des emplois qui leur permettaient de rester au pays. Quatre cent quatre-vingt-douze postes de travail, en majorité féminins, leur ont été offerts. Chaque année, une quinzaine de jeunes sont recrutés et les salaires sont supérieurs à la moyenne des salaires du sec-

teur prive La décentralisation a aussi permis d'améliorer la production. • A Paris, nous disposions de 13 500 mètres carrés, déclare M. Roger Prolongeau, directeur

de l'imprimerle. Ici, nous en crons 48 000 et nous sommes en train d'acquérir 8 000 mètres carrès supplémentaires. En plus des cinq milliards cinq cents millions de figurines imprimées annuellement, nous avons developpe des productions nouvelles, par exemple les documents philatéliques officiels. la mfactures congés-alcools, les timhres de taxe d'aifichage, les formulaires a'état civil, le mandat-poste. etc. >

L'économie locale a profité d'une manne financière importante. L'imprimerie a passé, en 1975, des commandes aux sociétés de la région pour cinq millions de francs : recyclage des solvants, ramassage du personnel et petit outillage de première nécessité. Les traitements et les salaires ont représenté 18.5 millions de francs. De quoi gonfler le chiffre d'affaires d'un certain nombre de commercants et d'entrepreneurs périgourdins.

#### Un autre rythme

L'ambiance de l'entreprise a été modifiée, sans qu'il soit pos-sible de dire si l'évolution a été positive ou négative. « Chaque personne a son temperament. Le Parisien est vit. capable d'accélérations dans son travail, mais aussi frondeur. L'ouvrier né à Périgueux a conservé le ruthme rural. Il est un peu plus lent, plus réservé et plus sérieux. L'ambiance est bonne. Sur le plan de la qualité et de la productivité, nous ne consta-. tons aucun changement », affirme M. Prolongeau.

La décentralisation a eu des conséquences sur la vie syndicale de l'établissement : « Force outrière n'existait pratiquement pas à Paris, dit M. Jocques. Nous sommes parrenus à nous implanter au poinx de détentr vingt sièges dans les commissions administratives paritaires, contre ringt-quatre à la C.G.T. Le personnel est moins sensible aux mots d'ordre c. grève. En six ans, la C.G.T. n'a proposè au'une fois, en 1975, un arrêt de travail local pour réclamer une réduction du temps de travail et la journée continue.

Le chômage préoccupe les syndicalistes : « Nos enfants risquent d'avoir des problèmes, disent-ils, car les emplois se font rares et il est exclu que l'imprimerie empauche encors beaucoup de monde. Les Parisiens ont descimais les mêmes difficultés que les Périgourdins ». Autre sujet d'inquiètude : le déroulement des carrières. La promotion rapide des ouvriers ferme l'horizon pro-

fessionnel des derniers arrivés. Périgueux a mangè son pain bianc. Les benfaits de l'imprimerie des timbres-poste sont devenus cabituels et on ne s'en réjouit plus. D'ailleurs, la file d'attente est longue devant is porte du bureau de M. Guéna : « Un visiteur sur deux me demande du travail, constate le député-maire. Non, la situation n'est pas bonne. Comme dans le reste de la France. Périgueux rêve d'une autre imprimerie, mais les P.T.T. n'ont plus rien à lui offrir et M. Guéna n'en est plus le

ALAIN FAUJAS.

### **Conquet-Radio:** bonne nuit les marins

De notre envoyé spécial

Brest. — Le bruit du têlé-graphe, des appels en clair..., la salle de Conquet-Radio où tra-vaille en permanence une brigade à l'écoute des messages et des communications en provenance des navires en mer, reçoit en ces temps de fête des signaux diffé-rents. Habituellement, c'est l'appei de détresse, le message qui donne la position, le télégramme du second qui prépare son aviaille-ment avant l'escale ou qui réclame une pièce de rechange. Deux cent cinquante à trois cents appels et messages par jour, que les opérateurs enregistrent et qu'ils renvolent à leurs destina-taires. En fin d'année viennent s'ajouter à cette correspondance quotidienne et utilitaire les formules de vœux. Ce sont les prési-dents des compagnies maritimes qui « pensent tout particulière-ment aux hommes en mer », la flancée qui s'adresse à son mate-lot embarque, le télégramme de l'homme d'équipage qui com-mande des baccarats.

« Autrefois, explique M. Henri Chaput, directeur du centre, il y avait davantage de messages, mais aujourd'hul on utilise de présé-rence le radio-téléphone. » Pourtant, au centre du Conquet, dès l'approche du 25 décembre, les l'approche du 25 décembre, les télégrammes en toutes langues commencent à tomber. Beaucoup d'Espagnols, de Grecs...« Chronia-

La Tompadour

SOLDE

MANTEAUX DE FOURRURES PELISSES, PEAUX LAINEES

Egalement robes, ensembles, tailleurs

**JERSEY** 

FEMMES FORTES

32 bis, Bd HAUSSMANN M Chaussée d'Antin

ce sont surtout des habitudes nor-diques. Là-bas, ils ont même un code spécial pour les fêtes, afin d'éviter de payer un trop grand nombre de mois. Le Nouvel An revêt une importance particulière pour les Scandinaves ; c'est un jour où l'alcool est permis à bord et il n'est pas rare qu'au lende-main des fêtes, après les messages de vœuz, nous ayons des appels de détresse. Il y a trois ans, après une nuit de Saint-Sylvestr-, un pérolier norvégien s'est échoué non loin d'ici. » Instrument de sécurité En France, on utilise peu la radio maritime à l'occasion du Nouvel An Les commandants et les officiers s'en servent, mais les marins hésitent encore. C'est

qu'un radiotélégramme coûte cher. 1,20 F le mot, et surtout il n'y a pas de secret de la correspondance. « J'appellerais, dit Mme Le Noach, femme d'un marin actuellement embarque sur un cargo sénégalais, si favais quelque chose d'important à faire savoir, un décès par exemple, mais les vœux, je les envoie par lettre : on ne peut pas tout dire sur radio, les voisins vous

Dans les familles de marins les postes de radio sont équipés les postes de radio sont équipes d'une « bande chalutters » et les femmes suivent les appels de leurs maris en mer. A l'heure de la vacation, où les positions de chaque navire sont données, tous sont à l'écoute. Seule la radio maritime relle les marins à la terre. D'ailleurs, durant trois minutes deux fois par heure tous les appels doivent cesser par mesure de sécurité afin de canter sure de sécurité, afin de capter s'il y a lieu un signal trop faible; in radio maritime est d'abord un instrument de sécurité. C'est l'assurance pour ceux qui sont séparés de pouvoir se joindre en cas d'urgence. Un llen fragile, qui peut sauver des vies et dont les marins hésitent à se servir quand il s'agit seulement de se souhaiter une bonne année.

CHRISTIAN COLOMBANL

### Le Midi gagnera... avec son canai

CONTROVERSE

Après l'article intitulé « Faut-l' d'une part de la façade atlantique, moderniser le canal du Midi? » (le Monde du 25 septembre), M. Raymond Courrière, sénateur (socialiste) de l'Aude, a écrit à l'Union patronale Midi-Pyrénées, une lettre ouverte dont nous extrayons les passages suivants :

Ca n'est nes sans une certaine

Ce n'est pas sans une certaine surprise que j'ai pris connaissance de votre condamnation sans appel des projets d'aménagement du canal du Midi.

ce crois devoir vous indiquer, à ce propos, quelle est la position de tous ceux qui souhaitent, comme moi, que des sommes importantes soient consacrées à l'amènagement et à la mise au gabarit maximum de cette voie d'eau. Je crois devoir vous indiquer, à

Le canal du Midl. qui est, comme chacun sait, la seule transversale française susceptible de relier l'Océan à la Méditerranée, pourrait devenir le facteur, avec les autres équipements collectifs lourds que nous souhaitons voir mis en place dans notre Midi, du décollage économique que nous attendons

L'ancienneté du transport des marchandises par voie d'eau ne dolt pas faire croire à son ana-chronisme. Dans un temps où l'accent est mis sur les économies l'accent est mis sur les économies d'énergie et sur la protection de l'environnement, la navigation intérieure est le mode de transport qui présente, pour le même service rendu, le plus d'avantages : dépense minimale d'énergie, tonnage le plus élevé au tilomètre de voie, coût d'exploitation le plus faible, poliution pratiquement nuile. nulle

La modernisation du canal du Midi correspond, outre ces consi-dérations techniques, à des motifs d'ordre économique, social et ra-tionnel. Des études sérieuses sous la direction des pouvoirs publics ont montré que le passage à la navigation sur l'ensemble du par-cours de bateaux dits du type «Freycinet» (350 tonnes), soit les plus courants du parc fluvial fran-cals, permettrait un trafic de 2 millions de tonnes en 1985. A ce rythme, vingt années suffi-raient pour éponger les investis-sements. De plus, les économies de transport ainsi réalisées bénéfi-cleraient aux millions d'agricul-teurs du grand Sud-Onest.

Cet investissement, productif, s'inscrit dans le cadre du déve-loppement portuaire et industriel,

### Maintenant, les cars pour Roissy partent tous de la Porte Maillot: c'est le chemin le plus court.

Pour Roissy, départ tous les 1/4 d'heure de 6 h à 23 h. Pour Orly, aucun changement, les cars partent toujours des Invalides.

AIR FRANCE

### or the house of the state of THE PARTY OF THE P

g grand

MIE NELVI

(肥)医乳品、江

PENUS DE CONDUIRE

SANS VOITURES

و المنظم

faits et projets

MONACO SANS HOTEL LE S. LANVER

trans - de mentro <del>en la colo</del> COLUMN TO THE STATE OF THE STAT ा राज्या <del>। एउँ</del> ३ जारू भी के **चेन्स्रकार** THE RESERVE THE PARTY OF THE PA The same of the sa

Tennapaieta

AR TRANCE BY A. ET TART

The state of the s The second secon

DES VOITURES BARS DANS LES TRAINS COMM

And the supportant are made to the supportant of the residence of the supportant of the support of the supportant of the

The product of the pr and determine b.

The last section of the la The process and the first process of the first process of the proc

transfer de generation Courses design the gate field

### ÉQUIPEMENT ET RÉGIONS

# TION A PÉRIGUEUX

American Company

les

TES-

pute

**Jeus** 

ite-

SEET.

men:

rei.c

v en

do

Der-

du

**Dine** 

almai

' Ou

mine

CHI

\_027

com-

E LC

etic:

72.2

Mg e

Cui

1011

11:01:

200

đe

de l'imprimerie, Ici, nom e de l'imprimerie. Ici, nom et avons 48 000 et nous somme et train d'acquerir 8 000 main carrès supplémentaire. En ple des cinq milliones cinq con millions de liguines imprime minous as the constant annuallement, rous arous & reloppe des productions nous reloppe des productions nouse les par exemple les document philateliques officiele, in a partie de la comment de comment

L'économie locale à prote d'une manne l'inspecte impre d'une manne manne impa-tante. L'imprimerie a pare : 1975, des commandes aux ses tés de la région pour cira ac lions de francs: recyclage é-solvants, ramassine du perap solvants, rathered to permit mière nécessité. Les tratement et les salaires cut reprises 18.5 millions de frants De que 18.5 militaris de craires, be on gonfier le collége d'affair d'un certain nombre de connectants et d'anticarents perigourdine.

#### Un autre rythme

L'ambience de l'interna, êté modifiée, sant de positive on negative personne i in term. mais are:: ... ರ್ಷ ಆ ಗೀರ್ಗಾಬರ್ನ್ನ \* 35 W 4 \*\*\* lext. Fig. 20 ricum L'arri Sur le clan

13:755 la arresucción i toma ducum : ... me M. Produce Set? La decentration di.... op**roce**quences and <u>s</u> 123 make die Albico .... المرابع وحاليجونين :anci Seems notice that the seems of Hice. e de la en night of the Hist. 20 mg typky sám co contre ma, e le personi. ಶೀಕ್ಷ ಹಡಗೆ ಸ.ಪ್ **発表 ちあっか** Dase, QV VIV

rite. T

SIAN FALL

ELES-는 다 37783 A. 1227 .... ा रोह ther und real ie skama 575\$ Ed. ... ' '-:.... eggypett did i i St ties £ 0tont false. 6.3 general transfer e di E \$ 25.5 grams onto a Carlo Carlo \*\*\* ದು:‰ಕ್ಕೆ -pates, in the - <u>[</u> 3754 i<del>el</del>a enti For Tales

3.44 S. -- 1-<u> 2.-2.</u>-#18 5 A - 11 **.** ಕರ್ನವಿ ಕಿ pays Coure 3 .... F 20 20 Seife Seife 50 Jan . . 100 4 -4 - يسوت 31.50 ما تعلید <del>ಕ್ಕವೆ ೩೯</del>೬ ه ۱۲ پېښې 32 C 50.00

partent tous aillot: yous court.

. . . . . .

are de En 223 h

paterous des sur des

## unité urbaine de plus de

du territoire

# SUR L'AUBE

Un premier pas vers la réali-sation du barrage-réservoir Aube vient d'être franchi : l'en-quête préalable à la déclaration d'utilité publique, ouverte le lundi 3 janvier, se poursuivra jusqu'au 16 fétres prophète 16 février prochain.

Le barrage Aube, dont la cons-truction est projetée en Cham-pagne humide, à l'est de Troyes, dans le parc naturel régional de la forêt d'Orient, fait partie du programme général de régula-tion des eaux du bassin de la Seine en amont de Paris et a pour objectif la lutte contre les inondations et le renforcement des débits au cours de la saison sèche. Cinq barrages-réservoirs, d'une capacité globale de 670 mil-lions de mètres cubes, sont en service, dont un réservoir Seine de 205 millions de mètres cubes et un réservoir Marne de 350 mil-lions de mètres cubes. Le réservoir Aube aura une capacité glo-bale de 175 millions de mètres

#### UN PERMIS DE CONDUIRE **EUROPÉEN?**

Répondant à une question écrite de M. Pierre-Bernard Cousté, député (app. R.P.R.) du Rhône, le ministre de l'équipe-ment précise dans le Journal offi-ciel du 1° janvier la position du gouvernement sur la proposition de la C.E.E. de créer un permis de conduire européen.

de capacité. 2

#### Tourisme

#### SIENNE SANS VOITURES

Sienne avait été la première ville d'Italie à chasser les voitures particulières de son centre historique, il y a déjà onze ans. Désormais, même les autobus et les taxis ne pourront plus s'approcher de la fameuse piazza del Campo. Senis les automobilistes qui habitent dans le centre et possèdent un garage pontront y accéder, à certaines heures seule-

### – A PROPOS DE...—

LES BANLIEUES ET LA CROISSANCE URBAINE

## Cités en tache d'huile

habitent en ville au lieu de 70 % en 1968. Le receusement de la population de 1975 met en lumière que le - phénomène d'urbanisation - se diversifie : les centres-villes se vident et la banlieue prolifère aussi bien à Paris qu'en province.

Le recensement général de la population de 1975 compte mille six cent quarante et une agglomerations, groupant quatre mille quatre cent cinquante neut nas (12 <sup>6</sup>/<sub>0</sub> des communes). Leur population s'élève, au total, à 38,4 millions d'habitants, soit 73 % de la population trançaise totale (70 % en

La croissance de la population urbaine de 1968 à 1975 a été de 10,1 %. Ce développement est pour 1,9 % provoqué par l'extension géographique de la ville et pour 8,1 % par la croissance démographique sur place.

En 1975, cent onze unités urbaines ont plus de 50 000 habitants, cinquante-huit plus de 100 000 habitants et vingt-six plus de 200 000 habitants. La part de l'agglomération parisienne reste è peu près la même (16,2 % contre 16,5 % en 1968). On peut dire qu'un Français sur deux vit dans une

Pour 73 % les Français 50 000 habitants, un sur cinq vit en province dans une unité de plus de 200 000 habitants et un sur six habite l'agglomération parisienne.

> Les unités urbaines de plus de 50 00 habitants qui ont connu les taux de croissance les plus torts se situent en région parisienne (Trappes : + 97 %, Mantes-le-Jolle : + 36 %, Меаих : + 35 %, Melun : + 34 %), dans le Midi (Martigues : + 40 %. Aix-en-Provence : + 24 %. Montpellier : + 21 %), en Savoie (partie trançaise de Genève : + 41 %). En revanche, les villes du Nord-Pas-de-Calais perdent des points (Bruay-en-Artois : — 8 %.

Hagondange : - 1,7 %). Si les villes croissent aujourd'hul, c'est de plus en plus par leur banlieue. Dans les centres on enregistre un délicit de population (Bordeaux : - 16 %, Lyon : - 14 %, Paris : -- 11 %, Lille : — 10 % alors que dans les banileues on constate de véritables explosions démographiques : + 79 % à Toulouse : + 38 % à Grasse - Cannes -Antibes; + 35 % à Nantes; + 33 % à Marseille; + 33 % à Nice.

Lens: — 4,1 %) ainsi que celles de Lorraine (Forbach: — 2 %,

#### \* Economie et Statistique, n° 80.

## Faits et projets

Aménagement

### **ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE BARRAGE**

#### Circulation

« Le gouvernement, déclare-t-il, approuve le principe d'un projet de permis communautaire à condition que, d'une part, le permis européen ne se substitue pas aux permis nationaux — ceci impliquant qu'il doit rester option-nel — et que, d'autre renel — et que, d'autre part, ce permis n'empèche pas la recon-naissance mutuelle et les échanges naissance mutuelle et les échanges des permis de conduire nationaux entre les pays de la Communauté. Quant aux modalités, le gouvernement ne souhaite ni la création d'un permis pour les cyclomoteurs ni la création d'un permis pour la conduite des tracleurs agricoles, jorestiers et jorains... En revanche, le gouvernement prend acte avec intérêt de la conception du permis de de la conception du permis de conduire européen considéré im-plictiement comme un certificat

ment. — (U. P.)

#### MONACO SANS HOTEL LE 5 JANVIER

Nice. — Le conflit qui oppose depuis le 29 décembre le personnel à la direction de l'hôtel Loews à Monte-Carlo s'étendra le mercredi 5 janvier à l'ensemble du personnel hôteller de la principauté. C'est pour souteur les conflictes qui roubiteur par les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubite qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubite qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui roubite qui roubiteur les conflictes qui roubiteur les conflictes qui ro les grévistes qui souhaitent un aménagement des horaires (ils amenagement des noraires (11s réclament une semaine de cinq jourst, que le conseil syndical H.C.R. (hôtels, cafés, restaurants) de Monaco a décide de se joindre au mouvement et de cesser le travail durant toute la journée du 5 janvier.

#### AIR FRANCE, U.T.A. ET TAHITI

La compagnie UTA est-elle en partie responsable de la ferme-tude par Air France de la ligne Lima-Papeete-Tokyo? Dans un article paru dans le Monde du 29 décembre 1976. le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) laissalt entendre que, en un an la compagnie privée en un an la compagnie privée avait augmenté de 27 % la facture d'Air France pour ses frais d'as-sistance au sol à Tahiti

Pour M. Antoine Veil, directeur général de l'UTA, qui dément ce chiffre, les frais de « touchée » du Boeing-707 d'Air France, qui s'èlevaient à 102 000 francs CFP. en 1973, sont passés à 112 000 F en 1975 et à 124 400 F l'an dernier.

#### **DES VOITURES-BARS** DANS LES TRAINS CORAIL

Afin de supprimer en partie l'inconvénient que représente pour les voyageurs, l'absence d'un espace de dégagement dans les nouveaux trains Corail à couloir nouveaux trains Corail à couloir central, la S.N.C.F. s'apprète à mettre en service, dans les prochains jours, des voitures « bardétente ». Elles commenceront à circuler d'abord sur les lignes Paris-Lyon-Marseille et Marselle-Toulouse-Bordeaux.

Par rapport aux anciennes voitures à couloir latéral, il manquait dans les ouvelles voitures Corail un espace pour se dégourdir les jambes. Pour commencer, la S.N.C.F. accrochera à ses trains Corail une seule voiture « bardétente ». Elle envisage ensuite de composer ses trains de telle sorte que les voyageurs n'alent pas plus de quatre voitures à traverser pour atteindre une voiture « bar-détente ».

Ces voitures sont équipées de quatre tables entourés de banquettes, soit au total de seize à vingt-cinq places assizes, d'un bar avec cinq tabourets où seront servis des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des plats froids (assiette anglaise) ou chauds (quiche, pizza). Ces voltures possè-dent également une boutique où il sera possible d'acheter livres et

journaux. La S.N.C.F. a commandé une première tranche de trente voitures « bar-détente » qui lui seront livrées avant l'été. Une seconde tranche de quatre-vingt-dix voltures devrait lui être livrée dans le courant de 1978.

#### **Naissances**

-- M. Michel Benoist et Mme, në -- M. Michel Benoist et Mme, nee Marie-France Janique, Marie-Agnès, Henri-Xavier, ont la jole d'annon-cer la naissance de Guillaume, Paris, le 28 décembre 1976.

— M. Jean-François Serval et Mme, née Martine Aymard, ainsi que Thomas, ont la Jole d'annoncer la naissance de Caroline, Neuilly, le 27 décembre 1976,

M. Michel Hourdry et Mme, née France Mirillia, ont la joie d'annon-cer la naissance de François-Michel, né le 22 décembre 1978. 32, Daimieratr, Saarbrücken (R.F.A.).

#### Fiançailles

- On nous prie d'annoncer les Mile Daphne Le Coq de Kerland, fille de M et hime Lionel Le Coq de Kerland. avec M. Jean-Luc de Boissien, fils de M. et Mme Michel de Boissieu

#### Mariages

Le docteur Jacques Dehelly et la comtesse Henri d'Arcangues, née Micheline Gillois, font part de leur mariage, célébré dans l'intimité le 29 décembre 1976 en l'église Saint-Pierre d'Avon. 213, rue Grande. 77300 Pontainebleau.

On nous prie d'annoncer le — On nous prie d'annonter le mariage de

Jacques Bazin,
(ils de l'ingénieur général François Bazin, d'ingénieur général François Bazin, avec Muriel Pauley of Maniy, qui sera célèbré le 15 janvier en l'église Saint-Philippe en Australle.

20, rue du Champ-de-l'Alouette, 75013 Paris.

#### Décès

– On nous prie d'annoncer le décés de Mme Pierre ARRIGAI de CASANOVA née Geneviève Chambellan. De la part de M. et Mme Jacques Arrighi de

Du docteur et Mme Jean Arrighi Du docteur et Mme Jean Arrighi de Casanova.
Ses pelits-enfants et arrière-petits-enfants.
L'inhumation a eu lieu dans la stricte intimité familiale, le 3 janvier 1977.
Cet avis tient lieu de faire-part.
43. rue de l'Yvette. 75016 Paris.
30240 Le Grau-du-Rol.
20220 Monticello.

Nos abonsás, bénéficiant d'une réduction sur les insertions du « Carnet da Monde», sons priés de joindre d leur enroi de texte une des dernières

bandes pour justifier de cette qualité.

# pierre

à partir du 4 janvier dans ses boutiques

135. bd Saint-Germain

- Mmc René Belin, son épouse, M. et Mme Claude Mosset, ses enfants. Isabelle et François Mosset, ses petits-enfants, Les familles Belin et Deck, ont la douleur de faire part du

décès de

M. René BELIN,
ancien ministre,
ancien maire de Lorrez-le-Bocage,
inspecteur principal
des P.T.T. (E.R.),
survenu le 2 janvier 1977 à Lorrezle-Bocage (Scine-et-Marne) dans sa
solunte-diz-neuvième année.
Les obsèques auron: lieu le mercredi 5 janvier 1977, à 14 h. 30, en
l'egilse de Lorrez-le-Bocage, où l'on
se réunira.

l'église de Lorrez-le-Bocage, du .... se réunirs. Le Gourguillon, 13, rue Emile-Bru, 77710 Lorrez-le-Bocage, 21, avenue de Paris, 94300 Vincennes. [Foir le Monde du 4 janvier.]

— M Roger Chambard, ministre plénipotentiaire (E.R.). M. et Mme Jean-Luc Chambard, Jean-Pierre et Clivier Chambard, M. et Mme Henri Bonollet et leurs enfants. ont la douleur de faire part du

décès, survenu le 27 décembre, de Mme Roger CHAMBARD, mee Suzanne Bounifet.
La cérémonie religieuse et l'inhumation dans le caveau de famille
ont eu lieu à Cluny (71) le 31 décembre.

86, rue de l'Université, 75007 Paris, — Mme Emmanuel Delattre. M. et Mme Gliles Delattre et leur

fille, M. et Mme Etlenne Delattre et

M. et Mme Etlenne Delattre et leurs enfants.
Mile Aline Delattre.
M. et Mme Benoit Delattre et leurs enfants,
M. Jean-Marie Delattre.
Et toute la famille,
ont la grande tristesse de faire part du retour à Dieu de
M. Emmanuel DELATTRE,
survenu le 1º janvier 1977 dans sa soixante-selzième année.
La cérémonis religieuse sera cé-librée le jeudi 6 janvier, à 8 h. 30, en 1'église Saint-Perdinand des Ternes, Paris (17º).
L'Inhumation aura lieu au cimetière de Roubaix (Nord) le même jour, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

9, boulevard de Dixmude, 75017 Paris.

Le conseil d'administration, La direction et le personnel de SOFITOUR, ont la douleur de faire part du dérès de son président.

M. Ritenne GROS,
survenu à Bar-le-Duc le 1° janvier
1971.

Les obséques ont eu lieu le 4 jan-vier en l'église Saint-Jean, à Bar-le-Duc.



#### MAURICE OGIER : Mélhode Moderne Conseils Personnels contacts faciles

Vous acquerrez Confiance en vous et aixance parfaite. Votre Personnalité s'epanouira : vous Réussirez mieux. Methode "Andsee et Parole" : vous vous exprimerez facilement, clairement, logiquemoni. Progrès tres rapides. Paris : entrainement hethomadaire en petits groupes anticaux. Province : Technique Pratique diffusée par poste. lastitut Perfectionnement Personnel 6 r. Mermoz, 94160 St-Mande 328.89.19 DOCUMENTATION GRATUITE A.P. 174 M., Mine, Mile.

# Pour soulager votre vie quotidienne

et votre foie, buvez...



RÉGULARISE L'ACTIVITÉ HÉPATO-BILIAIRE 🜑



- Mme Marcellin Marcals et ses enfants
ont la douieur de faire part du décis de décès de M. Marcellin MARCAIS, chevalier de la Légion d'honneur, mèdaille militaire. croix de guerre 1914-1918, leur épour et rete surveup le 31 dé-

leur époux et père, survenu le 31 dé-cembre 1976 dans sa quatre-vingtième année. La cérémonie religieuse sera célà ceremone rengique esta ce-lèbrée le 5 janvier 1977, à 14 heures, en l'église Saint-Jean-Baptiste, 1, rue du Docteur-Berger, Sceeux (92). Ni fieurs ni couronnes. Cet avis tient lieu de faire-part, 90, rue de l'Abbe-Grouit, 75015 Paris.

- On nous pile d'annoncer le décès accidentel de François-Marie ROUX.
survenu le ler Janvier 1977, dans sa dix-huitième année.
De la part de
M. et Mme Lucien Mazellier, ses

grands-parents,
Mme Claude Mazellier, sa mère,
Le docteur Jean-Louis Roux, sou
père, et Dominique Roux,
Sophie et Nathalie Roux, ses m, et Mme Claude Cambau, ses oncie et Lante, Remi. Jean-Christophe et Laure Cambau, ses cousins. M. Antoine Buisson, son grand-

Mère Marie-Joseph Desribes, son rrière-grand-tante, M. Michel Manry, son parrain, M. et Mme Laurent et leurs en-

fants.

Mine Modeleins Marcellet,
M. et Mine Louis Lodiot,
M. et Mine Louis Lodiot,
M. et Mine Joseph Barolle,
Ses grands-oneles, grands-tantes
et netits-couche Ses grands-ondies, grands-tantes et petits-cousins :

Les familles Estenne et Edberg,
Ses cousins et alités,
qui démandent à tous ceux qui l'ont connu et almé de partager ieur immense peine.

Les obséques seront célébrées en l'église de Voliore-Ville (Puy-de-Dôme), le mercredi 5 janvier, à 15 heures.

15 heures.

Il n'y aura pas de condoléances.

247, rue de Vaugirard, 75015 Paris,

204, rue du Château-des-Rentlers,

75013 Paris.

44, rue Etlenne-Marcel, 75002 Paris. - M. et Mme René Schaefer.

— M. et Mme Bené Schaefer,
M. et Mme Hervé Schaefer,
M. et Mme Hervé Schaefer,
M. et Mme Benard Schaefer,
M. et Mme Patrick Schaefer,
M. et Mme Patrick Schaefer,
M. dichel Schaefer,
Milie Catherine Schaefer,
Eric et Xavier Schaefer,
Eric et Xavier Schaefer,
Eric et Xavier Schaefer,
Eric et Kavier Schaefer,
Eric et Xavier Schaefer,
Ess enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
Ont la douleur de faire part du
décès de
Mme Hippolyte SCHAEFER,
née Marthe Mathieu,
Survenu le 2 janvier 1977, dans sa
quatre-vingt-selzième année.
Ses obsèques auront lieu à faunéville (Meurthe-et-Moselle), et un
service religieux sera célèbré à sa
mémoire le jeudi 13 janvier, à
13 heures, en l'église Saint-André de
l'Europe, Paris (8\*).
Le prèsent avis tient lieu de fairepart.

— Limoges.

— Limoges. Le docteur et Mme Robert Umdenstock, leurs enfants et petitsenfants, Le pasteur et Mme Pierre Umden-stock leura enfants et petitsenfants, Le docteur et Mme Robert Durand, leurs enfants et petits-enfants. M. Bernard Umdenstock et ses Les familles Umdenstock, Vinard, Moussenux, Hailly et Delessert, leurs enfants et petitis-enfants, ont in douleur de fairs part du tiacks die

Mme Gaston UMDENSTOCK,
née Marguerite Vinard,
survenu le ler Janvier 1977, dans sa
quatre - vingt - dixième année, leur
mère, grand-mère, arrière-grandmère et parente.
Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité en l'église réformée de
Limogea, 14, rue de la Réforme, le
mardi 4 Janvier, et l'inhumation au
cimetière de Louyat, à Limoges.
31, rue de Lorraine,
60200 Complègne,
18, rue Branda, 29200 Brest.
3, rue de Nazareth, 87000 Limoges. Mme Gaston UMDENSTOCK.

Anniversaires — Pour le troisième anniversaire de la mort accidentelle de M. André LUCHEREAU, ingénieur des arts et manufactures, une pieuse et affectueuse pensée est demandée à ceux qui sont restés fidèles à son souvenir.

### Remerciements

- 27 Broglie. La princesse Jean de Broglie, La princesse Jean de Broglie,
Ses enfants Victor-François, Philippe-Maurice, Louis-Albert,
profondément touches par les très
nombreux témoignages de sympathie
rècus lors du deuil cruel qu'ils
viennent d'eprouver en la personne du
prince Jean de BROGLIE,
député de l'Eure,
et dans l'impossibilité de remercler
charun personnellement, rous prient
de trouver tel l'expression la plus
aincère de leur reconnaissance.

#### Communications diverses

- L'Institut de l'environnement.

1. rue Jacques-Callot. communique, en rectificatif au Bulletin I.E. nº 19. de décembre 1976:

M Peter Eiseman ayant dû pour raisons personnelles annuier son voyage à Paris. la conférence prévue le mercredi 5 janvier 1977 à la S.A.D.G. ne pourra avoir lieu.

#### Visites et conférences

MERCREDI 5 JANVIER

MERCREDI 5 JANVIER

VISITES GUIDEES ET PROMEMADES. — Caisse nationale des
monuments historiques. — 14 h. 45.
42. avenue des Gobelina, Mme Oswald: « La manufacture royale des
Gobelins ». — 15 h. 17. rue Campagne-Première, Mme Bacheller:
« L'ateller d'un peintre cartonnier ».
— 15 h., hôtel de Rohain, 87. rue
Vieille-du-Temple, Mme Legregeois;
« Le Parisien chez lui de 1814 ».
— 15 h., 52 rue SaintAntoine, Mme Magnani: « Hôtel
de Sully ». — 15 h., façade, portail
gauche, Mme Philippe: « NotreDame et ses parties hautes ».
— 15 h. 30, hôil gauche, côté parc.
Mme Langlois: « Le châteu de
Maisons-Laffitte ». — 18 h. 30, hôtel
de Sully. 62. rue Saint-Antoine,
Mme Garnier-Ahlberz: « L'urbanisme parisien sous Louis XIV ».

15 h., 17, quai d'Anjou: « Hôtel

Mme Garnier-Ahlberg: c L'urbanisme parisien sous Louis XIV ».

15 h., 17, quai d'Anjou : c Hôtel de Lauzun » (Visages de Parist. —

14 h. 15, entrée principale, avenue de Paris : c Le château de Vincennes » (Paris à travers les âges).

— 15 h., Musée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, Mme Colette Lehmann : c Cinquantenaire de l'Exposition de 1925 ». — 15 h., métro Mabillon : c Les Jardins de Saint-Germain des Prés, L'abbage. Ses caves » (A travers Paris). — 15 h. 15. 19, rue de Cléry : c De la rue d'Abouldr et la cour des Miracles à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle » (Mme Barbier). — 15 h., 17, rue Saint-Vincent : c Dans le petit musée campagnard du vieux Montmarire. Exposition Max Jacob » (Mme Hager). — 14 h. 30, Musée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoli : Directoire. Empire ». — 15 h., musée du Loutre, pavillon de Flore : Dessins français de l'Art Institute de Chicago, de Watteau à Picasso ». — 14 h. 45, 42, avenue des Gobelins » (Paris et son histoire). — 10 h. 30, 11, rue Saint-Louis-en-l'Tie : c Secrète île Saint-Louis-en-l'Tie : c Secrète île Saint-Louis-en-l'Tie : c Secrète île Saint-Louis » (Mme Rouch-Gain). — 15 h., place du Puits-Ge-Lemite : c La mosquée. Le Souk. Le café manue » (Tourisme culturel). CONPERENCES. — 13 h., 16 b. et 20 h.. 13, rue de la Tour-des-Dames -

CONFERENCES. — 13 h., 16 b. et 20 h., 13 rue de la Tour-des-Dames : « Les cluq états de conscience et la méditation transcendantaie » leutrés librei. — 18 h. et 20 h., 13 rue Etienne-Marcel : « Méditation transcendantaie et renouveau 13. The Etienne-Marcel: a Méditation transcendantale et renouveau
quotidien v.— 18 h. 30. 56. boulevard
Saint-Michel, général Ferauge, médecin-colonel Alba, MM. Francis Rongler. Jérôme Spyket: « Problèmes
de la Sécurité » (Club Temps nouveaux).— 20 h. 30. grande saile de
la Domus Medica, 60. boulevard
Latour-Maubourg. M. Yves Diénal
« Exposé et sèance de psychansiyse.
Les fonctions de votre esprit définies par Jung ».

nies par Jung ».

Les Grandes Conférences de Paris, qui vont. courant ??, fêter leur vingt-cinquième anniversaire, ouvrent, le 11 janvier, leur nouveau cycle. Ces séances se tiendront tous les mercredis. de 18 b. 30 à 20 h., dans une saile proche du rondpoint des Champs-Elysées.

Pour recevoir programme et conditions d'abounements. écrire aux Grandes Conférences de Paris, 6, rue Jules-Guesde (No 42), 91270 Vigneux.

Le SCHWEPPES Bitter Lemon avant de l'ouvrir, retournez-le.

## pierre balmain **SOLDES**

5, 6, 7 janvier pour ELLE

237 rue Saint-Honoré (angle Castiglione)

pour LUI 261 rue Saint-Honoré (angle Cambon)



MARDI 4, MERCREDI 5, JEUDI 6 JANVIER

**VETEMENTS** ET CHAUSSURES POUR HOMMES ET JEUNES GENS

ORCH. NATIONAL DE FRANCE

S, BAUDO sot. S. BISHOP S. Nigg, Beethoven, Stravi

SAISON LYRIQUE

RADIO-FRANCE Vendredi

BEATRICE DE TENDE Maruyama, R. Andrad P. Garazzi, L. Miller, B. Plantey, B. Malet Dir. M. ARENA

MUSIQUE DE CHAMBRE

RADIG-FRANC

DUATUOR VEGH SCHUMANN - BARTON BEETHOYEN

NOUV. ORCH. PHILHARMONIQUE

Dir. D. CHABRUN VIVALDI - ROSSINI - MANZOI RAMEAU - A. JOLIVET

**NOUV. ORCH. PHILHARMONIQUE** 

R. DUFALLO et D. PORCELUR Sel.; G. CAUSSE - M. PORTAL R. Koering - Strauss

CYCLE D'ORGUE

Odile PIERRE

Location : RADIO-FRANCE, salle et ages

LE CALENDRIER DES CONCERTS

GRANDS CONCERTS PLEYEL Concerts BARG présentent IMUSICI sal. : Pina CARMIRELLI 3 FNAC AIAVIDI concerti - • Les 4 Saisons .e. Valmalète.)

THEATRE

Récital BERNARD des CHAMPS-ELYSEES RINGEISSEN 17 jauvier à 20 h. 30 (Valmalète.) SAINT-SAENS - DEBUSSY CHOPIN

SALLE PLEYEL ORCH. DE CHAMBRI DE MUNICH ir.: Habs Stadimaii 24 janvier à 20 h. 30 Loc. : Salle, Durzed, 3 FNAG et, Agences NATALIA et IGOR DISTRAKH e. Yalmalète.) Bach - Mendelssehn - Meza Haydo

INFORMATION

« Mère Courage et ses enfants »

A partir du 7 janvier, à la salle Gémier, le Théâtre de Carouge-Atelier de Genève donne une sé-Ateler de Seneve come una se-rie de 20 représentations de « Mère Courage et ses enfants » de Brecht, texte français de Guil-levic, musique de Paul Dessau, mise en scène de François Ro-

Soirées à 20 h. 15 précises. Attention l'Le nonthre des re-présentations étant limité et le nombre de places de la salle ré-duit à 400, il est indispensable de louer. (Location de 11 h. à 19 h.)

LA VICTOIRE EN CHANTANT> de Jean-Jacques Annaud --- la salire est là, drue, caustique, percutante, réjouissante, --- les auteurs visent juste et ils lont mouche. Dans notre production française, si paresseuse, si mouton-nière, ce premier film frappe par sa

nouveaulé et son originalité. Il fall plaisit. Il mérite d'être vu. JEAN DE BARONCELLI.

EP

PIANO et RECITALS \*\*\* 77-

ASHKENAZY RECITAL CHOPIN - Vendredi 28 janvier, 20 h 30

CHRISTA LUDWIG

avec GEOFFREY PARSONS - Jeudi 3 février, 20 h 30 SCHUBERT - BRAHMS - WOLF - STRAUSS - MAHLER

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES (Loc. Theatre et Agences)



spys chapiteau chauffé chautair.va tr (METRO JAURES) soirées à 20h30

STEPHANE CAILLAT recherche d'urgence Ténors et Basses pour les « VEPRES » de MONTEVERDI Tél. matin 555-26-38 ou 661-16-83. - Rép. mardi 20 h. 30



Porte Saint-Martin DISPUTE de Marivaux Patrice Chéreau

Théâtre National de Chaillot A.A.THEMTTERS D'ARTHUR ADAMOV

IRCAM Passage du XX<sup>e</sup> siècle

13-20-27 janvier

premiers concerts à Paris ensemble intercontemporain direction Michel Tabachnik

Manoury Sinopoli Xenakis Boulez Ligeti/ Stravinsky Varese Schenberg Webern Ives / Carter

17 janvier

chœur John Alldis

œuvres chorales du XXº siècle

THEATRE DE LA VILLE 20 h 30 - location 887.35.39

**SPECTACLES** 

théâtres

Les salles subventionnées Comédie-Française, 20 h. 30 ; le Verre d'eau. Chailiot, 20 h. 30 : A. A. Théâtres d'Arthur Adamos. d'Arthur Adamov. Petit Odeon, 18 h. 30 : Paralchimie. TEP, 20 h. 30 : Chicago, crime and crash. Petit TEP, 20 h. 30 : PAR. 34-41. Chapitesu TEP, 20 h. 30 : Grand Magic Circus.

Les salles municipales Châtelet, 20 h. 30 : Volga. Nouveau Carré, I. 20 h. : Parole de femme, — II. 20 h. : Emma Santos. Théâtre de la Ville, 18 h. 30 : Quila-

Les théâtres de Paris

Les theatres de Paris

Athénée, II h.: Victor ou les Enfants au pouvoir.
Cartoucherie de Vincennes, Théâtra de l'Aquarium, 20 h. 30 : La jeune lune tient la viellie lune toute une nuit dans ses bras. — Théâtre de la Tempète, 20 h. : Fenthésièe.
Comédie des Champs-Elysées, 20 h. 45 : Chers zoiseaux.
Coups-Chou, 20 h. 30 : l'Arménocha.
Bannou, 21 h. : le Portrait de Dorian Gray.
Edeuard-VII, 21 h. : Amphitryon 38.
Gaité-Montparassae, 20 h. 30 : les Amoureux; 22 h. 30 : le Mime Janusz.
Gymnass-Marie-Bell, 21 h. : Une aspirine pour deux.
Ruchette, 20 h. 45 : la Cantatrice chauve; la Lecou.
Mathurins, 20 h. 45 : les Mains sales.
Michodière, 20 h. 45 : Acapulco, Madame.
Montparassae, 20 h. 30 : Même beure.

Madame. Montparnasse, 20 h. 30 : Même heure, l'année prochaine. Monffetard, 20 b. : la Musica ; les Eaux et Foréta folies. Pialsance, 20 h. 45 : la Reine de Poche-Montparnasse, 20 h. 45 : Issac

Dispute. Studio des Champs-Riysées, 20 h. 45 : Studio des Champs-Elysées, 20 h. 45 : les Dames du jeudi.
Studio-Théâtre 14, 20 h. 30 : la Fausse Sulvante.
Théâtre d'Art, 26 h. 30 : Bonsoir, Monsieur Tchekhov.
Théâtre des Arts, 20 h. 45 : l'Ecole des cocottes,
Théâtre Kssaion, 21 h. : la Représentation.
Théâtre du Manitout, 18 h. : Vitromagie ; 20 h. 30 : le Souffie.
Théâtre d'Orsay, 20 h. 30 : Oh l ies beaux jours. besux Jours.
Théaire de la Pépiche, 20 h. 30 : En attendant Godot.
Théaire Présent, 20 h. 30 : le Pavé de l'ours : le Tombeau d'Achille.
Théaire 347, 29 h. 45 : Egmont.
Variétés, 20 h. 30 : l'Autre Valse.

l.es théâtres de banlieue

Vincennes, Théâire Daniel-Sgrang, 21 h.: la Cantatrice chauve. Les cafés-théâtres

Au Bec fin, 21 h. : la Collection ; 22 h. 15 ; N. Mons ; 23 h. 30 : A. Briant.
Les Biancs Manteaux, 20 h.: Romain
Boutellie; 21 h. 15: Jean Bois;
33 h.: F. Dugrunier.
Café d'Edgar, 21 h.: le Désert rose;
22 h. 30: la Frappe. — II, 22 h. 15: Deux Suinsen au-c Soupcon.

Café de la Gare, 21 h.: Pleure, c'est
l'heure; 22 h.: Une incroyable
mascarade.

Au Coupe-Chou, 20 h. 30 : l'Arménoche; 22 h.: Pourquoi pas moi?;

**MARIVAUX** 

Cie MORIN-TIMMERMAN AU THEATRE 14..

du 4 janvier au 5 février 20 avenue Marc Sangnier Paris 14e (Pte de Vanyes) Réservations : 805.78.65

Roger Planchon

Pompidou Georges Mardi 4 janvier

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Concert Mayel, 21 h. 15 : Bouquet

23 h. 30 : Bruno Garcin.

Le Fanal, 20 h. 30 : le Président.

La Cour des Miracles, 18 h. 30 :

Erustrate; 20 h. 30 : les Jeannes;

22 h. : la Fleame.

Le Petit Casine, 21 h. 15 : Partez

du pied gauche; 22 h. 30 :

J.-O. Montells.

Le Sélénite, 20 h. 30 : Une maille à

l'endroit... une maille à l'envers;

22 h. : Pinock et Matho; 23 h. 30 :

En ! Mec. — II. 21 h. : C'est très

important : 23 h. 30 : Jeanne au

boucher; 24 h. : Voyage à trois.

La Veuve Pichard. 20 h. 30 :

Markame Sergent : 22 h. 15 : la

Ravanche de Louis XI.

La Vieille Grille, cave, 20 h. 30 :

Teca et Elicardo. — Salle, 20 h. 30 :

Douby; 22 h. 30 : Theâtre en

poudre.

Les chansonniers

Les chansonniers

Caveau de la République, 21 h. : R.P.R. ou Le nouveau-né a une grande barbe... Dix-Benres, 22 h. 15 : Tu crois que c'est misux ailleurs.

Le music-hall

Bebino, 20 h. 30 : Georges Brassens, Piarre Louki.

Helène. Marigny, 21 h.: Nini la Chance. Théâtre Mouffetard, 22 h. 15

Les concerts

vitch, violoncelle (Bach). Théatre de la Cité internationale, 21 h.: Quatuor Parrenin (Mozart, Bartok, Beethoven).

UAFFICHE EOUGE (Pr.): Quintette, 5° (03-25-40); 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81).

AFFREUX, SALES ET MECHANTS (IL.) vo.: Sales ET MECHANTS (IL.) vo.: Sales-Germain-Huchette, 5° (633-63-69); Biyx, 5° (633-68-40); Gaumont-Colleée, 8° (359-29-46); Gaumont-Eive-Gauche, 5° (548-26-36); Olympic-Entrepot, 14° (532-67-42); vi.: Salint-Lazare-Pasquier, 8° (367-35-43); Lumlàres, 9° (770-84-64); Nations, 12° (342-04-67); P.L.M.-Saint-Jacquas, 14° (589-68-12).

L'AGE DE CRISTAL (A.) vo.

(35)-68-42).

L'AGE DE CRISTAL (A.), v.o. :
Cluny-Ecoles, 5° (033-20-12); Elysées-Cinéma, 8° (225-37-90); v.f. :
Rex, 2° (236-83-93); Rotonde, 6°
(633-68-22); Helder, 9° (770-11-34);
U.G.C.-Gobelins, 13° (331-66-19);
Mistral, 14° (539-83-43). Mistrei, 14° (539-52-43).
L'AILE OU LA CUISSE (Fr.): A.B.C.,
2° (233-55-54); Cluny-Palace, 5° (033-07-76); Mercury, 8° (22575-90); Monte-Carlo, 8° (22599-83); Gaumont-Opéra, 9° (07395-48); Diderot, 12° (343-19-29);
Fauvette, 13° (331-56-86); Monteparnasse-Pathé, 14° (326-65-13);
Gaumont-Convention, 15° (82842-27); Cilchy-Pathé, 18° (52237-41).

AMBULANCES TOUS BESOVES

37-41).

AMBULANCES TOUS RISQUES (A.),
v.o.: U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08);
Blarritz, 8° (723-68-23); Studio
Raspail, 14° (326-38-88); v.f.; Omnia, 2° (233-39-36); CinémondeOpéra, 9° (770-01-99); ParamountGalaxie, 13° (580-18-03); Murat,
16° (228-99-75); Secrétan, 19°
(206-71-33),

ASETON'S MUSIC SHOW (A.), v.o. : Vidéostone, 6° (325-60-34). LA BANANE NOIRE (ISr.), v.o. : Le Seine 5° (325-95-99).

Le Seine 5° (325-95-99).

BAROCCO (Fr. (\*): Rer. 2° (236-83-93); Quintette, 5° (633-35-40); Publicis-Saint-Germain, 6° (222-72-80); Biarritz, 8° (721-69-23); Puramount-Opéra, 9° (673-94-37); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17); Paramount-Orlèan, 14° (550-45-91); Blenvenüe-Montparnasse, 15° (544-55-03); Paramount-Mailiot, 17° (758-24-24).

BARRY LYNDON (Angl. v.O.)

BARRY LYNDON (Angl., vo.):
Bautefeulils, \$\tilde{\text{P}}\$ (833-79-38), Gaumont Champs-Elysées, \$\tilde{\text{P}}\$ (359-04-67); V.f.: Impérial, 2\* (742-73-52), Gaumont-Sud. 14\* (331-51-15). LE BERCEAU DE CRISTAL (Fr.) : Le Marsis, 4º (278-47-88). CASANOVA, UN ADOLESCENT A VENISE (It. v.o.): Paramount-Marivaux. 2 (742-83-90), Hautefeuille, 6 (633-79-88), 14-Juillet-Parnasse, 6 (358-36-14), 14-Juillet-Bastille, 11 (357-90-81),

Ce nos. Theatre des Arts, 18 h. 30 : Roger

Salle Pleyel, 20 h. 30 : M. Rostropo-

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize aus; (\*)
aux moins de dix-huit aux,

La cinémathèque

Chaillot, 15 h.; Orphée, de J. Cocteau : 18 h. 30 : Ophélia, de C. Chabrol; 20 h. 30 : Phaedra, de J. Dassin; 22 h. 30 : les Vainqueurs, de C. Foreman.

Les exclusivités

L'AFFICHE BOUGE (Fr.); Quintette, 5° (333-35-40); Montparnasse 31, 6° (333-50-70); Montparnasse 31, 6° (333-50-70)

18° (387-50-70).

LE JOUR DE GLOIRE (Fr.):
Omnia, 2° (233-39-36); U.G.C.Odéon, 5° (325-71-08); Balzac, 8°
(359-52-70); Ermitage, 8° (35915-71); U.G.C.-Opéra, 9° (26150-32); Liberté-Gare de Lyon, 12°
(343-01-59); U.G.C.-Gobelias, 13°
(341-05-39); Miramar, 14° (32641-02); Mistral, 14° (539-52-43);
Murat, 16° (288-9-75); Paramount-Maillott, 17° (758-2-24);
Les Images, 18° (522-47-94); Secrétan, 19° (208-71-53). EING-KONG (A. v.c.): Paramount-Odéon, 6° (325-59-83); Paramount-Eiysées, 8° (359-49-34); V.f.: Para-mount-Marivaux, 2° (742-83-90); Max-Linder, 9° (770-40-04); Para-mount-Opéra, 9° (073-34-37); Para-mount-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28): Paramount-Gotél. 13° (375-

12-28); Paramount-Gaitte, 13\* (325-39-34); Paramount-Gaiszie, 13\* (580-18-03); Paramount-Orléans, 14\* (540-45-91); Paramount-Montpar-nasse, 14\* (323-22-17); Convention-Saint-Charles, 15\* (577-09-70); Passy, 16\* (288-62-34); Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24); Para-mount-Montmartre, 18\* (608-34-25). mount-montmartre, 18° (808-34-25);
LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX
(Fr.): Marignan, 8° (359-92-82);
Madaleine, 8° (073-58-63); Maxéville, 8° (770-72-86); Fauvetta, 13°
(331-56-86); Montparnasse-Pathé,
14° (326-65-13); Cambronne, 15°
(734-42-96); Gaumont-Gambetta,
20° (797-02-74).

MADO (Fr.): Français, 9° (770-33-88); Gaumont-Sud, 14° (331-51-16). LA MALEDICTION (A, v.f.) (\*): Rio-Opéra, 9° (742-82-54), Mont-parnasse 83, 6° (544-14-27); Coll-sée, 8° (353-38-48); Clichy-Pathé. 18° (522-37-41).

18° (522-37-41).

MARATHON MAN (A., vo.)
(\*\*) : Quartier-Latin, 5° (32684-85); Dragon, 6° (548-54-74);
Elyases - Lincoln, 8° (359-85-14);
Concords, 8° (359-82-84); Mayfair,
16° (525-27-06); v.f.: Imperial, 2°
(742-72-52); Gaumont-Richelleu, 2°
(233-58-70); Nations, 12° (34304-67); Fauvetts, 13° (331-58-86);
Montparnasse - Pathé, 14° (32665-13); Gaumont-Convention, 18°
(328-42-27); Citchy-Pathé, 18° (52237-41).

37-41).
1969 (première partie) (IL. v.o.)
(\*\*) ; Grands-Augustins, 6\* (83322-13) ; v.f. ; Templiers, 3\* (27294-56) ; U.G.C.-Opérs, 9\* (261-

UNE FEMME A SA FENETRE (Pr.): Hautefenille, 6° (633-79-38), Mont-parnasse 82, 6° (544-14-27), France. Elysées, 8° (723-71-11), Collède, 8° (359-29-46), Maréville, 9° (770-73-86).

UNE FILLE UNIQUE (Fr.) : Studio de l'Etolle, 17º (380-19-82), après

UN ELEPHANT CA TROMPE ENORMEMENT (Fr.): Paris, 8° (33953-99). Saint-Lazzer-Pasquier, 8°
(387-35-43). Maxéville, 9° (77072-86). Saint-Ambroise, 12° (78089-16). Gaumout-Sud, 14° (33151-16). Athéns. 12° (343-07-48).
Montparnasse-Pathe, 14° (326-65-13).
Ternes, 17° (380-10-41).
UN MAEI, C'EST UN MARI (Fr.):
U.G.C-Odéon, 6° (325-71-08). Normandie, 8° (359-41-18). Cambo, 9°
(770-20-39). Liberté-Gare de Lyon,
12° (343-01-59). U.G.C. Gobolins,
13° (331-06-19). Miramar, 14° (32641-02). Mistrai, 14° (359-32-43).
Magic-Convention, 15° (828-20-64).
Murat, 16° (288-39-75). CilchyPathé, 18° (522-37-41).
UN REVE PLUS LONG QUE LA

Théatre des Champs-Elysées,
20 h. 30 : Ballet de Rolard Petit
(Casse-Noisette).
Centre culturel du Marais, 21 h.;
Solaris.

Opéraites
et comédies musicales

Bouffes-Parisiens, 20 h. 45 : 12 Belle
Helène.

Bullat, 18 (522-37-41).

N. REVE PLUS LONG QUE LA
NUIT (Fz.) : la Clef. 5 (337-90-80).
VICTORE A ENTEBBE (A., V.O.):
Studio-Jacan-Cooteau, 5 (033-47-62).
Publicis-Matignon, 8 (359-31-97);
V.I.: Paramount-Marivaux, 2 (742-83-90), Caprl. 2 (588-18-03).
Paramount-Mantparnasse, 14 (258-11-69), Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03).
Paramount-Montparnasse, 14 (258-11-69), Paramount-Marivaux, 2 (742-81-81).

Bouffes-Parisiens, 20 h. 45 : 12 Belle
Helène.

34-25).

LA VICTOIRE EN CHANTANT (Fr.):
le Seine. 5° (325-85-99)

LE VOYAGE AU BOUT DU MONDE
(Fr.): Rez. 2° (236-83-93), ClunyEcoles. 5° (633-20-12), Ermitage. 8°
(339-15-71), U.G.C.-Opéra, 8°
(225-47-19), U.G.C.-Opéra, 8°
(243-01-59), Bisovenüs - Montparnasse, 14° (544-25-02).

WINSTANLEY (549-25-02). WINSTANLEY (Angl., v.o.) : Olym-plc-Entrepot. 14\* (542-67-42).

Les séances spéciales

AMERICAN GRAFFITI (A., v.o.):
Luxembourg. 6\* (633-97-77). \( \) 10 h.,
12 h. et 24 h.
L'AUTRE (A., v.o.): La Clef. 5\* (33799-90). \( \) 12 h. et 24 h.
AGUIRRE, LA COLERE DE DIFU
(All., v.o.): Châtelet-Victoria, 1\*\*
(508-94-14). \( \) 22 h. (Sam. + 24 h.).
CABARET (A., v.o.): Châtelet-Victoria, 1\*\*, \( \) 20 h.
LE DECAMERON (It., v.o.): Châtelet-Victoria, 1\*\*, \( \) 14 h.
LES DIABLES (A., v.o.) (\*\*): Châtelet-Victoria, 1\*\*, \( \) 14 h.
FAMILY LIFE (ADE., v.o.): SaintAndré-des-Arts. 6\*\* (326-48-18), \( \) 12 h.
LA GRANDE ILLUSION (Fr.): 81-FAMILY LIFE (ADE., V.O.): SAINE-ANDS-GES-Arts, 6\* (326-48-18), å
12 h.
Lå GRANDE ILLUSION (Fr.); 8t-André-des-Arts, 6\*, å 24 h. (SSUI le 31).
L'HONNEUR PERDU DE KATHA-RINA BLUM (All., V.O.): Châte-let-Victoria, 1\*\*, å 18 h.
BAROLD ET MAUDE (A., V.O.): Luxembourg, 6\* (633-97-77), å
10 h., 12 h. et 24 h.
RYDIA SONG (Fr.): Le Seine, 5\* (325-95-99), å 12 h. 20 (sf Dim.)
EID BLUE (A., V.O.): La Clef. 5\* (337-90-90), å 12 h. et 24 h.
ORFEU NEGRO (Fr.-Brés.): Châtelet-Victoria, 1\*\*, å 16 h. (Ven. + 24 h.)
LE LIMIER (A., V.O.): La Clef. 3\* (337-60-90), å 12 h. et 24 h.
PEANTOM OF THE PARADISE (A., V.O.): Luxembourg, 6\* (633-97-77), å 10 h., 12 h. et 24 h.
LA SOLFTUDE DU CHANTEUR DE FOND (Fr.): SAINT-André-des-Arts, 6\* (326-48-18), å 24 h. (sf le 31).
SON NOM DE VENISE DANS CAL-CUTTA DESERT (Fr.): Le Seide, 5\* (325-95-99), å 12 h. 15 (sf Dim.).

**SPECTACLES** POUR ENFANTS

Wild Control

4 - 7 - --

Sent Carrows

\* = 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

#123mm

**430** 

The state of the s

¶D BEEN AND A STREET

Author Action

and tendantes from the de-

No fire informe

des preset Better M. Property Control

demancan; co

section districts to the

de provoquer

me de repronter

mais tree ie. 2001 in. pour

Me une dereite unen.

O M Ponic Hilliam ....

Sail a consultation to the consultation at les artistes

makes to travel a comple the trace of the control of the cont Belon pour limitant e pro-

de commission (1912) (1914) den ances les duter mis de the el organisme of the

repoint de rice. En aura section de rice en de la company de la company

section of version to terminate the control of the

CATHERINE HUMELOT.

A Committee Comm

Selection of the select

Be Constant

(du S au 11 janvier)

Cirque Amar, espianade des Invalides, t. I. J., 14 h. 45; dim., 14 h. et 17 h.

Cirque à l'ancienne au Nouvau.
Carré, square Rmile-Chantemps (277-88-40), mer., sam. et dim., 15 h. 30.

Cirque Bouglione (567-93-39), t. I. j., 15 h.; dim., 14 h. et 17 h.

Cirque d'Hiter (700-12-25), mer. et sam., 15 h.; dim., 14 h. et 17 h.

Cirque de Moscon, Palas des sports (532-41-29), mer, et sam., 17 h. 30; dim., 14 h. 45 et 17 h. 30; dim., 14 h. 45 et 17 h. 30; dim., 14 h. 45 et 17 h. 30; climater de Paris (205-31-47), mer., sam., dim., 14 h. et 17 h.: Cirque sur l'eau de Budapest.

Marionnettes André Elin, M. J. C. Saint-Maur-des-Fossés (883-41-00), mer., 14 h.: le Secret du dragon.

Marionnettes du Jardin d'acclimaterion (637-07-87), t. I. j., 15 h. 15: Cluignol.

Marionnettes du jardin des Tulleries (1778-55-10). Guignol.

Mariounettes du jardin des Tulleries (176-05-19), mer., sam. et dim., 15 h. 15.

Mariounettes du Luxembourg (320-46-47). mer. et dim., 14 h. 30 et 15 h. 30; sam., 15 h. 30; les Métamorphoses du Prince charmant. mant.

Marionnettes du pare Montsouris
(273-39-50), mer., sam., dim., 16 h.:
Guignol.

Au Bee fin (203-34-49), mer., 15 h. 30: les Animaux maisdes de
la peste (+ treixe ans).

Au Perit Casino (747-82-75), mer., 14 h. et 16 h.; sam., 15 h.: le Pays
des galipettes.

Les Biancs-Manteaux (277-42-51 at
887-27-58), mer., et sam., 14 h. 30:
le Râve de M. Gabilolo.
Cité universitaire, Maison de l'Allemagne, dim., 15 h. 30: Max le
suffieur.

Mouffetard (238-02-87), mer. et sam. Mouffetard (238-02-87), mer. et sam-14 h. 30 ; Max le siffleur. Théâtre Déjazet (887-97-34), mer. 15 h. 14 h. 30 : Max le siffleur.
Théâtre Déjazet (837-37-34), mer.
15 h.
Théâtre de Dix-Heures (606-07-48), mer. et sam., 18 h. : Petit Théâtre
Virgule.
Théâtre du Livre-Vivant (033-33-81), mer. 14 h. 30 ; drm., 14 h. 30 et
16 h. 30 : le Coq en pâte.
Théâtre du Manitout (328-60-13), mer. et dim., 14 h. 30 : le Voyage
au pays de la marlonnetta.
Théâtre du Petit-Monde (700-23-71), mer. et dim., 15 h. : Cendrillon.
Théâtre du Petit-Monde (700-23-71), mer. et dim., 15 h. : Cendrillon.
Théâtre de la Finine (250-15-53), mer., 15 h. : Histoires de la jungla.
La Viellie Grille (707-60-33), sam. et dim., 15 h. : Contes en poudre.
Cinéma. — Le label Chouette a été attribué par le secrétariat d'État à la culture : (anfants) le Jouet, les Douze Travaux d'Astériz, la Dernière Folie de Mai Brooks.
I'Alle ou la Cuisse, Vingt mille lieues sous les mers, le Voyage au bout du monde, My Fair Lady.
Chantons sous la plule : (adols-cents) l'Age de cristal, le Bal des vampires, Barry Lyndon, Cria Cuervos, Nous nous sommes tant aimés. Une vie difficile, Si c'était à réfaire. l'Affliche rouge, Bingo, Mr. Klein, Un cadavre au dessart.
Un éléphant ça trompe énormément, Cléopâtre, Winstanley, Terson Uzala, Ambulances te us

is Givisias westlonnent

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR 

14.1.1.212.1.42.1.142.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.143.1.1

Theôtre Les

moderate the standar The production of the second

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 11.00 miles to his \$500.0007. Commence of the property of the THE REAL PROPERTY OF THE PARTY The second secon

punter fillige is The second of th

বিশ্বতি পৰা হয় <u>ক্ষিতিৰকৈ কৰে প্ৰথ</u>ক উপৰ্যা ই বাং সামাজ্য আন্তৰ্ভাৱতিক উঠিত সিং স্থানিক ক্ষুত্ৰত ইয়াৰ বাংকা in tenantime in the Committee of The in the court will state state and court of the court There is the party of the same 

into matthe and its first will THE PERSON NAMED IN COLUMN COS COMO PORO PARA PROPERTO DE de des la composition de la composition della co A THE THEORY SEE CHARLES IN feir i sen allianen erret Ragen. General ich denn falte en be

> PALAIS DU SAMEDI

religiones de Santi-ra Philip des Congrés BERGE LANAT

1 STATE - 501 FARE To poster ) which was been a common of CUT. Sales and common of CUT. Sales and common of the common



ARTS ET SPECTACLES

### Culture Les artistes questionnent Beauboura

ENGL PERMIE A SA PENETRE (IV.)

ENVISIONE S. 8 (633-19-20), March 29-16), March 20-16), March 29-26-16), Mar

\* 1500 PL S ONIQUE (P.) 500 P. (380-18-13)

THE SAME OF THE STATE OF THE SAME OF THE S

THE MARY, CEST UN MARI OF THE MARY CEST UN MARI OF THE MARY CEST UN MARI OF THE MARY OF TH

Patha 18 (522-37-11), Con Market Plus Long Que la Murt (Fr.) : la Cief. 3 (27-24-24), Muril (Fr.) : la Cief. 3 (27-24-24),

MASS.

1.4 VICTOIRE EN CHANTANT DE LA VICTOIRE EN CONTROL EN C

SERVETANLEY (Angl., Vo.): 02

ANGELICAN GRAPPITI (A. 74)
ANGELICAN GRAPPITI (A

PRO-VICTORIA, 10, 2 14 h. F. BEABLES (A. 7.0.) (\*\*) : (%)

Andre-Grs-Aria o (35-24)

THE SEASOR ILLUSION (PL) IN

W Contract of the second

SPECTACLES

feet 5 au 11 faatte

POUR ENFAN

Cloude Amar, comment to the training to the comment of the comment

Torque Botto

Management (2) Landing (2) Lan

Maries Dans

Mariant Pills

22 12125

1 412 FAR MARK

52.72 grant

DI CENTERI 

re-des-Aris. 6. A 21 2 m

Les séauces spéciales

έy.

1



• « Vons paraît-il acceptable que les artistes soient toujours tenus à l'écart par les autorités culturelles officielles de tout ce qui fait la diffusion de leur tra-

- Etes-vous pour l'existence des Salons? - Etes-vous pour la liberté

d'expression ?

— Quelle est la composition de la commission d'achat? Pouvez-vous les nommer? Quel est le budget des achats? Combien d'achats ont-ils été déjà effec-tués? Combien d'achats d'œuvres d'artistes vivants?

 Accorderez-vous des salles de réunion pour les différents groupes d'artistes qui le demandent?

— Quels sont les responsables des expositions tempo-

• Quelques-unes, parmi quatre-vingt-quatre questions écrites, près de mille peintres lundi soir à l'assemblée générale pour écouter les réponses du directeur du Musée national d'art moderne du Centre Beanbourg, M. Pontus Hulten, et de anelones-uns de ses collaborateurs, MM. Viatte, Pacquement et Sayag. Première étape d'une petite (ou longue) guerre entre les artistes plasticiens et les responsables du Musée national d'art moderne ou début un peu chaotique — mais prometteur - d'un nouveau style de participation qui pourrait entraîner des modifications dans la politique culturelle de Beaubourg? Le climat assez complexe (il escillait entre la contestation. secondaire, et le désir intense. urgent, pour les artistes, de pro-fiter, d'utiliser Beaubourg) ne permet pas de préjuger les résultats futurs d'une renconqui a duré trois heures et s'est limitée pour l'instant à des questions et des réponses (engageantes, certes). Une rer istorique », de toute façon. C'est la première fois ou'une mobilisation aussi importante se produit dans un milieu réputé pour ses dissensions politiques, esthétiques et individuelles. La première fois aussi que les «autorités» acceptent un contact direct avec ceux qui sont à la base de la production

artistique. ● La réunion du 3 janvier est le résultat de nombreuses démarches engagées en 1975 par un groupe d'artistes de diverses tendances. Inquiets de ne pas être informés les premiers des projets les concernant, cenx-ci avalent envoyé une lettre à M. Ponfus Hulten ini demandant de convoquer une réunion d'artistes sous peine de provoquer une « situa-tion malsaine ». Il fallut une année de rencontres avec les responsables, de petits rassemblements avec les artistes, nous aboutir à la réunion de Crétell et aux quatre-vingt-quatre questions signées par cent trente-huit artistes.

• M. Pontus Hulten s'est engagé à consulter régulièrement les artistes (un calendrier de réunions de travail pourrait même être établi prochaine-ment) par l'intermédiaire d'une ion pour l'Instant « pro-Visoire ».

Cette commission réunira toutes tendances, les différents syndicats ét organismes — et les individus — appelés à donner leur point de vue. Elle aura donc un droit de regard sur le fonctionnement du Musée d'art noderne, sur les activités culturelies, comme sur les expositions emporaires, les expositions à l'étranger ou venant de l'étranger, leur coût. Elle discutera des orientations et pourra éventuelles promesses. La première d'entre alles — éditer une brochure donnant le compte rendu des questions et des réponses à cette assemblée générale et diffusée à l'ensemble des artistes (soit 5000 exemplaires) devrait être tenue le 3 mars, jour d'une seconde rencontre, & Beanbourg cette fois.

CATHERINE HUMBLOT. ★ Commission des artistes, 163, rue de Bagnolet, Paris.

### Murique

#### (Suite de la première page.)

On enseigne d'ailleurs la tradition vocale byzantine au Conservatoire d'Athènes, mais ce n'est qu'assez récemment que le troislème programme de la radio nationale (l'équivalent de France-Musique) a fait figurer les musiques extra-européennes aux côtés de ce que l'on pourrait appeler - de Josquin des Prés à Stockhausen - le répertoire traditionnel de l'Occident.

« Dites que Debussy est un compo-

siteur grec i Cala ne s'explique pas, nous le constatons ... On a parfois l'impression que la Grèce répugne à s'identifier à son passé : pour Noëi, l'Opéra présente l'Anneau de la mère (1917), de Kalomiris, un ouvrage attachant et curieux, nourri de rythmes et de tournures populaires, à mi-chemin entre Puccini et l'école russa, sur un livret symbolique emprunté au folklore : mais ce n'est outuna reorise, dans una droduction délà ancienne : il n'y a pour cela qu'un public limité... Rigoletto ou Godounov attirent davantage, et si l'Orchestre national ou calui de la radio (qui fait appel, dans une large mesure, aux mêmes instrumentistes, employés également par l'Opéra...) font la part plus belle aux compositeurs grecs, c'est que le réanément musical régulier dans les mille personnes, est resté comme un écoles, semblent surtout suivis par des habitués de longue date, vieiblement aussi peu exigeants que upour la musique contemporaine toncurieux, plus atlachés au rituel qu'à dée en 1965 et qui, des le printemps son contenu puisque jusqu'à l'an sulvant, avait organisé une Semaine dernier l'Orchestre national, qui

heures de répédition par programme... implantées dans une guinzaine de qu'un Opéra et seulement quelques ensembles symphoniques. — Jes Jeunesses musicales, qui, avec des moyens encore trop limités, vont commencer dès la rentrée prochaine des concerts dans les écoles, res-tent, avec la radio, le moyen privilégié d'éviter que la musique ne reste l'apanage d'une élite qui la cultive en cercie termé. La correspondance classique entre le niveau de vie et la culture (occidentale) étant (ci plus automatique à cause de son Implan-

souffre d'un manque d'éléments - so-

lides -. ne s'accordait que neut

Symbole direct d'une attitude active, sinon contestataire, la musique contemporaine occupe place privilégiée; le régime des colonels a renforce la sympathie pertoire est plus vaste, mais c'est d'un nouveau public jeune à l'égard aussi un choix, car la « demande » de quelque chose auquel il n'étalt n'existe guère : les concerts sympho- pas préparé. Le retour de Xénakis, gratuité de l'entrée - qui, comme

niques, faute sans doute d'un ensel- en septembre 1975, salue par cinq on sait, ne suffit pas à « ouvrir » une événement, le couronnement des mais aboutit à mélanger des gens efforts de l'Association hellénique de musique contemporaine : expérience concluente renouvelée en 1967, puis en 1968 pendant la dictature et en 1971.

Un festival à Athènes

Décidée au dernier moment, lorsqu'on a découvert que c'était possible à condition de ne pas dépasser la fin de l'année, la renaissance, en décembre, de la Semaine hellénique aura été un événement tout à fait Inattendu, comme en témoignent Quelques exécutions trop approxima tives, rarement múrles, l'absence de certains artistes, indisponibles, une publicité insuffisante (le public s'est formé peu à peu, jusqu'à rendre exigu le nouvel auditorium de l'institut français, une saile de concerts de cinq cents places, seule digne tation récente : les réticences à de ce nom à Athènes, où récivalnore ne sont pas seulement d'ordre tals et spectacles lyriques semblent esthétique se donner dans des cinémas) et un programme, enfin, moins bien équilibré que par le passé, orienté vers les premières auditions au lieu de proposer, comme c'était le cas auparavant, un panorema exhaustif, hors

On aurait aimé également qu'à la

dans ce cimetière...

manifestation à un nouveau public, Maurice André... parialtement avertis et d'autres qui ne le sont pas du tout, accentuant parfols le divorce -- corresponde une attitude pédagogique spécifique : quant aux œuvres, on les trouve « ex-posées », prisonnières d'un enchainement dû plus souvent à des contingences extérieures qu'à leurs propres exigences : l'auditeur sort de là informé avant d'être convaincu.

Ciairement exprimées dans un texte liminaira. les grandes lignes du programme ont été respectées : place égale faite aux Grecs et aux étrangers, qu'ils soient interprètes ou compositeurs, avec les possibilités d'échange que cela suppose (le Collaolum vocale de Cologna chante Hirmos de Michael Adamis, et le baryton Spyros Sakkas, Mesostics II, de John Caga), cálábration du cinquantiàmi anniversaire de Jani Christou (1926-1970), prématurément disparu, alors qu'il était considéré comme le plus grand compositeur grec depuis Skal-kotes II ne semble pas qu'il faille changer d'avis : la représentation d'Anaparastasis 7 et 3, deux « scènes musicales -, cauchemars éveillés, expression ambigué de phantasmes musico-dramatiques, le confirme : l'in-trospection de l'auteur y est poussée Jusqu'à ce que la forme et le contenu en découlent nécessairement, sans faiblesse.

Parmi les interprètes, on retiendra un remarquable clarinettiste néerlandais, Harry Sparnaay, qui excelle, notamment, dans l'improvisation, et un virtuose du tuba, pour lequel presque tous les compositeurs grecs ont écrit des soli : Yannis Zouganellis : il exécute les gammes chromatiques sans utiliser les pistons, produit des double sons avec une alsance étonnante et, pour s'amuser, joue les morceaux de virtucsité conçus pour la

Seule œuvre française du pro-

gramma, Ball, de Jean-Pierre Drouet. n'est pas seulement l'œuvre d'un percusionalste qui connaît bien con Instrument, elle apporte une dimension sinon nouvelle du moins rare, celle de la résonance considérée non comme un effet secondaire, mais comme un élément pouvant servir de base à une structure polyphonique. A côté de cela Psappha (1975), de Kénakis, pour des percussions sèches, témoigne d'une esthétique austère, violente, plus que d'une recherche de couleurs ou simplement instrumentale. Seule parti-tion à lier directement l'Est à l'Ouest, c'est-à-dire intégrant la tradition byzantine, Photonymon (1973), d'Adamis, pour chœur et percus-cions, exprime la venue de la lumière au milieu des ténèbres ; vraisemblablement auscitée par l'époque où elle a été écrite, cette page vibrante n'a pas perdu de sa force.

Il y aurait bien d'autres noms à évoquer (loannidis, Antoniou, Draga-takis) pour rendre un compte équitable de huit solrées particulièrement copieuses : mais déjà, à Athènes, on songe au « portralt » d'Aperghis. prévu pour 1977 et, bien sûr, à une sixième Semaine hellénique de musique contemporaine.

GÉRARD CONDÉ.

Le compositeur et chef d'orches tre André Thirlet vient de mourir à Lyon à l'âge de soixante-dix ans. Il avait été l'élève de Vincent d'Indy, de Witkowski et de Pierre Monteux.

■ Le 5 janvier, au Studio Logos, la séance de 28 heures du film de René Allio, « Moi, Pierre Rivière... » sera suivie d'un débat avec le philosophe Michel Foucault, le réalisateur Claude Hébert, Serge Toubiana et quelques rédacteurs des « Cabiers du cinèma ».

### Théatre Lear, roi bouffon, roi mythique

Las de ses responsabilités, un rol abandonne le pouvoir, se dépouille de ses biens en faveur de ses enfants. En retour, il exige les preuves d'un amour qui garantira son autorité. Deux de ses filles prononcent les paroles qui conviennent et qui le rassu-rent. La troisième refuse, elle

sera reniée. C'est ainsi que commencent les malheurs du roi Lear, personnage multiple, mystérieux comme la déchirure entre des mondes adverses, entre des passions contraires des générations ennemies, entre un âge barbare qui s'éteint et une civilisation qu'i naît. Il est le miroir où se reflètent le haut et le bas, le cosmos et la terre, le dehors et le dedans. Lear traîne en un lieu où deviennent interchangealieu où deviennent interchangea-bles le principe féminin et mas-culin, la vie et la mort, la rai-son et la folle, le caché et ie conscient, les vérités et leurs masques, le réel et sa représenta-tion. Lear est le théâtre, c'est ainsi que l'a vu Georges Lavau-dant à Grenoble. Théâtre fonctionnel espace entre cour fonctionnel, espace entre cour et jardin organisé pour un travail et jardin organise pour un travail
affairé. Lear y tient son emploi
de roi qui fait des blagues :
cette histoire de partage, cette
surenchère emphatique d'amour
filial, ce n'est pas sérieux, ça
fait partie d'un genre usé, d'un
code de relations conventionnel,
dont on se débarrasse avec des
grimaces sarcastiques.

Mais les erimaces font craquer

grimaces sarcatiques.

Mais les grimaces font craquer
les masques. Le jeu désinvolte des
acteurs se cogne aux gags précis
d'un clown en chapeau meion,
venu avec sa petits valise pleine
d'accessoires jouer le rôle du
bouffon. Il parle le langage du
bon sens. Il remet à leur place
les d'agrations de ces histrions les divagations de ces histrions qui se prennent pour des rois, et racontent sans passion une histoire « écrite par un fou », pleine de folie, d'intrigues épouvantables, de meurires sacrilèges. Les épiso-des d'une lutte sans merci pour le pouvoir s'enchaînent, clairs, lisfbles: les manœuvres d'Edmond le bâtard pour éliminer son frère légitime et se débarrasser de son père ; son alliance avec Regan et Goneril, les deux filles et leurs

maris ; la guerre contre le roi de France qui, ayant épousé Cordella et sa cause, vient au secours de Lear. Les événements obéissent à une logique particulière sans souci de vraisemblance historique et psychologique.

Des stéréotypes, figures dépoul-lées de toute complexité, carcasses sans épaisseur revêtues de défroques qui mêlent plusieurs époques et signalent seulement une fonction temporaire, adoptent des at-titudes outrées, composent des la bleaux ironiquement esthétiques, jouent avec insistance les situations imposées par le scénario, détaillent la démonstration sèche de ce que dissimule la fable. En fin de compte, le personnage cen-tral n'est plus le roi bouffon, mais le bouffon acteur, avec sa petite valise et sa sûreté professionnelle. Le thème auquel s'accroche la « fable » — elle pourrait raconter une autre histoire - est le théatre démythifié, instrument misérable. mais capable de transcrire les rê-ves les plus grandioses au moyen de quelques planches, de bottes de paille, de lumières, de chevaux de bois.

#### ll faut des géants

Georges Lavaudant démude la mécanique artisanale, les bouts de ficelle et les trucs de l'illusion, en même temps qu'il dégage la cohérence du drame shakespeanien. Mais il en rejette radicalement la démence, la fureur. Il pose des garde-fous. Toute son intelligence et son acuité tendent à le défendre, lui, contre des vertiges, des fascinations; tendent à tuer un mythe dont il ne veut pas reconnaître l'emprise, cette force obscure, cette boule de force obscure, cette boule de flammes noires dont Daniel Be-noin retrace la course délirante sous le ciel livide d'un cimetière romantique (le Monde d'a té 21-22 novembre 1976).

Le Lear de Benoin — créé à Saint-Etjenne et repris au Théâtre de Boulogne-Billancourt à partir du 11 janvier — fait exploser la fable, la disperse en éclate disjoints, au travers desquels surgissent et se tordent des créatures possèdées par la souffrance.

qui luttent en aveugles, sans savoir s'ils se perdent ou se sauvent. Des créatures hors du temps, hors de tout espace précis. Cordella refusant de jouer le jeu, de participer au cérémonial des mots gonflès d'hypocrisie, détruit la fragile barrière du code de relations conventionnel. La terre se dérobe alors sous Lear, plonge dans un gouffre, se cogne aux reflets disloqués d'une réalité multiple. Sa quête est celle de la femme absente, cette fille qu'il a reniée, chassée, une mère oubliée et qui le hante et qui l'enferme

Les deux Lear s'opposent et se complètent sans épuiser les res-sources de cette tragédie surhu-maine. Daniel Benoin compose démarche lourde, dans les cou-lisses d'un cirque pauvre. Mais le comédien portait en lui une énorme pulssance tragique, ren-forcée par l'éclairage dérisoire donné à la mise en scène, de sorte que la détresse et le grandiose, l'homme et le mythe, finissalent par se rejoindre. Ce n'est pas le cas chez Lavandant, pas plus d'ailleurs que chez Benoin.

d'ailleurs que chez Benoin.

Il faut des géants pour représenter de tels monstres, et un travail suivi de troupe. Georges Lavaudant dirige depuis près de dix ans une « jeune compagnie » et depuis deux ans un centre dramatique : son spectacie y gagne en cohésion. Mais Peter Brock a monté son Lear — un Lear inoubliable — avec Paul Scoffield et la Royal Shakespeare Company, Georgio Strahler le sien (que l'on verra à l'Odéon la saison prochaine), avec Tino Carraro et le Piccolo Teatro de Milan. Leurs moyens et leurs conditions d'existence, même si elles ne sont pas idéales, ne sont pas comparables aux moyens et aux conditions d'existence des contrats des sont pas des sont pas des conditions d'existence des contrats des sont pas des conditions d'existence des conditions d'existence des contrats d'existence des cont aux moyens et aux conditions d'existence des centres drama-tiques de Saint-Etienne et de

COLETTE GODARD.

## MERCREDI LACHE-MO LES BASKETS A SE FENDRE LA PECHE!

#### - MERCREDI

MONTE-CARLO - SAINT-GERMAIN STUDIO 14 JUILLET PARNASSE - 14 JUILLET BASTILLE



|                                                                                | NVENTION - DEC OF               |                                                                             | ·              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| VERSABLES Cyreno •<br>Sabit-Germani C2L • Panti<br>Vallenedye-St-8. Artel • Or | TN Cerrefour - SARCE            | to Parc • <b>Enghien</b> Ho<br>Bles les Flanades • A<br>Uil Gamma • Cretter | ULIKAY Parinor |
|                                                                                | Un Merveilleux<br>Un Grand Dess | Conte de Noël<br>in Animé!                                                  | • •            |
|                                                                                |                                 | Valt DI                                                                     | sney           |
|                                                                                |                                 |                                                                             |                |
|                                                                                |                                 | le Belle                                                                    | Cass           |
|                                                                                |                                 | Gloc                                                                        | ECHNICOLOR     |
|                                                                                |                                 |                                                                             |                |
|                                                                                |                                 | £                                                                           |                |
|                                                                                | 1                               | MET PERST MERCHANS                                                          |                |



La reforme Haby entrera en application à la rentree scolaire de septembre 1977. Les cinq

premiers décrets, mis en chantier en mars 1976,

sont publiés au . Journal officiel . du 4 janvier,

mais ils devront être complétés par plusieurs

dans les écoles maternelles et élémentaires, les

collèges et les lycées, créent des comités de

parents dans les écoles et déterminent l'orga-

nisation administrative et financière des col-

paratoires des écoles et les classes de sixième

des collèges à la rentrée 1977. Elle gagnera pro-

gressivement les autres classes. Les nonveaux

La réforme commencera dans les cours pré-

Ces textes fixent l'organisation des études

C'est assez hallucinant.

ca se vend au poids ou à le pièce. Il ne sait ni cuire un œut ni faire son lit — il a dü échapper au service militaire. ni rincer une paite de chaussettes. Et si sa femme, ou plutôt sa tamme de ménage. 'ui manque, c'est perce qu'elle n'est pas là pour le servi:. C'est avec l'image de cet ado-

rable désarror devant un le à repasser ou un tube de cirage qu'on cherche, et sans doute y réussit-on, à amuser, à attendrir les lamilles. Il laut donc penser que la vocation de plus ce :3 moitié de la population est 29 veiller au bien-être, ou alutó: à la survia, de l'autre moille, entièrement composée d'enlants. les petits, les grands, tous handicapés physiques, que l'an doit dourrir, laver, blanchir et labriquer, de surcroit. Evidemment, cela prend du temps il ne quocused rester beaucoup pour exercer une activité, quelle qu'elle soit, professionnella ou, à plus torte raison. politique.

Ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une question d'aptitudes il ne faut pas oublier que ces infirmes sont tous des génies et leurs Infirmières toutes des débiles.

(aillées su: mesure et heureusement incapables, comme dans ie Meilleur des mondes, d'Aldous Huxley ou la Lune, pape, de Georges Coulonges - on vient d'en voir la premier épisoda, de se plaindre de leur condition. Si ca rouscaille un peu côté cuisine côté tante ou belle-mère pendant que pépé attend son calé et que son gendre, commis dans un magasin de lissus, attend un bébé, c'est parce qu'elles ont mauvais caractère. Ce sera un garçon, bien entendu, mon fils tu seras patron, tu seras champion Il taut admirer la tête, à la clinique, de celui qui se voit papa d'une « joile petite litte ».

Cette joke petite title, quel dırait - on. pour l'éternité, sur d'indestructibles clichés. Et l'âge de la couche-culotte dans donné ? Maitre chez tur, employé chez sutrut, oui monsieur le

CLAUDE SARRAUTE.

#### La nouvelle organisation des études

Les premiers textes d'application de la réforme Haby sont publiés

laires (1).

ECOLES

lèges et des lycées.

Le décret souligne le rôle de l'école maternelle (où les enfants peuvent être admis à deux ans) dans le développement de la personnalité de l'enfant et dans la détection et le traitement des

Les enfants entrent à l'école élémentaire à l'âge de six ans, mals certains, qui ont atteint cinq ans avant le le septembre de l'année en cours, peuvent y être admis à titre exceptionnel. La scolarité dure cinq années, for-mant trois cycles : préparatoire,

élémentaire, moyen
Pour éviter les redoublements,
l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture, commencé au cycle préparatoire peut être continué en première année du cycle élémen-taire, pendant le temps nécessaire à chaque élève, et tout en com-mençant les programmes spéci-fiques à cette classe. D'autre part, « des dispositions pédagogiques permettent d'adapter à chaque enfant, à l'intérieur de sa classe, la vitesse de progression » dans les différents cycles. A la fin du cycle moyen, l'instituteur fait un bilan des résultats de chaque élève ouan des resultats de chaque eleve de sa classe. Ces résultats sont transmis au collège où l'enfant doit entrer ensulte. Lorsque le maître estime que l'élève a besoin de redoubler la famille, si elle n'est pas d'acord, peut faire appel devant une commission départementale.

Comme aujourd'hui, le conseil des maîtres est formé de l'en-semble des maîtres de l'école. Réuni au moins trois fois par au, il est consulté sur l'organisation du service et la vie de l'école.

Un décret particulier crée dans chaque école un comité des parents. Celui-ci comprend des représentants des parents d'élèves élus au scrutin de liste. Il est réuni au moins une fois par trimestre par le directeur l'école. Avec le conseil des maîtres, le comité des parents forme un conseil d'école. Celui-ci est expresest plus imperative que dans le projet de décret) sur le réglement interieur de l'école, les moda-lités d'information mutuelle des familles et des enselgnants, les transports scolaire, les cantines, les activités péri et post-scolaires, la garde des enfants à l'école en dehors des horaires scolaires...

Les études y durent quatre ans : les classes de sixième et cin-quième forment le cycle d'obser-vation, et celles de quatrième et troisième le cycle d'orientation. Tous les élèves suivent le même enseignement dans le cycle d'ob-servation. Dans le cycle d'orien-tation ils doivent choisir au moins une option sur une liste compor-tant au moins un enseignement de caractère pré-professionnel. Répartis en classes sans dis-

tinction de niveau scolaire, les elèves peuvent bénéficier d'ensei-gnements de soutien dans une ou plusieurs disciplines lorsqu'ils ont des difficultés. Pour les « me leurs» les professeurs peuvent organiser des activités d'appro-fondissement. D'autre part, on

Par rapport aux projets de . décrets rédigés après de longues

discussions, les textes définitifs ont subl quelques modifications

qui ne sont pas seulement de style. Ainsi, pour l'élection des comités des parents dans les

écoles primaires, le scrutin uni-

nominal prévu par le projet a été remplace par un scrutin de liste. Le ministre donne là satisfaction

à la Fédération des parents d'élèves de l'enselguement public

(présidée par M. Antoine La-garde). Des dispositions particu-

garde). Des dispositions particu-lières sont prèvues d'autre part pour les regroupements d'écoles par nivenux, que le ministère veut encourager.

Les décrets relatifs aux études dans les collèges et les lycées ne donnent plus la liste des ensel-gnements obligatoires ni des options. Le projet de décret sur les lycées précisait que les en-

les lycées précisait que les en-seignements optionnels de la classe de seconde « portent exclu-sivement sur des matières ne

falsant pas partie du tronc commun e, tandis qu'en classe de première « peuvent s'y ajou-ter ou s'y substituer des complé-ments ou approfondissements de certaines mat lères du tronc

certaines matteres ou tronc commun. Il indiquait aussi que tous les enseignements de la terminale, sauf la philosophie, étalent optionnels. Le ministre de l'éducation se réserve de

D'ultimes modifications

des « amenagements pédago-giques ». peut prévoir, à titre exceptionnel,

L'orientation se fera au long de la scolarité de la même façon qu'aujourd'hui. Les décisions interviennent, normalement pour tous, à l'issue du cycle d'orientation. Cependant, dès la fin du cycle d'observation, des élèves peuvent être orientes vers des « classes préparatoires » situées dans les lycées d'enseignement projessionnel, qui se substituent aux actuels collèges d'enseignement technique On ne peut redoubler que la deuxième année decoubler que la deuxième année de chaque cycle. En cas de désac-cord avec les décisions d'orien-tation, les familles peuvent saisir une commission d'appel ou faire passer à l'élève un examen.

La fin de la scolarité est sanctionnée par un brevet des col-

#### **&** LYCEES

Les eleves sont inscrits dans un lycée tout court ou un lycée d'en-seignement professionnel par leur famille (ils s'inscrivent euxmemes s'ils sont majeurs), selon les décisions d'orientation et d'affectation prises pour eux. Quatre types d'études sont organisés, les deux premiers dans les lycées, les deux autres dans les lycées d'en-seignement professionnel (les actuels collèges d'enseignement technique): technique) :

● La préparation au «baccalauréat » durera trois ans. Les deux premières années de préparation constituent le a cycle de détermination », la dernière la « classe terminale de spécialisation ». On ne distingue plus de baccalauréats de l'enseignement général et de baccalauréats de technicien : le diplôme pourra comporter une mention attestant une qualification professionnelle. Le diplôme de bacheller sera délivrè aux élèves ayant rèussi à un examen en deux parties : chaque partie sanctionne un cycle d'études. Il faudra avoir obligatoirement obtenu la première partie cour être admis en classe terminale. Les modalités de l'examen ne sont pas encore connues.

● Le brevet de technicien. examen donnant une qualification professionnelle, est prépare en trois ans. La formation asso-cie des enseignements « généraux » et une formation tech-nique spécialisée.

● Le brevet d'études projes-sionnelles (B.E.P.), préparé en deux ans, sanctionne une formstion menant à des métiers du d'ouvrier ou d'employé gualifiè.

● Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) sera aussi prépare en deux ans. La formation qu'il sanctionne est plus étroitement spécialisée que celle du B.E.P., mais mène à des emplois de même niveau.

● L'ORGANISATION ADMINIS-TRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS SECON-DAIRES

La vie de chaque établissement secondaire est régie par un règle-ment intérieur, qui doit notam-

trancher par des arrêtés, qui lai laissent plus de l'herté qu'un

D'autre part, afin de répondre

aux risques de « ségrégation précoce » avancés à propos de l'organisation pédagogique du

cycle d'orientation (quatrième et

troisième), le décret sur les col-lèges précise que, à l'issue de ce

cycle, e les possibilités d'orien-tation sont les mêmes pour tous les élèves, quels que soient les enseignements ou les activités

au'ils ont suivis et quelles qu'en

sation s. Les conseils d'établissement du

second degré compterent vingt-six membres au lieu de vingt et un : administration, enseignants.

parents. élèves et personnalités

parents. élèves et personnalités locales y seront représentés par cinq personnes pour chaque catégorie au lieu de quatre. Cette modification a été dictée, précise-t-on au ministère, par le souci de permettre aux minorités d'être représentées dans les conseils. D'autre part, le décret ne comporté plus de dispositions particulières pour les établissements où plus de la moltié des élèves sont maleurs. Luitale-

elères sont majeurs. Initiale-ment, le nombre des représen-tants des parents au conseil d'établissement y était réduit afin d'augmenter ceiul des dé-

. (

ment respecter les principes de « laïcité et de neutralité » et « le devoir de folérance ».

programmes du cours préparatoire et des classes de sixième et de cinquième viennent d'être exa-

minés par le conseil de l'enseignement général

et technique (« le Monde » des 15 et 16 dé-

cembre). Ils feront l'objet d'arrêtes et de circu-

C'est aussi en septembre prochain que les

dispositions concernant les comités de parents

dans les écoles et l'organisation administrative

des établissements secondaires entreront en

vigueur: pour la nouvelle organisation finan-

cière de ces établissements, ce sera le 1er jan-

Dans les lycées, la date du début d'appli-cation de la réforme n'a pas encore êté fixée.

Les collèges et lycées sont diri-gés par un chef d'établissement. Responsable de l'ord: et de la sécurité celui-ci peut, en cas d'ur-gence, interdire l'accès de l'éta-blissement à toute personne, sus pen dre des enseignements, prononcer un avertissement ou l'exclusion temporaire d'un élève. Le conseil d'établissement vote

Il donne des avis sur le fonction-nement pédagogique et la vie de l'établissement. Seul, il peut dèci-der d'exclure définitivement un élève. Présidé par le chef. d'éta-blissement, il comprend cinq membres de l'administration, cinq représentants élus des personnels d'enseignement. c'i n'a représen-tants élus des parents d'élèves, des représentants élus des élèves (cinq dans les lycées, deux dans les col-lèges), cinq personnalités locales

Les représentants de s enseignants et des parents sont élus au scrutin de liste a la proportionnelle, ceux des élèves par un système à deux degrés : chaque classe désigne deux délégués au scrutin universital ceux si choiscrutin uninominal, ceux-ci choi-sissent ensuite parmi eux leurs représentants au conseil d'établissement (dans les collèges, seuls les élèves du cycle d'orientation sont éligibles). Le chef d'établissement réunit au moins une fois par trimestre les délégués des élèves pour un dialogue sur les condi-tions de vie scolaire.

Le conseil des projesseurs, formé par l'ensemble des professeurs d'une classe, se réunit chaque trimestre pour évaluer les antitudes des élèves et les guider dans leur travail. Il prépare aussi le bilan scolaire de chaque élève et fait des propositions d'orien-tation en conséquence. Le conseil de classe — auxquels participent deux délégués des parents et deux délégués des élèves de la classe — délibère à partir des travaux du conseil des professeurs. Pour alder au a bon déroulement de la scolarité » sont créées des « équipes éducatives » : elles réunissent au tour de chaque élève ses professeurs et ses parents. La même organisation est prévue dans l'enselgnement primaire.

Enfin, pour coordonner les enseignements, on crée des conseits d'enseignement réunissant tous les professeurs d'une même disci-pline.

L'autonomie financière implique que le budget est établi sur pro-position du chef d'établissement et après consultation du conseil d'établissement. L'autorité de tutelle n'exerce son contrôle qu'a nosteriori posteriori.

CATHERINE ARDITTI.

(1) Contrairement à ce que nous avons écrit dans le Monde du 29 dé-cembre, les projets de programmes et d'horaires ne seront pas soumis au Conseil supérieur de l'éducation nationale.

• Une nouvelle étude sur les pacances scolaires — M. René Haby ministre de l'éducation, a annoncé, ce lundi 3 janvier au cours de l'émission «13-14» de France-Inter, qu'll présentérait au conseil des ministres, dès fé-vrier, un rapport sur l'organisation des vacances scolaires Ce rapport répond à une demande du président de la Republique, qui a été sensible à des observations de M. Antoine Lagarde, pré-sident de la Fédération des parents d'élères de l'enseignement public, sur les inconvénients de l'organisation actuelle des vacanscolatres



moyen. Ils en sont et le modèle et le reflet fidèle.

Prenez lundi, sur TF 1, le héros des mini-chroniques de Goscinny, que son épouse — elle est partie en vacances avec le gosse — e laissé seul à Paris, le Paris d'aulourd'hui — attention, nous sommes en 1977, dans un appartement transformé en chamo de batallia. Volià un homme qui paraît avoir entre quarante et cinquante ans et qui. de sa vie, n'a achelé ou ouvert une boite de conserve. Il ignore.

rôle peut-elle espèrer jouer dans une com sie humaine projetée, quelle place lui accordera le garçon ainsi confirmé depuis sa position de chef et de subordirecteur, non chérie, sollde equilibre au miliau de l'échelle sociale, destiné à assurer des Jendemains d'élections paisibles

#### MARDI 4 JANVIER

CHAINE I: TF 1

20 h. 30. Téléfilm américain : - la Révolte des abellles -.

Quand des abeilles rares rapportées d'Airt-que modifient les rapports d'une samille américaine veu accueilignte

21 h. 45, Des idées et des hommes: Albert Camus, de D. Huysman et M.-A. Maifray : 22 h. 40. Journal.

CHAINE II: A 2

20 h. 30. Les dossiers de l'écran, Film : - Section spéciale - de Costa-Gavras (1974). Avec L. Seigner, M. Lonsdale. I. Garrani. Maistre. R. Bertin. H. Serre P. Dux

L'histoire de la juridiction spéciale mise en place en août 1941, par le gouvernement de Vichy, pour laire condamner à mort des prisonniers politiques, à la suite d'un atlenial de la Répulance contre un membre de l'armée allemande d'occupation à Peris Ci-néma politique spectaculaire et ellicace

Vers 22 h., Debat : Les tribunaux d'exception sous le régime de Vichy (voir Tribunes et débats): vers 24 h., Journal.

CHAINE III: FR 3

20 h 30. Westerns, policiers, aventures :
le Secret de la planète des singes «, de T Post
(1969) Avec J Franciscus, Ch Heston, L Harrison, K Hunter D Waston

Chargé de retrouver Javior et de le ramener
sur la Terre, un astronaute américain se
pose à son tour sur la planète des singes,
à deux mille ens de noire époque et découvre
le terrible secret de sa zone interdité. Pour
les maquillages et les effets spéciaux,
étonnants

Vers 22 h Journal Vers 22 h\_ Journal

FRANCE-CULTURE

20 n., Dialogues, par R. Prilaudin : L'art et les hommes, avec MA. Maurice Rheims el René Huyghe ; 21 h. 15, Musiques de notre temps ; 22 h. 30, Entretiens avec C. Olievenslein ; 23 h., lannis Xenakis ; 23 h. 5). Poésie.

FRANCE-MUSIQUE

21 n. Festival du Comminges... recital de clavecin avec J.P. Bosse « La Fordueray » et « Medee » (Duphly), « Sonoles » (Cimarosa) » Prelude luque si allegro en si pemo maleur BWV 998 » (J. S. Bechi » Sonales en ut majeur » (Scarlatti » Gronnal en ut majeur » (Purcell); 22 h 30, D'une voix l'autre... (Saeta espagnole, M. Makeba, Jeanne Lee Archie Shepp, Chick Corea, P. Blev, Colette Magdy, Allesandro Grandt, Peron temma seute, Berto, varese!; 0 h. 5. Musique electrique française... « Humour et surrealisme »; 1 h., Fèves et perles.

#### MERCREDI 5 JANVIER

CHAINE I: TF 1

De 12 h. 15 à 20 h., Programme ininterrompu (à 13 h. 35. Les visiteurs du mercredi). 20 h. 30. Teléfilm : les Anneaux de Bicètre ., d'après G. Simenon, adapt et real. L. Grospierre, avec M. Bouquet. Cl. Jade. B. Dhéran et

R. Dubillard.

22 h., Documentaire: Le ver dans le (ruit, de R. Mallet et H. Knapp. réal. J. Cl Bergeret. 22 h. 50, Journal.

CHAINE II: A 2

De 13 h. 35 à 20 h., Programme minterrompu (à 15 h. 50, Un sur cinq). 20 h. 30. Série policière : Switch, avec R. Wagner . 21 h. 30. Magezine d'actualite : C'est à dire, près. J.-M. Cavada (voir Tribunes et débats) : 23 h., Journal.

CHAINE III: FR 3

20 h. 30, Cinema 16: «le Premier Voyage», de J. Krier, avec Rufus, P. Viguier, G. Vaur, S. Herbert.

FRANCE-CULTURE

20 h. (S.). La musique et les hommes : Haendet et l'opèra, par G. Mannoni (1) ; 22 h. 30, Entretiens avec Claude Olievenstein, par S. Marion ; 23 h., Musique, 23 h. 50, Poésie. FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30, En direct du fheatre des Champs-Elysees...
Orchestre national, dir. S. Baudo, avec S. Bishop-Kovacevich:
« Jerôme Bosch-Symphonie » (5 Nigg). « Concert no 3 pour
plano et orchestre en ut mineur opus 37 » « (Beejboven).
« Petrouchka », version originale (Stravinski) ; 23 h., Musique
de l'Inde du Nord : Pranor Nath ; 0 n. 5. Musique electrique
française : Les synthétiseurs ; 1 h., Acoustique.

### La grève des artistes-interprètes s'étend aux studios de synchronisation

Après que les negociations avec les responsables des sociétés de production et des chaînes natio-nales eurent été interrompues, le jeudi 30 décembre sans qu'aucune nouvelle rencontre alt été prévue, les responsables des deux syndi-cats doivent demander, ce mardi 4 janvier. une nouvel e entrevue à M. Jean-Charles Edeline, chargé du rôle de médiateur

MARDI 4 JANVIER

M Marcel Paul tancien ministre.

En ce qui concerne la production d'émissions lyriques et cho-régraphiques, il semble que les dix émissions originales demandées dans chacune des disciplines, et

le régime de Vichy », sur An-tenne 2, vers 22 heures.

MERCREDI 5 JANVIER

— M. Claude Contamine, président de FR 3. est l'invité du « 13-14 » sur France-Inter.

— La Fédération nationale Léo-Lagrange dispose de la tribune libre de FR 3. à 19 h. 40.

— M. Robert Fabre, président du Mouvement des radicaux de gauche, est le « grand témoin » du magazine C'est-à-dire, qui recoit également le général Rus.

cui magazine Cest-a-cire, qui recoit également le général Bus,
président de la Fondation pour
les études de défense nationale, à
propos de « la puissance militaire
soviétique » et le docteur Claude
Olievenstein, directeur du Centre
médical Marmottan, sur
Antenne 2, à 21 h. 30.

TRIBUNES ET DEBATS

La grève des artistes interprètes de radiotélévision est reconduite fusqu'au 15 janvier.

Les syndicats S.F.A. (C.G.T.) de USDA (autonome) appellent leurs adhérents des ateliers de synchronisation à rejoindre leur mouvement à partir du 6 janvier.

Après que les negociations avec as responsables des sociétés de production annuelle par les chaînes, cette garantie déterminant les conditions de l'emploi des artistes et interprètes.

Les chaînes IF 1 et A 2 proposent un volume annuel garanti de cent trente heures pour la production de dramatiques, alors que les syndicats de leur côté, artistes de ce secteur (les syndicats sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés sur les châines I et II et 50 heures de variétés

Les instances patronales ont propose un salaire minimum de journée de 380 francs (heure de maquillage comprise), alors que les syndicats fixent cette rémunération minimum à 400 francs (en excluant de ce plancher l'heure de maquillage estimée à 45 francs). 45 francs).

En ce qui concerne les pourcentages des droits recencés en cas de rediffusion ou de reprise des 25 %: c'est le seul point de diver-gence entre les deux syndicats).

⊕ M. André Braunschweig, prèsident de l'Union syndicale des magistrats, a déclaré mardi 4 janvier au micro d'Europe 1. à propos de la projection du film Section spéciale aux Dossiers de l'écran sur Alenne 2 : a C'est un film que les François doirent voir, parce que c'est une page noire de la magistrature française. Mais je ne voudrait pas qu'à l'occasion de ce fait historique on puisse faire le procès de la magistrature. »

Une incomben sorio-médicale 4 002.7 HE WEST

and the building.

ions de malades

fausses

# du foie

INTESTICE

MAGNABENA

The state of the s

THE PERMIT OF

**一点三里 李维特教** 

The second second second

A LEGICAL CONTRACTOR AND A CONTRACTOR

Commence of the second second

and the same of th

Carlotte Company (1997)

--- -- Children and Alexander

The section of the se

The second secon

THE SECTION OF THE PROPERTY OF

The second second second second second

TO STATE OF MERCHANING

or the or reported that they are the second

errein in er fille sem seit ermage in erreinskrifte kan i de ster

THE PROPERTY OF THE PARTY.

THE TALL THE PROPERTY OF THE

THE CALLES CARREST SHOPE

impitalica alferata Pères

and recording the state of the

of all a second different see

超线线线 海流性 医动脉 主

1. 1701 C. 10.1415 (1972) - 1887 (1974) - 1887

The state of the state of the

inn ne serve ark skatter 🐲 😘

THE REPORT OF THE PARTY AND TH

and the state of restrict the con-

Total Transport to the Appendix

A CONTRACTOR OF TRANSPORTER THE CLOSE OF SERVICES PROPERTY.

THE PARTY OF THE P

and the state of the state of the state of

Control of the same of the sam

Company to the second terms of the contract of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

er der er ger gert der Vereiner

is at a line for the

11 17 TO 18 TO 18

១ ១១១៥អូមីទំនិងថា

\_\_\_\_

Region and

eraciones Secue

ACT OF THE PARTY O

Cle tope (4)

an es

A Section 1

(A) (A)

Wiles-

\* cv:---

Mr. ine

Se of E

gottie-

Sale Com

Paris Circumstance

de de lice

e Unic a

Description of the second

All and a second

A to Comment

420

September 1995 and Company

The state of the s

the treating frame makes . . De de symmaterie dent la centr District and integrate

Le commendate paresons THE ROLL SUPPORT OF THE PARTY OF The description opinion description Callade ou pour next faire plain are a recherchen une beim beim the said the said of the said The best been specially before the THE GATE WITH HOUSE MICHIGAN - VENDERCH TARREST ( ) 200 200 The street street the street street The second secon tentre frepatique se imples de TO COME SECTION SAFAGE BE

CART OF BEER STORE MAILER While Apres with the result The titlet benine alle sont The statement properties on the statement of the statemen 1276 the master 7 the reported the 

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O The Allenda militare the some Allegan and the second of the sales and there were

In milliard deponse inutilement

milliard defenses inultientesse charge que

ere a <del>a de la comp</del>ensa de la compensa del compensa del compensa de la compensa del la compensa de la compensa del compensa del la compensa della compensa della compensa della compensa della compensa



## aman

taulées sur mesure et heureu. sement incapables, comme date ie Meilleur des mondes, d'Aldous Hurley ou is Lune page de Georges Coulonge: - on Feet den vou le premier epicode. de se plaindre de leur condition S ca rouscallle un per cos cuisine, côté tante ou belle-mere pendant que pepa atlend son cala el que son gend-e, commis geus nu wadasiu se lissis. afterid up bebe, c'est parce Qu'elles ont mauvais caractère Ge sera un garçon, sien entendu. mon life to seras patron, h seres champion i: 'au' admire: la Me. à la charque, de celui קנו - se voil papa d'una . ויינו Catte take bette title, quel

rőle peut-elle espérer rouer dens ung comidie humaine projetée dirair - En. Dour Letern E. Sur d'indestructibles 2007és, El quella place lu accordera le garçon ains: confirmé depuis l'ags de la coupre-puiche dans sa position de chef et de subor. conne? Meille che: ". employe Chez autrui, ou. ™ons eur le direction, non chara, solide equilibre as mine, de estelle Sociale, destino a accurat des tondemains d'éloctions particles

CLAUDE SARRAUTE

#### ER

#### 111: FR 3

reserver de la commentation de l i d. Joomai CULTURE

te agrees, past R. P. (2000 t Shortes Theores et Reth I tomos t 21 A. T. Collect Agreeded (22 A. C.) Post .

MUSIQUE Service of Contrast and Contrast and Contrast of Contrast and Contrast Construction Professional State of the Construction of the Constru

SAME TO SECURE OF SECURE O a Beren er perie والمتعلق وال

-111- FR 3 Timenta in . ie fremat had er area Butter for the con-

**E-CULTURE** 

E-MUSIQUE

B. SE. CARD.

SERVICE ST. CARD.

STATE ST. CARD.

ST. C tal garanatries

対象的である。 ・ はまずり、 はまず には、 語

an 基础 "

Market State of the State of th

Section 1

and a state of the state of the

The second second

. A\*\*

g: 1%

**₩** .=:

وتساوي 重要ななる きゃく AT 31. .... oli : 4,11,124 p . - 141W 4 4 1975 200 - 14. 14. , Table 1, 1 ---as to 4-1 galanti error in g = 1000 mg

Un milliard dépensé inutilement

Cinquante millions de malades

# Vraies et fausses affections du foie

A PRES deux réveillons et une semaine de libations, d'écarts de régime, de gourmandise, les Français commencent la nouvelle année avec un solide - mal au foie - et la conviction de l'absolue nécessité d'acheter, et de consommer, avec ou sans l'accord de leur médecin praticien. des medicaments salvateurs. Le seul problème est que, si dans tous les pays du monde cette pe-riode de fête conduit à des excès, des écarts alimentaires et des troubles diges-tifs, seuls les Français sont atteints de deux spécialités françaises ; la - crise de foie - et la - petite insuffisance hépa

tique ».
De ce fait, ces affections, que chacun d'entre nous resseut avec une plus ou

moins grande fréquence, sont pratiquement inconnues à l'étranger, et ce, pour une raison simple : elles n'existent pas ! C'est tout du moins ce qu'affirment, arguments scientifiques à l'appui, les spécialistes du foie, qui sont accables devant l'avalanche de prescriptions et de consommation médicamenteuses destinées à lutter contre ces troubles hépatiques (1 milliard de F environ par an). Sans compter les excès d'actes d'exploration ou de chirurgie digestives qui sont, tout à la fois, fort onéreux et loin d'être

Nous avions évoqué le 9 juin dernier, ù l'occasion d'une rencontre entre jour-nalistes et hépatologues, les mythes et réalités du « foie malade des Français ».

En ce début d'année, nous avons demandé à deux spécialistes des questions hépatiques de revenir sur deux aspects parmi les plus marquants des maladies de foie : la petite insuffisance hépatique et ses mythes, la lithiase biliaire (calculs dans la vésicule) et les réalités de son traitement sans intervention chirurgicale pour des cas précis. On verra que, si les malades du foie ne sont pas tous imaginaires et si les prescriptions ne sont pas toutes inutiles et mal faltes, loin de là, un effort d'information et d'éducation des prescripteurs et des patients s'impose, dans l'intérêt de la santé publique, à tous les sens du terme.

### LA PETITE INSUFFISANCE HÉPATIQUE: UNE MALADIE IMAGINAIRE MAIS DANGEREUSE

ETUDE des troubles attribués à l'insuffisance hépa-tique, ou à des affections bilitires, illustre la force et la multiplicité des liens qui unissent un diagnostic à des données psychologiques et socio-économiques. En pratique médicale peuvent être distingués deux ensembles : le premier est composé de malacies fréquentes et parfois graves définles par des lésions anatoniques (hépatites, lithiases, cirthoses, cancer); le second est composé de symptômes qui sont l'origine d'une surconsommation nédicale considérable, mais ne envent être imputés à des lésions iépatiques ou biliaires.

Quels sont ces symptomes? Des maux de tête, des migraines, ies vertiges, une constipation, une liarrhée, des intolérances alimenaires, un ballonnement abdomi-

#### par le professeur CLAUDE BERAUD (\*)

morale ou physique. Face à ces troubles, les diagnostics les plus divers sont posés : crise de soie, petite insuffisance hépatique, dyspepsie hépato-biliaire, congestion hépatique, allergie ou mi-graine d'origine hépatique, sequelles d'hépatite virale, cholécystite chronique, lithiase biliaire. dyskinėsie biliaire.

Quelles sont les causes de ces symptômes? Très rarement une Très fréquemment des erreurs alimentaires ou des excès pharmaceutiques. Parfois observés au cours des migraines, les troubles digestifs disparaissent après le traitement de celles-ci, mais ne nal ou de discrètes douleurs, des sont pas améllores par les mèdi-iruptions cutanées, une fatigue cations digestives.

les uns la vésicule normale, les

vésicule biliaire pour ces symp-

Ainsi est démontré le mécanisme

inconstante et souvent passagère

qui suit cette intervention lors-

qu'elle est effectuée pour une dys-

#### Mythes et symptômes

Le foie, presque toujours mis en lation avec un dysfonctionnement ause, est-il responsable de ces des voies billaires (une dyskinéşmptômes? Les études entre- sie)? Probablement non. Après actuellement attribués à une rises n'ont jamais mis en évi- un examen radiographique de la ence une lésion anatomique on vésicule biliaire, les spécialistes me perturbation fonctionnelle. souvent affirment : « Voire résicule se vide mal, de là viennent ion innocence est-elle donc cer-;aine? Non, peut-être, car lors tous vos troubles », ou bien « Votre le l'emploi de l'acide chénodévésicule ne se vide pas, cela soxycholique pour dissoudre les explique vos douleurs ». En réa-calculs biliaires de cholestèrol, lité, il n'existe pas de relation une sédation de ces symptômes a entre les aspects radiologiques et été observée. Les spécialistes igno- les manifestations cliniques. Le qui consiste à les écouter pour rent encore si cette amelioration meme radiologue, examinant les mieux les comprendre et les aider est d'ordre pharmacologique ou mêmes cliches, donnera souvent quelques semaines plus tard une psychologique (effet placebo). Ces symptômes sont-ils en rap-

port avec des calculs biliaires (lithiase)? A cette question, la réponse est non. Plus de trois millions de Français sont lithiasiques; huit fois sur dix, cette affection n'entraîne aucun trouble. Compte tenu de la prévalence considérable de la lithiase et des symptômes déjà énumérés. il est fréquent d'observer par coincidence leur association, notamment chez la femme de plus de cinquante ans, mais entre la lithiase et ces symptômes n'existe pas de relation de cause à effet.

Ces symptomes sont-ils en re-

#### Une invention socio-médicale Mais pourquoi, en France, le l'origine hépatique d'une multi-

kinésie biliaire.

foie et les voies biliaires sont-ils tude de symptômes dont la cause si seuvent à tort accusés d'être à réelle est ailleurs. l'origine de tous ces troubles, alors Le discours médical pérennise qu'il n'en est jamais ainsi dans ces mythes. Face à ces symples pays anglo-saxons? Pour des tomes, nous sommes nombreus, raisons sociologiques et médicales. par scientisme, pour sécuriser le Les maladies du foie et des malade on pour nous faire plaivoles biliaires, notamment en raisir, à rechercher une lésion hépason d'erreurs nutritionnelles (altique ou biliaire, réelle ou non. coolisme), sont fréquentes, graves qui sera abusivement tenue pour et redoutées. Les Français rattaresponsable. Parfaitement intént volontiers au foie les trougrés dans une société technique bles digestifs qui succèdent à des qui voudrait rationaliser ses myerreurs alimentaires, dont on sait thes et ses craintes, nous « méqu'elles concernent quotidiennedicalisons a tantôt des comportement les trois quarts d'entre eux. ments alimentaires anormalement L'alimentation collective, lorsrestrictifs en les intitulant : qu'elle ne correspond pas à nos e régime hépatique », tantôt des habitudes alimentaires, est parfois réactions digestives banales en les à l'origine d'une frustration resbaptisant du nom d'une maladie : ponsable de troubles abusivement lithlase, insuffisance hépatique. attribués à une insuffisance héetc. Mais, après tout, ces symppatique ou biliaire. Enfin, les diftômes étant bénins, s'ils sont ficultés d'adaptation à un enviainsi améliorès, pourquoi ne pas ronnement plus on moins hostile, les états dépressifs et certaines continuer à prescrire des médiments, des examens biologiques, névroses déterminent souvent des des radiographies digestives, des cures thermales? La réponse est symptômes qui sont, par erreur. imputés à une atteinte hépatique. claire . continuer d'attribuer à Parfois même, des cadres supél'ensemble de ces symptômes une rigurs nous disent : « Docteur, je signification qu'ils n'ont pas est suis fatigué, ne serait-se pas mon une attitude coûteuse qui comfole ? . Quelle que soit leur classe sociale, les Français sont profon- porte en outre des risques impordément attachés à ce mythe de tants pour le malade.

Les médications digestives sont rétiques, protecteurs cholagogues au deuxième rang des prescrip- hépatiques) sans réel intérêt. La tions pharmaceutiques Pour mol- suppression de leur remboursetié, elles consistent en médica- ment est souhaitable. Leur coût est ments (extraits hépatiques, cholédrum milliard de francs, soit les

recettes attendues de la taxe sur les plus-values. Il est raisconable d'estimer que plus de la moitié des radiographies de la vésicule biliaire effectuées en France sont liées à ces symptômes, presque toujours ces examens sont inutiles. Est-il nécessaire de rappeler l'inutilité de traiter par une cure thermale ces symptômes et d'effectuer de coûteux e bilans hépatiques »?

Les conséquences médicales sont des erreurs de management. Ne pas rattacher ces symptomes à une lésion digestive, rénale ou pathologie digestive ou rénale, cérébrale est une erreur exceptionnelle; établir une relation Injustifiée entre des migraines et une lithiase digestive est une erreur fréquente : rechercher une lésion hépatique ou biliaire est l'erreur habituelle. Si l'enquête ne révèle aucune lésion, le mal n'est que financier, mais parfois une « anomalie » est découverte, à laquelle les troubles sont abusivement rapportés.

Les malades doivent savoir que ces symptômes ne pouvant être pathologie hépatique ou biliaire, une exploration radiologique ou biologique du foie et/ou des voles biliaires est, pour les traiter, inutile au même titre que les médicaments « pour le foie ». Dans la majorité des cas, ces malades ont besoin, pour les agaiser, d'une Malheureusement, cette prescrip tion, souvent faite à une nosointerprétation différente Plu- logie insuffisante, est remplacée sieurs radiologues, examinant les ou complétée par un activione mêmes radiographies, jugeront, thérapeutique sécurisant : des médicaments sont prescrits, une autres dyskinėtique. Enfin, les cure thermale est conseillée pourcentages d'améliorations obhabituellement, un régime est servées après une ablation de la ordonné. Dans les cas les plus heureux, ii n'est pas suivi; au cas tômes ne différent pas chez les malades dont la vésicule est dite contraire, il ne fait souven qu'aggraver les troubles digestifs normale et chez ceux dont la et psychologiques de ces malades. vésicule est dite dyskinétique. Parfois, enfin, une intervention chirurgicale est suggérée : l'ablapsychologique de l'amélioration tion de la vésicule biliaire qu contient ou non des calculs. Dans le premier cas, l'intervention réslise un traitement préventif des accidents de la lithiase Cette attitude chez les sujets agés de plus de soixante-cinq ans est discuta-ble, car ces lithiases resteront, le plus souvent asymptomatiques; et les risques chirurgicaux, quoique minimes ne peuvent être pegliges. Dans le second cas, l'intervention n'a aucune justification. Dans les deux cas, les troubles persisteront après l'intervention ou, s'ils disment, soit pour être remplacés par des signes cardio-vasculaires, génitaux, articulaires, digestifs qui traduisent la persistance d'un mai-être mental ou social.

Aider les hommes Telles sont les origines et les conséquences de ces symptômes qui très souvent sont pour le malade ine manière d'être au monde ou de vivre un environnement jui le déséquilibre. Face à ces signes, une rationalité un peu obsessionnelle conduit les médecins à multiplier, pour éviter l'anxiété et le doute, les examens et les prescriptions, pais aujourd'hui apparaissent les limites d'une médecine exclusivement technique. Pour solgner ces malades nous devons élargir à toute personne notre conception de la maladie qui n'est jamais imputable ou limitée à un organe isolé. Nous devons aussi intreprendre les recherches épidemiologiques et sociologiques qui nous permettront de mieux saisir la dimension sociale de la médecine Aiors, peut-être, aiderons-nous plus d'une bile non saturée en cholestéefficacement les bommes à vivre.

(\*) Professeur d'hépatologie et de gastro-entérologie à l'université de

### La dissolution médicale des calculs biliaires : un vieux rêve devenu réalité

par le docteur

SERGE ERLINGER (\*)

A présence de calculs dans les voies biliaires, ou lithiase bilizire (du grec lithos · pierre). est une maladie très fréquente : en France, on a estimé que deux à quatre millions de personnes en sont atteintes. Cette fréquence est environ deux fois plus élevée chez la femme que chez l'homme : elle augmente avec l'âge (30 à 40 % des femmes de plus de soixante ans ont des calculs); il est établi que certaines circonstances favorisent l'apparition des calcule : parmi celles-cl. les grossesses, l'administration de la majorité des cas. la lithlase est latente et ne donne lieu à aucune manifestation ; cependant, son prin-cipal danger est la possibilité de complications graves, telles une inflammation aigué de la vésicule billaire (ou cholécystite aigué), une obstruction des voles biliaires (pouvant être à l'origine d'un ictère ou jaunisse) ou, plus rarement, un cancer de la vésicule billaire.

Des cristaux de cholestérol La grande majorité des calculs ob- biliaires et, à un moindre degré, les servés dans les pays occidentaux phospholipides. Ces substances forcontiennent principalement ou exclument des agrécats ou micelles, capasivement du cholestérol Or le chobles d'incorporer. de - solubiliser -, lestérol est presque complètement le cholestérol (voir schéma). La cainsoluble dans l'eau. Dans la blle pacité de solubilisation du cholesténormale, qui en contient 1 à 2 gram- rol par les sels biliaires et les phosmes par litre, li est maintenu en so-lution grace à des substances syant que cette limite est atteinte la bile des propriétés détergentes, les sels est saturée en cholestérol ; lorsque

Ce fait établi (grâce notamment aux

( )- Sel biliaire Phospholipide

Cholesterol Représentation schématique d'une micelle, vue en coupe. Les molécules de sels biliaires conportent une partie hydrophile (ou soluble dans l'eau) disposée à la périphérie et une partie hydrophobe (ou insoluble dans ('eau) disposée au centre. La par-tie centrale, hydrophobe, peut incorporer des molécules luso-jubles dans l'eau, comme le cho-lestérol. Les phospholipides s'in-tercalent entre les molécules de sels biliaires : ils augmentent la tallie de la micelle et, par conséquent, sa capacité de solu-biliser le choiestérol.

de la lithiase biliaire était l'ablation chirurgicale de la vésicule biliaire, ou cholécystectomie. En janvier 1972, pour la première tois, un traitement chénodésoxycholique, permettalt d'obtenir la dissolution de calculs vésiculaires. Ainsi était réalisé un vieux

faire disparaître des calculs sans contraceptifs oraux et l'obésité Dans avoir recours à une intervention chirurgicale. Ce résultat était l'aboutissement de recherches intensives, menées dans plusieurs laboratoires. sur la sécrétion et la composition physico-chimique de la bile - à l'état normal et chez des sujets atteints de Ilthiase. Le but de cet article est, cinq ans après sa découverte, de rappeler les bases de ce traitement et de faire brièvement le point sur les résultats et les indica-Jusqu'à présent, le seul traitement tions actuelles.

> dite sursaturée en cholestérol. La bile vésiculaire des sulets atteints de calculs est précisément, dans la plupart des cas, sursaturée en cholestérol : elle contient plus de cholestérol qu'elle ne beut, normalement, en maintenir en solution. De ce feit, le cholestérol en , excès précipité sous forme d'abord de cristaux, puis de calculs.

travaux de Dam, au Danemark, et de Small, d'abord à l'institut Pasteur de Paris, puis à Boston), deux importantes questions se posalent ; en premier lieu, quel est l'organe responsable ? La fole qui sécrète la bile ou la vésicule biliaire qui, ensuite, la stocke et la concentre ? En second lieu, quelle est fa cause de cet excès de cholestérol dans la bile? A la première question que les mé-

decins se posaient depuis de nombreuses années, la réponse est maintenant ciaire : la bile sécrétée par le fole, ou bile hésoatique, est, comme la bile vésiculaire, sursaturée en cholastérol. C'est donc dans le foie, et non dans la vésicule, qu'est situé le moins indispensable pulsqu'elle sert de réservoir où les cristaux de cholestérol peuvent se déposer et grossir; cela explique pourquoi, après ablation de la vésicule, la réappariliaires est extrêmement rare.

#### L'acide qui solubilise

A la seconde question, deux réponses sont théoriquement possibles : l'excès de cholestérol pourrait être pouvaient être dissous. C'est ce dû soit à une augmentation de la sécrétion du cholestérol lui-même, solt une diminution de la sécrétion des substances qui servent à le solubiliser, principalement les sels billaires. Les résultats actuels suggèrent que une composition normale (non saturée le mécanisme principal est une augmentation de la sécrétion du cholestérol. La cause de cette augmentation n'est pas connue. Il est cependant étabil qu'elle est sans rapport avec le taux du cholestérol dans calculs d'un diamètre inférieur à le sang : celus-ci n'est pas plus élevé chez les sujets ayant des calculs que chez ceux qui n'en ont à 1 centimètre.

Puisque la bile des sujets ayant des calcula contient trop de cholestérol, l'objectif d'un traitement médical doit être de diminuer la proportion de cholestérol jusqu'à l'obtention rol; cela permet le retour du cholestéroi des calculs (ou des cristaux)
vers la solution il avait déjà été
observé que des calculs humains (\*) Service d'hépato-gastro-entérologie et unité de recherches de physiopathologie hépatique (INSERM), hôpital Beaujon.

placés dans une bile pauvre en choiestéroi, comme la bile de chien. résultat qui a été obtenu grâce à l'administration d'un acide bilisire, l'acide chénodésoxycholique; celuici diminue la sécrétion du cholestérol dans la bile ; celle-ci retrouve en cholestérol) et les calculs qu'elle contient peuvent être dissous. La durée nécessaire pour obtenir cette dissolution dépend de la talile des calculs : trois à six mois pour les 6 millimètres, un à deux ans pour les calculs d'un diamètre supérieur

Ce résultat obtenu. Il importe de savoir quels sont les malades qui peuvant bénéficier d'un tel traitement, quelles en sont les complicetions possibles et quelle est la condulte à tenir une fois la dissolution obteque.

Les calculs biliaires ne peuvent être traités par l'acide chénodésoxycholique qu'à trois conditions : le calculs ne doivent pas contenir de calcium représentent environ 10 à 15 % de l'ensemble des calculs : ils sont alsément détectés à la radiographie car ils sont « spontanément » visibles). La vésicule doit fonction visualisée iors d'une radiographie effectuée après absorption par vole orale d'un produit de contraste (lorsque la vésicule n'est pas visible lors d'un tel examen, elle est très probablement atteinte de lésions désignées sous le nom de cholécystite

chronique). Enfin les calculs ne doivent pas avoir donné lieu à des compilcations comme des douleurs billaires fréquentes (encore appelées « coliques hépatiques ») une cholécystite aigui liaire. Dans ces quatre demiers cas (chalécystite chronique, douleurs bilialres fréquentes, cholécystite algué, obstruction bilisire), un traitement chirurgical doit être effectué. Lorsque toutes les conditions sont réunles pour entreprendre un traitement pa l'acide chénodésoxycholique, les résultate actuellement connus montrent que la dissolution n'est obtenue que chez environ la moitlé des malades. La raison pour laquelle le traitement est inefficace dans les autres cas n'est pas connue; une partie des échecs pourrait être due au fait que certains calculs contiennent princialement non pas du ch mais d'autres substances, notammen des pigments bilizires. La tolèrance du traitement est habi-

tuellement bonne ; une diarrhée peut être observée au début du traitement : elle est presque toulours transitoire et oblige rarement à cesser l'administration du médicament. En réalité. les préoccupations les plus sérieuses ont eu pour origine l'observation, dans plusieurs espèces animales (notamment le lapin, le rat, le hainster, la souris et le singe Rhésus). de lésions du foie après administration d'acide chénodésoxycholique, ou de son principal produit de transformation d'origine intestinale, l'acide lithochollaus, Chez l'homme, avec le recul dont on dispose actuellement (environ sept ans pour les premlers malades traités), aucune lésion n'a été observée, même en examinant le fole au microscope électronique. Cette singulière et heureuse différence entre l'homme et les animaux d'expérience a été expliquée récemment : elle est probablement due à la capacité que possède le foie huespèces) de transformer l'acide lithocholique en dérivés sullatés facile ment et rapidement éliminés dans le urines. Lorsque la dissolution des calculs

a été obtenue, il a été montré que, si l'on arrête le traitement, la bile redevient sursaturée en cholestèro en une à deux semaines. Il est donc préviaible que des calculs pourront se reformer. Une telle récidive a effectivement été observée chez quelques malades; il semble qu'elle ne solt pas incluctable, mais sa fréquence exacte n'est pas actuellement bien connue. Quelle que soit la fréquence de cette récidive, il est clair qu'un traitement d'entretten est cerl'éviter. (Lire la suite page 14.)



## Le droit à la santé demeure un privilège

A cette inégale exposition aux facteurs de risque s'ajontent de grandes disparités pour le recours aux soins des différentes catégories sociales. Apparement il existe une certaine homogénéité des dépenses d'hygiène et de soins qui représentent, exception faite de l'acception faite

qui representent, exception l'aite de l'hospitalisation. 5.8 % des dépenses de consommation des salariés agricoles, 6.9 % pour les cadres supérieurs et les ouvriers, et 7.9 % pour les employés. En fait, pour une maladie dont les symptômes sont ressentis de façon identique, la consommation médicale varie fortement; selon les

identique, la consommation médicale varie fortement selon les catégories socio-professionnelles. L'hôpital pourrait constituer un correctif: la part des dépenses d'hospitalisation dans les prestations de l'assurance-maladie s'élève à moins de 10 % pour les cadres, à près de 20 % pour les cadres, à près de 30 % pour les manœuvres et les ouvriers spécialisés, et à plus de 40 % pour les employes de maison. En fait, cette situation peut être simplement le reflet d'une morhàdité particulière (accidents, traumatismes...), de l'conditions de logement particulières qui contraignent le malade à se soigner à l'hôpital ou de l'insuffisance de l'aide à domicile (personnes agées). Les facteurs culturelles de l'aide à domicile (personnes agées). Les facteurs culturelles de l'aide à domicile (personnes agées). Les facteurs culturelles de l'aide à domicile (personnes agées). Les facteurs culturelles de l'aide à domicile (personnes agées).

sance de l'aide a domicile (per-sonnes âgées). Les facteurs cultu-rels expliquent également ce recours différencié aux soins : 45 % des femmes d'ouvriers ne donnent pas de viande à leurs enfants avant l'âge de sept mois, alors qu'une telle alimentation est désormais courants et mâme

désormais courante et même recommandée

Cet inégal recours au système

A la naissance, le risque de mortalité du fils d'un manœuvre est deux fois superieur à ce trente-cinq ans son père le manœuvre court quaire fois plus de risques de mourir que l'industriel. qu'il est pour l'enfant d'un industriel; et à

Plus que l'age, le sexe ou la disparité géographique, c'est en effet l'appartenance à une catégorie sociale déterminée qui apparaît encore de nos jours comme le facteur le plus déterminant des inégalités (ace à la maladie

E taux de mortalité infantile était en 1970 de 25 pour mille chez les manœuvres et seulement de 11,6 pour mille pour les cadres et les professions libérales; de plus, la naissance d'un fils de manœuvre se produit de façon prématurée deux fois plus souvent que celle d'un fils d'industriel. Ces inégalités très marquées selon l'appartenance à une catégorie sociale donnée se confirment tout au long de l'existence. Ainsi une enquête de l'INSERM à Solssons en 1970 a rèvélé que les catégories défavorisées déclaraient le moins grand nombre d'affections par personne, mais E taux de mortalité infantile chances d'être d'affections par personne, mais que ces mêmes catégories étaient atteintes dans une proportion plus importante par des affections présentant des risques sérieux ou vitaux. Un vieillissement différentiel affecte les dif ment différentiel affecte les dif-férents groupes sociaux : ouvriers et manœuvres sont particullère-ment plus touchés par des maux tels que les rides, l'altération des artères ou l'affaiblissement de la mémoire. Néanmoins ces écarts entre catégories socio-professionnelles sont nettement moindres que ceux qui peuvent être enre-gistrés dans ce domaine entre hommes et femmes. Enfin et sur-tout il existe une différenciation extrème selon le milieu social en matière de mortalité, comme l'a confirmé l'enquête menée par tinne par l'insee sur un échantillon de cinq cent mille personnes. A trente-cinq ans le risque de décès est quatre fois plus important pour un manœuvre que pour un instituteur ; à cinquante-cinq ans ce risque demeure trois fois plus

#### Des modes de vie très contrastés

L'examen des causes de décès des hommes de quarante-cinq à cinquante-quatre ans, qui met en relief l'importance de l'alcoolisme, des accidents et des sulcides nour expliquer la mortalité prématurée des ouvriers, donne un premier elément d'explication aux inéga-lités face à la santé : les modes de vie très différents des indivi-dus qui composent les divers

lités face à la santé: les modes de vie très différents des individus qui composent les divers groupes sociaux.

En 1974, cent vingt mille salariés du régime général de la Sécurité sociale ont été victimes d'un grave accident du travail; pour trois mille six cents, cet accident tations auprès des praticiens qui ont droit au dépassement. Pour les auteurs de ce rapport, la mul-

et à la mort. Ce constat ressort d'une étude d'élèves de l'Ecole nationale d'administration. elle-mé:me prélude à un rapport (1), qui souligne l'importance de l'environnement, des conditions de vie et de travail, et des comportements culturels dans la santé des différents groupes sociaux. Cet éclairage est intéressant, même si certaires réserves peuvent être formulées sur le choix des dates de référence ou sur l'aspect souvent ponctuel ou disparate des enquêtes qui servent de base à cette étude.

chances d'être touchés par un accident du travail que les cadres. Le poids, lui, peut accroître de 83 %, quand il est élevé, la mortalité par maladie célébrale vasculaire : or les gros mangeurs sont à 33 % des ouvriers, d'après une enquête de l'INSSERM, à Saint-Etienne, en 1965. Oette enquête révélait également que le seuil d'un litre de vin par jour était dépassé par 10 % des membres des professions libérales, mais par 74 % des ouvriers et des manoeuvres. tiplication des mécanismes de tiers payant, la limitation du droit à dépassement (accordé à 33 % des spécialistes), l'extension du remboursement du ticket modé-rateur, seraient des mesures à rateir, seraient des misures ai envisager dans le cadre d'une politique de lutte contre les inègalités face à la santé. Elles permettraient en effet un recours plus facile aux soins de la part des catégories les plus défavorisées

#### Les difficultés d'une politique ambitieuse

Il apparait aussi souhaitable aux élèves de l'ENA de maintenir intégralement le revenu d'activité en cas de maladle, comme c'est déjà le cas dans de nombreux accords conventionnels pour les cadres. Sinon, la regression du niveau de vie, qui se traduit par un logement moins confortable ou des vacances moins longues, accentue la différenciation des modes de vie, créatrice à terme de nouvelles inégalités.

Mais toute véritable politique de lutte contre ces disparités se heurte surtout aux difficultés qui président à toute modification des comportements socio-culturels. Alnsi la morbidité et la mortalité dues à l'alcoolisme ont diminué pendant la période de prohibition aux Etats-Unis ou, de 1919 à 1933, la vente de boissons alcooliques a été interdite, et il est pratiquement établi par l'INSEE que la suppression de l'alcoolisme en France augmenterait l'espérance de vie de 25 ans. Mais le consensus social actuel empècherait tout gouvernement de prendre des mesures aussi draconiennes. Mais toute véritable politique

Plus prosaiquement, une poli-tique d'éducation sanitaire (hy-giène bucco-dentaire, science de l'alimentation) peut être menée à bien. A cet égard, les déclara-tions de Mone Simone Vell, minis-tre de la santé, le 29 décembre sur France - Inter sont encou-rageantes : le ministre a l'inten-rageantes : le ministre a l'intensur France - Inter 50 nt encou-rageantes : le ministre a l'inten-tion, des le début de la nouvelle année, de lancer une campagne pour le développement de l'édu-cation sanitaire des Français et en priorité de leur éducation ali-

NICOLAS BEAU.

Disponible dans trois mols à l'ENA, 56, rue des Sainte-Pères, 75007
 Paris.

#### **TÉMOIGNAGE**

## Faut-il la vie à n'importe quel prix?

 Je souhaite qu'avant d'entreprendre une prouesse technique le chirurgien considère si, en cas de survie du suiet, il aura toujours lieu de s'enorguellir. » Ainsi s'exprimait en février le professeur J.-C. Sournia, médecin-conseil national de l'assurance-maladie, à l'académie de chirurgie, dans une communication destinée à souligner les nouveaux devoirs des chirurgiens et les aspects moraux et financiers de la médecine d'aujourd'hui (le Monde du 21 avril).

Le docteur Sournia prenalt comme exemple l'histoire clinique de l'enfant atteint de spina bifida, malformation congénitale caractérisée par l'absence de soudure médiane des vertèbres. Cette affection

M. A.-R.

OUS sommes directement touchés par le problème du lant va bien, il mange bien, ses ditplus nulle part et surfaut de plus nulle part et surfaut spina-blfida : notre troisième enfant, né le 29 mai 1976, est atteint d'una forma grave de cette maladie. C'est un vrai cri d'indignation et de révolte que nous lançons aujour-

Dès la seconde où notre enfant est ne, il a cessé de nous appartenir. Après l'avoir extrait par le siège, comme il est fréquent dans ce cas d'anomalie, l'accoucheur nous a d'abord caché sa malformation, bien qu'apparente avant même que l'enfant ne soit complètement - sorti du ventre de sa mère. Puis on nous a immédiatement enlevé le bébé pour procéder à une réanimation pendant quinze minutes. Assisté d'un masque à oxygène, l'enfant respirait enfin. On nous explique alors que son anomalie, « cette plaie au bas de son dos », n'entraînerait qu' « un léger retard moteur », qu'il fallait procèder à une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie générale. Transporté aussitôt à l'hôpital de Bry-sur-Marne (dans un service qui se fait un renom avec les cas de spina), notre enfant a donc subi sans relard l'opération de fermeture de ses membranas méningées.

Bilan post - opératoire : enfant complètement atteint en dessous de la ceinture ; ni Jambes, ni vessie, ni

Dix jours plus tard, une hydrocéphalie s'installe, on opère une deuxième tois : intervention bien connue de « la valve » (il s'agit d'une dérivation entre un ventricule cérébrai et le péritoine pour permettre l'écoulement du liquide céphalorachidien). Pour éviter la méningite fatale : antibiotiques pendant deux mois. « L'enfant va blen, il mange bien, sa courbe de poids est parlaile... », nous dit-on régulièrement à

Puis complication : la valve ne fonctionne pas, le périmètre crânlen s'accroit. l'hydrocéphalle démerre. l'enfant souffre. Il ne reçolt aucun calmant car une nouvelle et troisième intervention doit avoir lieu le lendemain. On ouvre l'abdomen, le tuyau

des la petite enfance. Mais doit-on opérer systé-matiquement ces enfants, comme on le fait habituellement en France, ou. pour les cas les plus graves, comme en a décidé la Grande-Bretagne au vu du coût exorbitant du maintien de vies dont la qualité est pour le moins discutable ? Question pour le moment sans réponse. Cependant le témoignage que nous ont fait parvenir les parents d'un enfant atteint de spina bifida et opéré, nous apporte matière à réflexion.

meninges et des racines nerveuses et conduit toujours à la mort si le chirurgien n'intervient pas

térentes courbes sont normales... » Le reste est sans importance. On a réopéré en vain : l'enfant

souffre, l'hydrocéphalie progresse. Alors les médecins cessent leur achamement, non par décision humaine, car de l'avenir de notre petit garcon, de sa vie d'être humain, il n'a jamais été question, mais par impulssance technique. L'infection se généralise : méningite, péritonite, septicèmie. L'enfant devait mourir dans les jours qui suivaient...

A présent, notre bébé vit toujours, son cerveau est détruit, il est hydrocéphale, aveugle, paralysé, mais il survit. Il mange, et tout le monde. devant cette vie uniquement végétative, a la conscience tranquille. Dés qu'il cesse de s'alimenter, on le place sous perfusion. Ce petit être a maintenant cessé d'intéresser le corps médical, qui ne se sent nulne souhaite le voir doucement mou rir dans son service. Nous, les parents, assistons à tout

cela de lacon bien impuissante. Nous sentons que jamais notre avis n'a élé pris en considération, que la divergence est grande entre nos sentiments et les motivations des médecins. Un enfant de six mols vit, mais est-ce blen de vie qu'il s'agit? N'est-ce pas là aussi un problème d'humanisation du service hospitalier ? Nous avons bien conscience de soulever ici un problème délicat. car il touche la loi morale, mais noire cas est trop extrême pour tu'il reste inconnu et ne fesse pas réigit, Merci d'avoir déjà soulevé ce problème et surtout relancez-le dès que

M. et Mme GERARD ROBERT. Limell-Brétannes.

## Faut-il la vie à n'importe quel prix?

### La dissolution des calculs biliaires

(Suite de la page 13.)

Des études sont actuellement en cours pour essayer d'en définir les meilleures modalités. Des travaux anglais suggèrent qu'un régime riche en fibres végétales (par exemple, celles contenues dans le son des céréales - donc dans le pain complet - et en moindre quantité, dans les légumes vens et les fruits) modifient la composition de la bile dans un sens favorable à la solubilisation du cholesterol ; il est possible qu'un tel régime aide à prévenir la formation et la récidive des calculs. En respectant des indications et

en connaissant ces limites, les médecins disposent avec l'acide chênodésoxycholique d'un traitement efficace et sur de certains calculs, avec la prudence qu'il convient toujours d'avoir lorsqu'un médicament nouveau est introduit en médecine.

Cependant ce traitement a des inconvénients : il est long : il est coûteux (un traitement pour six mois

il nécessite une surveillance médi cale régulière ; il devra probablemen être poursuivi à vie - sous une modalité qui reste à préciser - pouéviter les récidives ; enfin, il n'esi pas constamment efficace. Ces inconvénients doivent, bien entendu, elre mis en balance avec la simplicité et la constante efficacité de la cholécystectomie. Il apparaît clairement aujourd'hui que les malades ayant eu des complications doivent être opérés ; ceux chez lesquels, en raison de leur âge ou d'une maladir associée, le risque opératoire es ment. Pour les autres - notammer les suiets ieunes - des études eon encore nécessaires pour préciser la place exacte du traitement médical Paralièlement, la recherche des causes exactes des calculs, de traitements médicaux plus efficaces et moins coûteux et de méthodes de prévention restent des objectifs im-

Dr SERGE ERLINGER,

## L'ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

rait pu atterrir ce matin-là,

#### LES DANGERS DE L'AMIANTE

## Deux organisations professionnelles international de recherche sur le cancer

tional de recherche sur le cancer (CIRC) d'un rapport de décès passant de quatre-vingt-rogènes liés à l'amiante de mule (...) ».

Affirmant que les résultats des 1976), la Chambre syndicale de l'amiante et le Syndicat de l'amiante - ciment ont publié. lundi 3 janvier, un long communiqué affirmant notam-

Le contenu de ce rapport n'est pas encore connu officiellement, mais des informations graves, metta n't directement, en cause l'avenir personnel et professionnel des travailleurs de l'amante, ont été publiées à partir des seules déclapubliées à partir des seules décla-

travailleurs de l'amiante, ont été publiées à partir des seules déclarations faites à la presse, et sans qu'il soit possible d'en vérifier les bases... et la cohèrence.

» C'est ainsi qu'il a été affirmé que 40 % des travailleurs de l'amiante sont menacés de mort par cancer. A la suite de quoi on annonce que. aux Etats-Unis, sur un nombre de professionnels évalué à un million, deux cent soizante mille vont mourir d'un cancer, et que, en France, on estime que deux cent cinquante mille personnes sont « concernées » professionnellement par l'inhalation de pou s si ère s d'amiante et par le « risque énorme » qu'elles encourent ainsi, comparé à la fréquence du cancer dans la population (...)

» Ce n'est pas la première fois que les chiffres et les données sont ainsi « sollicités » par certains scientifiques, dans le but évident de donner à leurs déclarations un grand retenlissement.

» Ne relève-i-on pas, par ezemple, dans la presse américaine des citations du professeur I. Selikoff estimant successivement le nombre de personnes exposées dans l'industre de l'amiante aux Etats-Unis

— à 250 000 (Wall Street Jour-

à 250 000 (Wall Street Jour-

Après l'annonce, faite le — à 500 000 (New-York Times 17 décembre dernier à Lyon, du dépôt au Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) d'un sur le cancer (CIRC)

Affirmant que les résultats des études américaines et canadiennes avancées dans le rapport ne sont extrapolables « zi à l'ensemble des travailleurs américains ni aux professionnels français de l'amiante » puisqu'elles portent sur une catégorie particulière de travailleurs, les calorifugeurs, dont la plupart ont commencé leur activité entre les années 20 et les années 50, « à une époque où les conditions de travail n'étalent pas ce qu'elles sont depenues depuis lors », les deux organisations professionnelles de l'amiante s'interrogent, « avant même d'avoir pu examiner au lord de pennes de particules de l'amiante d'avoir pu examiner au lord de pennes de la canadie de namante s'invertogent, a avant même d'avoir pu examiner au fond le rapport déposé au CIRC et au vu des déclarations qu'il semble avoir inspirées »:

a Pourquoi des a scientifiques », dont l'attitude est, par essence, de réserve et de prudence, se livrentils à de véritables a opérations de commando », aujourd'hui contre un produit, hier (et demain probablement) contre d'autes en l'aberte de très experies en l'aberte de l'est experience de trets experience. contre un produit, hier (et demain probablement) contre d'autres, en l'absence de toute considération objective sur l'utilité,
l'efficacité, voire le caractère indispensable et irremplaçable de
ces produits, et sans tenter de rapprocher la notion de risque éventuel de celle de services rendus?

» N'est-û pas étrange de voir
constamment participer à ces
« battages » certains scientifiques,
certains syndicalistes ou certains
groupes politiques sans que jamais il ne soit fait référence aux
conséquences que de telles opérations peuvent avoir sur les activités économiques?

» A supposer que les convictions
ainsi exprimées soient pures, comment s'expliquer que la défense
d'une « bonne cause » puisse
avoir besoin de mantpulation des
chiffres (comme la preuve vient
d'en être faite) pour démontrer
son bien-jondé? (...) »

## En un mois et demi, une centaine d'atterrissages contestent un rapport remis au Centre Ont été possibles à Roissy et à Orly malgré le brouillard

d'altitude. Il se pose, roule, et blentôt seule

est visible la triple ligne des balises lumineuses

Un ronflement s'ajoute peu à peu au son grave des quatorze turboréacteurs enterrés le long des 1306 premiers mêtres de la grande piste ouest d'Orly. La silhouette floue d'un Airbus surgit soudain du brouillard. L'avion n'est plus guère qu'à une dizaine de mêtres

E brouillard se forme lorsque une masse d'air relativement humide et proche du sol se refroidit. La quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir est fonction de la température de celui-cl. Il suffit donc que l'air se refroidisse légèrement pour que le seuli de saturation soit atteint et qu'il y ait condensation d'une partie de l'eau qui était jusque là à l'état gazeux. La cause de ce refroidissement peut provenir aussi bien du passage d'une masse d'air sur un sol on une étendue d'eau plus froids qu'elle que du simple refroidissement dù à un temps clair et calme.

Les gouitelettes d'eau ont un

Les gouttelettes d'eau ont un diamètre de 2 à 20 microns et chaque centimètre cube d'air peut en contenir de deux cent cinquante à six cent cinquante. De leur nombre et de leur diamètre dépend évidemment la visibilité. Celle-ci, dans les cas extrèmes, peut ne pas dépasser quelques mètres, arrêtant alors les trafics routiers, ferroviaires et maritimes et interdisant tout trafic aérien sauf celui des avions munis des équicelui des avions munis des équi-pements nécessaires à l'atterris-sage aux instruments.

Bien évidemment, l'impossibilité de faire atterrir les avions coûte fort cher aux compagnies aériennes : il faut acheminer à la bonne destination les passagers et le fret qui ont été détournés sur un aéroport dépourvu de brouillard ; il faut surtout réorganiser les plans de vol de toute la flotte de chaque compagnie, et la reprise du rythme normal des mouvements des appareils peut prendre plusieurs jours.

C'est en 1958 que la société Ber-tin a commencé les premiers essais de son procédé, qui est basé sur une idée simple. Puisque le brouil-lard se forme lorsque l'air se re-froidit, il se dissipe lorsque l'air se réchauffe, les gouttelettes d'eau

latérales et axiales de la piste. Aussitöt, le silence revient, ou presque : les quatorze turliquide se revaporisant alors quasi instantanément. Dans le système Turboclair, la source de chaleur est trouvée dans les gaz d'échappement des turboréacteurs

enterrès dans des fosses bétonnées disposées le long de la piste. L'orientation du jet des gaz chauds étant déterminée en fonc-tion de la direction et de la vitesse du vent. Quarante litres

de kérosène par minute

Les turboréacteurs utilisés sont des moteurs ATAR 101 D. construits par la SNECMA et réformés de vol. A régime de fonctionnement contre le brouillard, ils tournent à 7650 tours-minute, ils rejettent approximativement par seconde 50 kilos de gaz d'échappement à la vitesse. de 500 mètres à la seconde (1 800 kilomètres à l'heure) à une température de 500° C: ils consomment chacun alors une quarantaine de litres de kérosène par minute. Les turboréacteurs sont situés à une cinquantaine de mètres du bord sud de la piste d'Orly. Très vite, les gaz d'échappement se mélan-

gent à l'air environnant, et leur température baisse, mais ils neuses ne sont pas visibles à néchauffent de 4 à 5° C l'air surmontant la piste. Cela suffit à dissiper le brouillard sur toute la largeur de la piste et sur une hauteur variant, selon les vents, de 45 à 60 mètres. La dissipation du brouillard est très gent à l'air environnant, et leur température baisse, mais ils réchauffent de 4 à 5° C l'air surmontant la piste. Cela suffit à dissiper le brouillard sur toute la largeur de la piste et sur une hauteur variant, selon les vents, de 45 à 60 mètres. La dissipation du brouillard est très rapide : la mise en régime normal des turboréacteurs commandée par la tour de contrôle n'est mal des turboréacteurs comman-dée par la tour de contrôle n'est faite que lorsque l'avion qui a demandé l'atterrissage Turboclair est dans l'axe de la piste, à 15 ki-lomètres du début de celle-ci, c'est-à-dire trois minutes avant l'atterrissage. Une à deux minu-tes après l'atterrissage, lorsque l'avion roule normalement, les turboréacteurs sont remis en vell-leuse.

Orly comme Roissy comptent

en attendant l'atterrissage suivant. Très vite,

les guirlandes des balises s'écourtent, cachées

peu a peu par le brouilliard qui réenvatit la

piste. Sans les turboréacteurs — le procédé

Turboclair de la société Bertin, - l'Airbus n'au-

Orly comme Roissy comptent en moyenne une trentaine de jours de brouillard par an. Cela a suffi pour que l'aéroport de Paris les ait équipés l'un et l'autre du système Turboclair qui a été homologué en mars 1974. Bien entendu, le nombre de jours de brouillard et parallèlement le nombre d'avions qui utilisent le système varient selon les années. D'octobre 1975 à février 1976, cent vingt-cinq apparells ont utilisé Turboclair pour atterfir : soixante et un à Orly, soixante quatre à Roissy. Du 16 octobre an 29 décembre 1976, soit en un mois et demi, cent atterrissages (cinquante-quatre à Orly et quarante-six à Roissy) ont déjà été fails sur les deux aéroports grâce au servieur anti-propulation anti-partieur les deux aéroports grâce au servieur anti-partieur de sur les deux aéroports grâce au servieur de la la contra de la contra sur les deux aéroports grâce au système antibrouillard.

YYONNE REBEYROL

(1) Un avion approche la piste en descendant le long d'une ligne ayant une pente finnle de 3 %. L'altitude des roues (la hauteur de décision) et la distance du point d'impact là où celles-ci toucheront in piste conditionnent les catégories d'atterrizsage aux instruments. Catégorie 1 altitude des roues 80 m distance du point d'impact 1 200 m, visibilité des ballses lumineuses 800 m; catégorie 2 : 30 m, 600 m, 100 m; categorie 3 : 15 m, 300 m, 200 m; suivant la catégorie de son équipement et de ses qualifications le pilote a le droit de descendre jusqu'à la hauteur de décision qui lui est permise. S'il ne voit pas alors les ballses, il doit immédiatement remettre les gaz pour reprendre de l'altitude.

PALAIS DE LA DÉCOUVERTE Avenue Franklin-Boosevelt - 75008 PARIS
Conférences en JANVIER les : Samedi 8, à 15 h.: Vers une microphysique de l'irréversible, par Georges LOCHAK.

Samedi 15, à 15 h. : Virus et cancer, par Roger MONIER. Samedi 22, à 15 h. : Jean-Baptiste-Joseph Fourier et l'analyse harmo-nique, par Serge COLOMBO. Samedi 29, à 15 h. : Plantes agressives et poisons dangereux, par Pierre DELAVEAU.

ಕರ್ಮವರ್ಗ ಉಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂದ winds and the last 114 Su 447 AND THE PERSON AND THE \* Ver . . . .

- d - 7.2 22-1-1

Contract to the Contract of th

1 12.5

1 - 25 - 5

100000

3 8 2 4 2 4 5

A. F. Gallet

گا<u>نون بەسىرى</u> دارا

. . . .

De la corruption à l'alibi

and the state of t 1. · 4 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 10 多次3 BU X / 1964年 第二個

the state of the s

I to the party of the party of

interpretation with

Markey or Charles

The regulation is approximate. イングング 、 は、近後(大学者)を検討的 a see to require a transfer 一种一种 海 海 海 海

The state of the second of the i ya kamantan ini kabbatan Am - 2538 Manual Care 1987 年 THE SECTION OF SECTION ASSESSMENT OF 大学のでは、「 海峡 東ノスを成れて THE STATE OF THE SECRETARY SET SHEET the saw states the survey from

The second secon gag garana graning ties welless and the second of the second · 我是我们是什么,我们正正是我们还看到了第一篇 IN SECURITY OF THE PERSONS OF THE PERSONS OF 医皮结合 化二甲酰胺 克雷特 網膜 - with the transmitted and the second second रतान ए<del>डाव के</del>जिया देख करें के

tier eine melden tegen wie en Committee of the second THE THE THE THE THE SANDOWN A Commence on process services come no abuse - de camble el THE Z IN COURSE IN SEA SEASON OF

The second defrates the parameters the progression before that the entire being -- De 191 SERVICES MEN DE BRIEFE Application of the property of the second of THE SELECT OF THE SECURITY SERVICES AND THE in the Letters 3

JAMES SARAZINL · ray · ray, virtus

LES POLICIENS ET LE MINISTRE DE L'INTERES ONT TROP PARLE \_ estime H. Braunschweig

The state of the s

"State to the second

Stee .

icularities E.-

A Des Caracteria 

Serios

The second of th

in ander Braunsknurig geführt de einem syndienis der magnere de s'Union syndiente des magnitus consentes à la Conse de Senandia déclare trandi à jançaire de femandi à déclare trandi à jançaire de l'india de Brogier : a Les goldens uns femandis de Brogier : a Les goldens uns femandis de l'india sont sont femandis de l'india sont les goldens de l'india sont leur sont leur sont de l'india general des l'india sont les parties de l'india sont les sont dels mans le leurs sont leur parties de l'india sont leurs de l'india sont le l'india so the state and a superstant in the state of t then the entres of Therefore, couldn't The control principle of the first and country des means control and all the country principles country graphes country principles country principles country principles to decide the principles to decide the principles of the country principles to decide the principles to the princi

Control of the second of the s

DE LA MÉDECIN

Faux-il la vie a n'impone cels

M. et Mine GERARD 3000 Limet-Entrate

s to io

**i** 

M & CON W H SM

t ago F)

Dy SERGE BUNE

THE THE SEC. 1975

Being to the second

# : d'atterrissa aléré le brouile

LITÉ SCIENTIFI

**DOMESTIS** 

est l'atternissage schart à pur per te braumard qu'est Mandes des bal set serret. beglet, de le seculte Seria - les

MARINE TO THE PARTY OF T The sufficient state of the su 有2000年 1000年 1000 September of the section of the sect Control of the contro

Mark Britis touch form

M Turbe-permetter from the later and further and further STREET TONNE RESER MINISTRAL.

45

des villas de la région de Marly et de Saint-Germain. Cet abus de fonction n'est malheureusement pas un cas unique. Mais d'ordinaire, ceux qui pratiquent cette forme de chantage avec la caution

L'ENQUÊTE SUR L'ASSASSINAT DU DÉPUTÉ DE L'EURE

## Des actions de la société la Reine Pédauque sont saisies dans une banque

M. Guy Floch s'est rendu, dans la ma-tinée du mardi 4 janvier, en compagnie de M. Jean Libouban, premier substitut, au siège de la banque Jean-Demachy (banque d'affaires du groupe de Wendel), 223, rue Saint-Honoré, où il a saisi et placé sous scelles les actions de la Reine Pédauque. Ces titres, que l'on a dit avoir été remis à M. Jean de Broglie en garantie de la créance de 4 millions de francs que celui-ci avait sur MM. Patrick Alleuet de Ribemont et Pierre de Varga, furent en réalité conflés au directeur de la banque, M. Jean Demachy, pour garantir un découvert consenti par cet établissement à la société de la Reine Pédauque. Ils se trouvaient donc dans un coffre appartenant à la banque elle-même

Machination montée par quelque - gros bonnet - reste dans l'ombre ou crime commis pour le seul compta d'un policier véreux qui, confondu, se donne le rôle d'un simple comparse en - mouillant - un « commanditaire » : toutes les hypothèses semblent encore ouvertes pour expliquer l'assassinat de M. Jean de Broglie. Il en est une, cependant, qui apparait de moins en moins plausible : celle, justement, que fournirent les policiers au terme de leur

admises des moblies et du scenario

du--meurire: Le Jean de Broglie

accordent une large part de respon-

sabilité à l'inspecteur principal Guy

Simoné. Cet obscur fonctionnaire de

police se trouvo brutalement promu

au rang d'organisateur d'un crime

dont bien des aspects - maigré de

hātives explications officielles —

La passé de M. Simoné a évidem-

ment favorisé le leu des hypothèses.

Certains n'ont même pas hésité à

la mêler aux plus retentissantes

affaires de la demière décennie -

y compris l'enlèvement de Mehdi

Ben Barka, en 1965 - alors que,

ne le 22 juillet 1943 à Saint-Germain-

en-Laye, M. Guy Simoné est entré

dans la police seulement le

11 mars 1968 comme inspecteur à

la sureté urbaine de Lens (Pas-de-

Calais). C'est un homonyme de l'in-

cuiné-inspecteur à la préfecture de

police de Paris, dont le nom fut

prononce après la disparition du

Si l'on en croit les dossiers le

concernant, la carrière de M. Guv

Simoné fut sans histoires — et, à la

limite, pas particullèrement brillante

Recu au concours d'inspecteur prin-

cipal à l'automne 1974, six ans et

sa carrière — contre cinq ans en moyenne — il accéda à ce grade

le 21 janvier 1975. Il fut alors -

pratique normale dans la police -

muté du commissariat de Viroflav à

Deux hypothèses

Apparemment, donc, une vie pro-

fessionnelle linéaire, piutôt médiocre. Mais en revanche une vie « privée »

bien remplie et agitée - sans la

moindre trace dans les archives de l'administration. Lorsqu'en 1973

Il tire sur sa maîtresse, on conclut

très vite à une banale scène de

menage, et le consell de discipline

n'est même pas saisi pour ce cas

dont la gravité aurait pourtant pu

justifier une révocation. Peu après son arrivée à Viroflay, son nom

apparaît à propos d'un détournement

de 30 000 francs, puis d'un hold-up, sans que son cas soit Jamais évoqué

au conseil de discipline. Sa muta-tion, peu après, à la Détense peut,

nous l'avons vu, apparaître tout aussi

blen dictée par l'- intérêt du ser-

Bien qu'insollie, le comportement de M. Simoné ne paraît pas — mais

la discrétion est aujourd'hui de

les services de mineure — les ins-

train de vie. ses grosses voltures?

Réponses évasives... Cet argent dont il falsait étalage.

Guy Simoné se le procurait par des

moyens plus subtils, et aussi rémuné-

rateurs que les hold-up (et il n'est

pas certain que tous les chèques

volés - retrouvés à son domicile

après son arrestation aient été effec-

tivement dérobés à leurs proprié-

taires). Il a pratique le « recouvrement de créances » auprès de débi-

teurs indélicats, en usant tantôt des

fichiers de la police, tantôt de dos-

siers compromettants ou de photos

prises à l'occasion de certaines soi-

rées licenciouses organisées dans

vice - que par sa promotion.

celul de la Défense.

leader de l'opposition marocaine.

demourent obscure.

De la corruption à l'alibi

Les thèses le plus couramment de la hiérarchie ne sont pas profes-

sionnellement exposés - de manière

aussi directe dans des postes au

contact du public. - situation qui

risque toujours de les compromettre

Il y a suffisamment de places en

mombre dans les préfectures.

renseignements généraux ou les di-

l'intérieur pour leur assurer un

Voilà donc l'homme qui, le 24 de

cembre, dirigeait le commando de

tueurs qui allait assassiner Jean de

Broglie. Pour le campte de qui ?

plausibles l'une que l'autre, d'autant

qu'elles ne reposent actuellement

- L'acte individuel. Ne pouvant

rembourser le prêt de 100 000 F

accordé par Jean de Broglie, qui

traite échue depuis deux mois, il la

fait tuer, mais, pour atténuer sa

responsabilité il met en cause l'en

sant son propre rôle à celui d'exé-

— La « mission ». Le scénario

serait identique au précèdent, les

accusations contre les hommes d'al-

machination politico-policière. L' « ex-

- verrouiller - l'affaire à un stade

mineur ou d'égarer les investigations,

cette thèse éclairant d'un lour nou-

vesu les aveux = rapides = et = SDDP-

tanés » du policier devant ses col-

tourage du parlementaire en

cutant :

exige fermement le paiement d'une

sur aucun élément concret :

vitės paralièles.

Contestée de tous côtés depuis plusieurs jours, la version officielle des mobiles du crime a été, lundi 3 janvier, de nouveau réfutuée par M° Robert Pignot, défenseur de M. Pierre de Varga. Selon l'avocat, ce dernier ne pouvait tirer aucun intérêt de la disparition du prince de Broglie qui, le jour de son assassinat, était précisément venu au cabinet de M. de Varga pour cautionner deux nouveaux emprunts - de 500 000 F chacun - des tinés à relancer l'activité du restaurant la Reine Pédauque. Ainsi, l'homme d'affaires présenté comme l'un des instigateurs du crime continuait à avoir le plus grand besoin du crédit que le député de l'Eure lui accordait beaucoup plus facilement que les banques.

L'effritement de la thèse officielle oblige à revenir sur les déclarations de M. Guy Simoné, le policier dévoyé du com-missariat de La Défense, sur lesquelles les policiers s'étaient appuyés pour étayer leur version. M. Simoné a-t-il menti, a-t-il agi seul ou pour le compte de person-nages plus importants dont il aurait escompté l'aide en suggérant au juge d'instruction que M. de Varga n'était peut-être pas le principal commanditaire de l'attentat ? La carrière « facile » du

policier -- malgré un dossier douteux à l'inspection générale des services — incite, en tout cas, à s'interroger sur ses évidentes « protections ». M. Floch ne peut cependant encore procéder à l'inerrogatoire du policier. Officier de police judiciaire, ce dernier relève de l'arti-cle 687 du code de procédure pénale : la chambre criminelle de la Cour de cassation - saisie par le parquet - doit désigner la juridiction chargée de l'Instruction. Mais, en l'occurrence, il s'agira d'une simple régularisation, puisque M. Simoné a été inculpé avant même la saisine de la Cour de cassation.

Pour démêler l'écheveau d'une affaire plus complexe que l'on a bien voulu le dire, il conviendra sans doute de pénétrer davantage dans les multiples activiiés économiques et financières de M. de Broglie. L'une des sociétés que présidait le député de l'Eure, la Sodetez continue d'attirer l'attention. Ce holding. dont le siège est à Luxembourg, avait été, en 1970, prié de changer d'adresse, car la Banque internationale qui l'abritait depuis deux ans avait — nous a déclaré M. Joseph Leydenbach, président de son conseil d'administration, — obtenu · de très mauvais renseignements sur les

## M. de Broglie était en rapport

déclare le président de la Banque internationale à Luxembourg

Après la publication des infor-mations sur la Sodetex S.A., que présidait M. Jean de Broglie, nous avons interrogè M. Joseph Leydenbach, président du conseil rections centrales du ministère de d'administration de la Banque internationale à Luxembourg, sur les circonstances de la création et des activités de la Sodetex S.A. anonymat protecteur dans leurs acti-Après nous avoir rappelé le caractère « purement formel » et très fréquent des opérations de constitution de telles sociétés holding, décrites dans nos éditions datées du 1 janvier, et qui l'ont conduit du 1 janvier, et qui l'ont conduit à être détenteur a pendant deux secondes » de vingt-cinq des mille actions de la Sodetex S.A., M. Ley-denbach nous a indiqué que la dénonciation du siège en 1970 avait une double raison ; 1) la société ne se conformati pas aux exigences légales luxembourgedes faires, MM. de Ribemont et de servant à dissimuler une ponsables de la bano plication - de Simoné permettrais de

exigences légales luxembourgeoises (réunion des assemblées générales, communication du bilan...); 2) la Banque internationale avait ob-tenu « de mauvais renseignements sur les promoteurs de l'époque ». M. Leydenbach nous a précisé que ni MM. Leclerc et Bignon ni M. de Broglie n'étaient en cause, mais que ce dernier wétait en rapport avec tout un groupe » qui est alors apparu suspect aux resie. Se reponsanies de la canque. Se re-tranchant derrière le secret ban-caire, M. Leydenbach s'est refusé à toute autre déclaration sur le «groupe» en question des promo-teurs réels de l'opération.

lègues de la brigade criminelle qui ne manquent pas de s'étonner de cette promptitude. Si Guy Simoné a agi en service commandé, on ignore toujours qui tient qui. L'inspecteur principal a sans nul doute - sa carrière suffirait à le prouver - des appuis dans la police, de hauts fonctionnaires qui le couvrent, parce qu'ils ont bes de ses services. Mais il a aussi des appuis politiques, sans lesquels il ne serait plus policier depuis longtemps. Lesquels?

JAMES SARAZIN.

#### LES POLICIERS et le ministre de l'intérieur ONT TROP PARLE estime M. Braunschweig

M. André Braunschweig, président rigueur dans les divers postes où li de l'Union syndicale des magistrats, conseiller à la Cour de cassation. a déclaré mardi 4 janvier, an micro figura — avoir retenu l'attention de ses collègues. Blen sûr, il ne venait d'Europe 1, à propos de l'affaire de Broglie : a Les policiers out trop parlé. Les policiers ont travaillé sur que très rarement au service, mais en police judiciaire — surtout dans commission rogatoire du juge. Ils ne doivent donc rendre compte qu'an seul juge. Il est particulièrement pecteurs travallient plus souvent sur le terrain que dans un bureau, et tout le monde finit, dit-on, par s'y choquant de voir qu'avant que ce magistrat ait reçu les procès-verbaux faire. Ses résultats? Seul le chef des fonctionnaires de police, qui delde service pouvait les apprécier. Son vent agir sous le contrôle du Juge d'instruction, puissent déjà donner le résultat de leur enquête, et qu'un ministre de l'intérieur prenne la liberté de donner des renseignements sur des procès-verbaux qui apparennent seulement au juse s « Je me rebelle contre cette violation du secret de l'instruction, a tion au secret de l'instruction, a ajouté M. Braunschweig, violation qui est grave, puisque le fait d'avoir donné des noms, comme s'ils étaient déjà considérés comme .coupables, c'était préjuger la décision du juge, s

> ● Le petrotier « Boehlen » a fait sa vingt-hutième victime dimanche 2 janvier. Au cours des manœuvres destinees à colmater les brèches de l'épave, un matelot de la Comex, M. Norbert Dubois, vingt-six ans, a été écrasé par la cloche de plongée.

Vingt-cinq membres de l'équi-page du *Boshlen*, qui avait fait naufrage le 14 decembre dernier. avaient péri en mer. Depuis, un militaire qui nettoyait les plages et un plongeur de la Comex ont trouvé la mort au cours des opé-rations contre la marée noire.

avec un « groupe suspect »

cembre), M. Leydenbach les a qualifiées de « plausibles ». Il a ajouté : « Il a du quand même donner son accord, puis sa demission... d'alleurs il a du signer, puisqu'il y a eu nomination d'un conseil d'administration. » Nous avons demandé à M. Leydenbach s'il avait eu sous les yeux des actions ou des certificats revêtus de la signature de deux admine la signature de deux admi-nistrateurs, comme le précise l'article 8 des statuts de la société : il n'en a pas gardé le souvenir. et nous a précisé que dans blen des cas ces actions et ces certificats ne voient jamais Si les comparants ont déclaré recevables les administrateurs pro-posés (MM de Broglie, Robert

poses (MM de Broglie, Robert Leclerc et Charles Bignon), c'est que la banque avait obtenu à l'époque de bons renseignements sur eux, nous a précisé M. Ley-denbach, qui a ajouté : « Après coup parjois, on se rend compte que les renseignements donnés à l'étranger le sont à la légère. Dans ce cas précis, le président du conseil d'administration de la Banque internationale ne se souvient plus s'il a rencontré les s'ils étalent présents lors de leur désignation ; « même st je les avais connus, je ne pourrais pas le dite ».

Propos recueillis par Michel Kafman.

#### Des boîtes aux lettres

« Le lendemain de la constitu-tion de telles sociétés, nous a-t-li d'autre part affirme, nous ne sommes plus que des boites à lettres. Leurs dossiers ne sont pas lettres. Leurs dossiers ne sont pas gérés par les banques. » Ainsi s'expliquerait l'ignorance de la banque sur les activités de la Sodetex S.A., depuis sa création en 1988 jusqu'en 1970. A cette date s'arrête le dossier de la Sodetex S.A., mais la pérennité de la société jusqu'à 1976, alors qu'aucune au tre domicillation n'est connue, demeure inexpliquée. « Il faudrait revoir tous les Mémoriaux (équivalent luxembourgeois du Journal officiel) pendant six ans pour voir si cette société a été domicilée ailleurs », nous a suggéré M. Leydenbach. nous a suggéré M. Leydenbach. A la question : « M. de Broglie avait-il des comptes chez vous s. M. Leydenbach répond : « Oui, c'est normal »

Faisant allusion aux déclarations de M. Charles Bignon au Monde (nos éditions du 31 dé-

La chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sureté de l'Etat a, par arrêt confirmé, lundi 3 tanvier, l'ordonnance de mise en liberté d'un soldat.

M. Norbert Cixous. Le procureur général près la Cour de sureté de l'Etat avait fait appel de cette ordonnance. Le soldat avait été trouvé en possession d'un plan du parc à chars de la caserne où il effectuait son service militaire. Il avait été notamment inculpé, le 25 novembre 1976, de ■ La chambre de contrôle de inculpe, le 25 novembre 1976, de reproduction et de divulgation, sans intention de trahison ou d'espionnage, de renseignements devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale » (le Monde des 26 et 27 novembre 1976).

**PRESSE** 

#### APRÈS LA MORT D'ÉMILIEN AMAURY

### Le Livre souhaite « rencontrer les propriétaires responsables > du « Parisien libéré »

Les obsèques de M. Emilien Amaury, victime le 2 janvier d'une chute de cheval. auront lieu le jeudi 6, à 10 heures du matin, dans l'église de Vineuil-Saint-Firmin (Oise). L'inhumation, au cimetière Saint-Pierre de Chantilly, se déroulera dans la plus stricte intimité.

Le président de la République a adressé aux enfants du P.-D.G. du Parisien libéré, lundi soir, le télégramme suivant : « Le président Amaury a joué, par son action exemplaire dans la par son action exemplare autas in Resistance, un rôle important dans la reconquête pour la presse française de sa dignité et de sa tiberté. Je vous adresse, dans les circonstances douloursuses de sa disparition, l'expression de ma très motande summothie usparuan, l'expression de ma très profonde sympathie. » Les gendarmes de la brigade de Chantilly poursuivant l'enquête sur les circonstances de l'accident, mais le procureur de la Républi-que de Senlis, M. Leon Gouraud, e déclaré lundi soir que le chure

a déclaré lundi soir que la chute était *a purement accidentelle* ». Pour le palefrenier personnel de M. Amaury également l'accident ne fait aucun doute : « Des six chevaux appartenant à M. Amaury. Chouan d'Ive était le plus nerveuz, a-t-il dit. Mais cela ne suj-fit pas à tout expliquer et je pense plutôt que, parmi les promensurs, nombreux le dimanche matin nomoreux is dimanche matin jorët, quelqu'un a pre ejrayer le cheval, qui s'est alors emballé. s Parmi les visiteurs qui sont venus s'incliner lundi devant la dépouille mortelle de M. Amaury dans sa propriété « La Clai-rière », à Vineuil-Saint-Firmin (Oise), on notait MM Jacques Foccart, ancien secrétaire d'Etat aux affaires africaines et mal-gache, venu en voisin de sa

propriété de Luzarches (Val-d'Oise); Jacques Piette, compa-gnon de la Libération et maire socialiste de Liévin (Pas-de-Calais), et Pierre Bas. député de Paris (R.P.R.). Sur Antenne 2, lundi soir. M. Cleuda Rellanger, directors

Sur Antenne 2, lundi soir, M. Claude Bellanger, directerr général du Parislen libéré, interrogé sur le problème de la succession de M. Amaury à la présidence de la société propriétaire — dont il possédait la majorité du capital, — a répondu que le poste de P.D.G. pourrait revenir à Mile Francine Amaury « si elle le déstrait ».

#### Une déclaration du Livre

Dans une déclaration remise lundi soir à la presse, le Comité intersyndical du Livre parisien C. G. T. souhaite « rencontrer les propriétaires responsables du Part-sien libéré et engager des négocia-tions avec eux ainsi qu'avec le chargé de mission et les représen-

tants du gouvernement s.

Le Comité, qui « a constamment observé une attitude de dignité dans la longue bataille syndicale du Parisien libéré », et qui « entend s'en tenir à ce comportement, après comme avant la mort accidentelle de M. Emilien Amaury », rappelle qu'il a présenté « des propositions constructives et réalistes pour la solution du conflit. Le Comité intersyndical, les travailleurs du Parisien libéré et leurs camarades de la presse parisienne ne demandent rien d'autre que l'application des règles et conventions existant dans l'ensemble de la presse parisienne. Leurs propo-

la solution du conflit : 1) que le Parisien libéré constitue une entité économique et applique les accords régissant la profession ; 2) que ses effectifs de fabrication soient évalués paritairement : 3) que s'applique l'accord-cadre du 7 juillet 1976 pour ceux qui ne pourront pas être réembauches.

#### M. BELLANGER: tout ce qui a été fait et dit sera maintenu et poursuivi.

« Que M. Jean - François Mottin (médiateur dans le conflit du Paristen libére ») récussise ou ne réussisse pas, les positions du « Parissien libéré », de toute l'équipe, sont telles que rien ne peut être modi-flé s, a déclaré lundi à midi, sur TF 1. M. Claude Bellanger, directeur général du « Parisien libéré ».

« Le médiateur nommé par le gouvernement s'efforce de trouver les voles et les moyens pour apporter des solutions aux problèmes sociaux et bumains, un point c'est tout s, a

ajoute M. Bellanger. Evoquant is mort d'Emilien Amanry, M. Bellanger a poursuivi: e Notre peine est immense. Nous ne la surmonterons que dans l'action et dans la fidélité. Tout ce qui a été fait et dit jusqu'à présent sera maintenn et poursuivi. Il s'agit de l'indépendance d'un journal d'abord et il s'agit aussi de l'indépendance de la presse écrite, en général, et notamment de la presse parisienne.

sitions tiennent ègalement compte de la situation de fait qui s'est créée dans la fabrication du Pari-sien libéré ».

Le Comité rappelle alors les de la liberté. »

M Jean-Marie Le Pen et le bureau politique du Front natio-nal « saluent la mémoire d'Emi-lien Amaury, grand patron de presse et déjenseur de la liberté. »

### Le journaliste enchaîné

Le non-lieu des ∢écoutes » au ∢Canard »

Plaignons les journalistes I lis étalent présumés de mauvalse loi dès qu'ils prensient la plume ou la parole. Les voici interdits de vie privée dès qu'ils pren-nem un téléphone La présomption de mauvalce

toi, c'est un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 1974, qui nous avait rappelé qu'elle constitualt une règle. A cette date, les magistrats écrivaient - que, pour écarter l'intention de nuire qui est présumée en la matière il ne suffit pes aux journalistes d'être exempts de malveillance ou de mensonges, et même de s'être proposé un but honorable, la bonne foi exigeant encore de se personne une objectivité parfalte et, dès lors, exclusive de toute appréciation tendancieus celle-ci ne fut-elle formulée qu'incidemment seulement ».

il est à peine besoin de souligner qu'aucun ordre religieux, aussi rigoureux 10t-li, n'aurait imaginé d'Imposer de telles exigences à ses servants pour peu qu'il eût pris en considération la banale vie quotidienne. Des magistrate s'y sont risques, imposant aux journalistes une règle plus dure que celle qui pèse

A cette prescription, M. Hubert Pinsseau vient d'alouter un élément pour le moins inattendu. Qu'il ait jugé, en son âme et conscience, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher plus avant si les - piomblers - du Canard enchaîné avaient existé, c'est son aflaire. Il appartient à la partie civile de contester cette décision en lait et en droit. Elle l'a fait eπ formant appai.

En revanche, M. Pinsseau n'était pas contraint de définir ce qu'est la vie privée d'un journaliste. Il l'a fait. Voici le journaliste enchaîné ou peu s'en taut. Ecrire, en effet, comme nous-le rapportions dans nos éditions datées du 4 Janvier. « des journalistes ne peuvent et ne pourraient, en principe, avoir que des conversations d'ordre politique, général ou profestoute référence à la vie privée ». sionnel, excluant par là même n'a pas grand sens.

D'abord parce qu'il n'est pas interdit, lût-ce à partir de son lieu de travall, d'appeler pour des nécessités pratiques son... plombier el l'on a quitté son domicile evant que l'artisen ne réponde au téléphone. A quoi salle de bains n'a jamais représenté un fait privé. C'est vral. Encore teudrait-il qu'un - écouteur » vérifie ce qui se dit à

partir du journal et l'on serait ramené, précisément, au pro-blème qui fait toute la plaime du Canard. Encore faudrait - II aussi que l'interlocuteur ne parle pas, lui, de sa vie privée ou de celle d'un autre, qui. l'une et l'autre, méritent protection, car le magistret oublie qu'au táléphone, on est au

#### Le secret professionnel

M. Pinsseau, d'autre part, feint de méconnaître que le travail d'un lournaliste se talt aussi à sonnel. S'il peut nous assurer que, dans ce cas, nulle écoute n'est opérée, chacun se sentira

L'ironie ne saurait suffire face à un tel problème. Ce qui est cause n'est évidemment pas le confort du journaliste. Il serait tellement plus simple, lorsqu'une infomation est contestée, de pouvoir répliques à celul qui la critique : « certes. elle apparaît sous ma plume, mais alle m'a été comm par M. Untel ». Tel n'est -pas, et ne doit pas être, le cas. Il existe au profit de ceux qui parient et qui ne sont pas forcément des diffuseurs abusits d'informations confidentielles, une obligation de secret et donc de protection qui ne doit jamals

C'est un peu ce qu'a paru qui indique dans son avantprolet de texte sur le secrei professionnel que quiconque lustifiant du caractère dentiel de l'information qu'il détient peut ne pas répondre à la demande de la luridiction qui veut en connaître l'origine.

Toutefois: cette rédaction ir ce qu'on en connaît, n'est qu'à demi satisfaisante, dès lors que le journaliste (ou l'éducateur. Iul aussi étrillé par les tribunaux) ne pourrait pas, comme le médecin, l'avocat et tant d'autres professions, opposer purement et simplement la nécessité de protéger leur interlocuteur. Car . Justifier » vise, ou bien le contenu de l'information et l'on est alors renvoyé à la jurisprudence de la cour de Paris, dont on a vu la dureté; ou bien catte - justification -vise l'identité de l'informateur, Ce qui revient à vider de tout sens ce - secret professionnel des lournalistes - dont cas der niers demandant le bénétice, mais pour autrui.

PHILIPPE BOUCHER.

42.00

70.00



emplois internationaux

emplois internationaux

REF. 615 M

**REF. 614 M** 

REF. 621 M

REF, 622 M

REP. 625 M

REF. 625 M

REF. 626 M

REF. 627 M

REF. 628 M

emplois internationaux

#### Responsable **Administratif** "Secretary" à Jeddah, avec Langues Arabe et Anglaise.

L'une des plus importantes Sociétés de Transports

Secretary

pour son chantier en Arabie, à Jeddah, pour lui

 des relations avec les autorités et les entreprises locales (nécessitant une connaissance partaite de la Langue Arabe), des aspects légaux et juridiques.

• de l'organisation administrative et de la gestion des services généraux.

Rémunération de l'ordre de 30.000 \$, avec avantages fiscaux, logement grafult, voyage payé au moins chaque amée pour lui-même et sa famille, possibilité d'emploi pour sa femme.

Contrat de 2 ans renouvelable.

Écrire, avec CV, en spécifiant l'expérience éventuelle des chaniliers de longue durée ou toute expérience analogue, sous rétérence 11.528, à Pietr Emploi 10, rue du Mail, 75002 PARIS.



ENTREPRISE IMPORTANTE DE T.P. recherche pour son chantler du

**GOLFE PERSIQUE** 

#### 1 INGÉNIEUR POUR CONDUITE DE TRAVAUX ROUTIERS

disponible immédiatement

Le candidat qui sera diplômé aura :

- une parfaite connaissance de la langue anglaise ; dix ans d'expérience laboratoire et travaux pour préparation des matériaux, pianification et contrôle exécution par sous-traitants de tous travaux routes et terre-pleins liés à construction d'un nouveau port :

connaissances SIBIC et normes anglaises et américaines appréciées.

références professionnelles, photo et prétentions à Service du Personnel, ENTEPRISE A. DODIN, 95 bis, rue Manin, 75019 Paris.

## FOUGEROLLE

GROUPE T.P. BATIMENT INTERNATIONAL recherche pour

#### LIBREVILLE DIRECTEUR TRAVAUX BATIMENT

Sous l'autorité du Directeur d'Agence, il sera chargé de la réalisation de divers ensembles impliquant notamment l'organisation et la Direction de 50 expatriés et 1000 ouvriers. Il bénéficiera d'une forte essistance technique

Rémunération élevée, Déplacements en famille. Logement meublé. Voiture de fonction,

Longue scolarisation assurée.



Envoyer C.V. détaillé et prétentions sous réf. 10 - Sarvice Recrutement 3, avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy-Villacoublay

#### TÉHÉRAN

« LAW FIRM » francophone de premier plan

SITUATION STABLE ET D'AVENIR DE COLLABORATEUR CONSULTANT

### JEUNE JURISTE CONFIRMÉ

PREFERENCE DIPLOME GRANDE ECOLE 8 à 5 ANS EXPERIENCE DU DROIT DES AFFAIRES INCLUANT FISCALITE-CONTRATS ANGLAIS PARLE ET ECRIT LIBRE RAPIDEMENT

Adr. lettre man., photo, C.V. et émolum à B.E.O., 3. rue de Téhéran, PARIS (8º), sous la réf 6.675

### EXPANSIAL

Recherche pour Importante Société Nationale Algérienne de Sidérurgie

Génie Civil et bâtiment

Architectures urbanistes chargés de l'élaboration et de la réalisation d'un projet d'extension d'une cité de plusieurs milliers

- En fluides bâtiments - Electricité bâtiments

de logements

- V.R.D. - Calculateurs :
- Génie Civil

Charpente métallique Fluides • Electricité

- Topographes

Pour l'ensemble de ces posies :

fessions.

l'emploi.

☐ Direction générale, fonctions

☐ Etudes organisation et recherche.

2

39

78

234

ZO 136

3

57

114

199

2) Entourez, dans le tablean ci-de

20

120

Siège de la Société de l'abonné.

☐ Informatique. ☐ Production entretien.

demandée

13

26

NOM:

Une solide formation de base Une expérience professionnelle de plus de 5 années

il est offert : De bonnes conditions de séjour : - logement menblé

sécurité sociale et retraite cadre Line rémunération selon compétence (nette d'impôts et

Les candidatures sont à adresser, sous référence correspondante, à : EXPANSIAL - 6, rue Halévy 75009 PARIS

un nouveau service concernant l'emploi

INFORMATION-PROFESSIONS

Dresse chaque semaine le tableau récapitulatif des

C'est le moyen, pour ceux qui ont une responsabi-

offres d'emplois encadrées, parues dans "Le Monde"

concernant chacune des principales fonctions ou pro-

lité dans l'entreprise, comme pour ceux qui exercent

ces fonctions, de suivre les fluctuations du marché de

bon de commande à découper Le Monde information-professions

Je dézire m'abonner à la synthèse hebdomadaire de la ou les fonctions suivantes :

90

342 444 540 630 714 792

Le tarif de l'abonnement est la correspondance entre le nombre de fonctions et le

INFORMATION-PROFESSIONS est adressé sous pli fenné soit au domicile soit au

(Le premier envoi sera assuré dès la semaine suivant celle de la réception du bon de commande.)

Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 874.72.05, ou écrire :

Joindre le règlement par ch. bascaire à l'ordre du «Monde» ou ch. postel (CCP4207-23 Paris)

ETRANGER : Envel aérien : + 1 tranc par foection et par semai

"LE MONDE" INFORMATION-PROFESSIONS - 5, rue des Italieus, 75009 PARIS

.. on SOCIETE :

74

148 180

☐ Direction financière et administrative

10 11

310

930

165

132 144 155

288

864

humaines et sociales.

sous, le nombre de semaines retenu :

Z

236

259 | 315 | 368 | 416 | 462 | 504 | 542 |

264

TARIF DES ABONNEMENTS (en Francs)

105 | 119

210

☐ Direction commerciale vente.

☐ Ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux.

1) Mattre une croix dans les cases correspondant aux fonctions retenues :

multipostes.

☐ Comptabilité.
☐ Marketing relations publiques publicité.
☐ Personnel formation relations

Société privée en Algérie recherche CHEF DE FABRICATION ayant longue experience dans le dom. de Panduction P.C.V.P.U. Lleu de travail et résidence : Oran - Ville. Ecrire avec C.V à no 3.73 « le Monde » Publicité. 5, rue des Italiens, 75427 Paris

IMPORTANTE SOCIETE F.P. ecn. pour chantier longue durée en AFRIQUE ANGLOPHONE

**ADJOINT** ADMINISTRATIF

ayant de préterence des références dans la profession. Le candidat devra avoir également de bonnes connaissances de la compatabilité et de la gestion du personnel.

Angials non indispensable, mais très apprècté.
Ce posie ne peut convenir à un débutant.
Adr. C.V. et prétent à HAVAS CONTACT, 156, bd Haussmann.
75008 PARIS - No 44.206.

Importante entreprise T.P. recherche COMPTABLE EXPERIMENTE pour l'ALGERIE Ecr. avec C.V. et prét. n° 12.146 Emplois et Entreprises 18, rue Voiney, 75002 P.A.R.I.S.

HOUVELLE-CALÉDANIE

CIPENC recherche pour Societé Nouméa, équipée ordinateurs 18A 370/145 ANALYSTE-

PROGRAMMEUR
Profil : BAC si possible,
B.T.S. Informatique.
Très bon. connaissances COBO. Très bon. connaissances COBOL Langage PL/1 - Systeme explicition IBM OS-VS 1 appréciée Alinimum : 5 ans d'expérience. Contrat 3 ans, éventuallement reconductible. Env. C.V. détaillé à : CIPENC, 26, rue d'Artois, 75008 PARIS.



recherche pour une Société Marocaine

### DIRECTEUR

il prendra la responsabilité d'una filature de coton peigné nouvellement installée.

Il aura pour mission de gérer l'unité de production et de transmettre avec l'aide des Cadres et Techniciens français le savoir-faire au personnel marocain. Ce poste de haut niveau convient à

### Ingénieur Diplômé

posédant une expérience de plus de 5 ans en filature de coton, le sens de l'organisation et des contacts humains.

Adressez vos candidatures et vos C.V. détaillés à Direction du Personnel
FILTERIES DOLLFUS MIEG et Cie BP 3489 - 59019 Lille cedex

GENERAL ( ELECTRIC

recherche pour ALGERIE INTERPRÈTES

FRANÇAIS-ANGLAIS

 DUREE DE L'ENGAGEMENT :
 5 mois, débutant février 1977.
 LIEU : SKIKDA (Algérie). QUALIFICATIONS:

Licence Sciences Appliquées ou équivalent. - Conditions de logement et salzire très intéress.

Tél : 225-52-32 SERVICE DU PERSONNEI, pour rendez-vous pour interview qui aura ileu le 10 ou le 11-1-77.

GROUPE THOMISON BRANDT recherche pour

### PROCHE-ORIENT TECHNICIEN SUPÉRIEUR

EN ÉLECTRONIQUE

5 années d'expérience minimum en T.V. couleur, mise au point et maintenance Connaissance de l'Arabe ou de l'Anglais. Résidence à prévoir à Riyad (Arable-Saoudite). Envoyer C.V. détaillé, photo et prétentions sous référence 8.492 à

Organisation et publicité

Société Française vendant à l'étranger INSTALLATIONS INDUSTRIELLES clefs en mains (plusieurs dizaines de millions de francs) recherche pour mission longue durée (2 à 3 ans) DIRECTEUR DE CHANTIER

Le candidat devra pouvoir justifier d'une expérience prouvée dans la conduite dechantiers en pays lointains Fonctions à remplir .
. gestion de chantier
. coordination différents corps de métier suivi sous-traitance (ocale

relations avec administration locale Bonne pratique de l'anglais indispensable. Adresser lettre candidature accompagnée de C.V., photo et prétentions s/réf. 6328 à P.LICHAU S.A., 10 rue de Louvois 75063 Paris cadex 02 qui transm.

IMPORTANTE SOCIETE INDUSTRIELLE pour sa FILIALE GABONAISE

> CADRE COMPTABLE DIPLOMÉ

 niveau D.R.C.S.;
 charge comptabilité générale et analytique;
 expérience Afrique appréciée. Adresses lettre candidature, cursiculum vitas et prétentions sous référence 3.444 à P. LICHAU S.A. 10. r. Louvois, 75063 Paris Cedex 02, qui transm.

### emplois internationaux

Le Monde présente cette rubrique dans ses pages d'annonces le lundi et le mardi.

Cette classification permet aux sociétés nationales ou internationales de faire publier pour leur siège ou leurs établissements situés hors de France leurs appels d'offres d'emplois.

-e- 50 - ---TECHNIQUE

ī. .: -

Ξ:

; ; ; ; ;

67. 111.00

≟:...

200

Maria de la companya de la companya

The second secon

Manager of the AFRE CLE Manager of the African Control of the Africa

Charles and the control of the contr

To account for the second seco

PROTEIN THANCER

M COLLABORATEUR DE HAUT NIVEAU

Beer less contracte and bearing the property of the party of the party

METZ . 176.599 +

 $\{0,172^{\frac{1}{2}-18}\}_{0,1},\{1,2,3,3,4,4\}$ 

•:--:------

L- 252

1911 1925 111 113 و هوانده در در افغار درورد ·· 늦. 날년다 A Secretary Control of the Control o

ol/ regionaux

يبهم فلك الكاساء .. 51: 5\* 5 00 Back a programme 1 (花草 b 100

D 4.75

----

the contract

VIERNE

فتوع والباد er til stell og

....

1. 7.5 (55)

LLE TEL

MERCOL SERVICE Auro STORS

> nor lådbæ.

> > ್ಲಾರಿಕ ಚಿತ್ರ<del>ಗಿದ್</del>

un dire

7 7 7

Service Asset

the state of the

PCAT ?w.

LA SOCIE

BOOK THE . \\* <del>\*\*\*\*</del>

1.34

 $(x_1, x_2) + \varphi_{x_1} \varphi_{x_2}$ 

a describe

de diposente de la constante d

the call the STATE OF THE PERSON OF THE PER



ABS IN CHEE DE

Le constitute de la con

-RESPON

Englishment I Service goods I year of Lan Broad of Lan Land Broad of Lan Land Broad of Lan Company of Lan Compa

FAT IS

ernationaux

recherche pour une Société Marocaine

DIRECTEUR **TECHNIQUE** 

la responsabilité d'une filature de co peigné nouvellement installée, pegne nouveaux. ur mission de gérer l'unité de production smettre avec l'aide des Cadres et Techni pais le savoir-faire au personnel marorai noste de haut niveau convient à

énieur Diplômė une expérience de plus de 5 ans es la cotom, le sens de l'organisation et de

eos candidatures et vos C.V. detaillés à Direction du Personnel TERIES DOLLFUS MIEG et Cie BP 3489 - 59019 Lille cedex

NERAL 🍪 ELECTRIC techerate pour Al GERIE

INTERPRÈTES FRANÇAIS-ANGLAIS

DE L'ENGAGEMENT débutant février 1975 SKIRTA (Algeria). FICATIONS Soldand Whiteham or continue

GROUPE THOMBON BRINGS

ions de l'agrenent et tale . The intent

PROCHE-ORIENT MINICIEN SUPÉRIER EN ELECTRONIQUE

HATT BY ATT ma & pricer & flynn it i dirid ar EN. Similify, there is the real water section of the contract of the contra

Service Council of the

Management 12

METALLATICHS INDUSTR ELLES PRODUCT OF THE PRODUC DIRECTEUR DE CHANTIER

Fight Gens Down and & remain. 35 DEC 35 LOC STATE OF THE PARTY Considerate and the state of ক নিয়াক হাস্ট্রিনির ক নেয়াকালোর মার্টিনির কি নিয়াকার সৈমেনির

BRIANTE SUCTETY INCOMENTAL Sport of All Services and CADRE

COMPTABLE DIPLOME 海 五美色化 

oloir intensity

CHARLES THE SECOND

Mondo Prison Ne classification to meet the THE RESERVE OF THE PROPERTY OF TO BUTTER STATE OF THE STATE OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE unpels de transcription

39.70 44,37 DEFRES D'EMPLOI

(la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC. ANNONCES CLASSEES

16 العوام الما 32,69 la ligne 28.00 L'IMAZORILIER 39,70 "Placards encadrés" 34.00 Double insertion 38,00 44,37 "Placards encadrés" 40,00 46,70 L'AGENDA DU MONDE 28,00 32,69

REPRODUCTION INTERDITE



emplois régionaux emplois régionaux emplois régionaux emplois régionaux

COMEX.

42.00

9,00

70,00



Leader Mondial dans le domaine des interventions sous-marines 2 400 personnes

1 DIRECTEUR **DES MARCHES DAPPROVISIONNEM** Réf. 1.77/SA 1

nieur de Grande École, 40 ans minimum, perfaitement bilingue anglais-français. Il peut justifier d'une expérience confirmée dans une Direction Achats au sein d'une Société multinationale. Rattaché à la Direction Générale du Groupe, il assumera les responsabilités

• participation à l'élaboration de la politique d'approvisionnement du groupe étude et contrôle sur les plans national et international de l'évolution de l'offre des matières premières correspondant aux besoins de l'ensemble du groupe. négociation et gestion de contrats et marchés avec les fournisseurs et soustraitants. assistance aux sociétés du groupe pour

tous les problèmes relatifs aux approvisionnements (recherche de nouveaux fournisseurs - négociation sur le plan technique, économique, juridique - standardisation, etc...). Le poste est basé à MARSEILLE mais ite des déplacements de courte

durée à l'étranger. I AUDITEUR INTERNE

Réf. 1.77/SA\_2

 Formation D.E.C.S. ou · équivalent, 3 ans minimum expérience dans un Groupe multinational ou cabinet comp-pratique courante de l'anglais.

 Rédaction du manuel des procédures comptables du groupe, • contrôle du suivi de ces procédures par les comptables des filiales. Le poste est basé à MARSEILLE mais

nécessite des déplacements de courte

durée à l'étranger. I CHEF DU SERVICE **ETUDES** 

Réf. 1.77/CI.1 • Ingénieur Généraliste Grande École, 4/5 ans expérience dans un Bureau d'Études industrie mécanique ou métal-

· pratique courante de l'anglais. La mission . Assurer la gestion technique et admi-nistrative du Service Études (encadrement

du Bureau d'Études, du Bureau de calcul gestion des études sous-traitées et des Le poste est basé à MARSEILLE mais

Envoyer C.V., photo et prétentions s/réf correspondante à COMEX service recrutement - 13275 MARSEILLE CEDEX 2

DIRECTEUR TECHNIQUE

L'entreprise - 750 personnes, C.A. 130.000.000F. pro-duit en grandes séries des articles d'équipement ména-ger connus. A la Direction Technique incombe la res-ponsabilité d'entretenir, d'améliorer et d'adapter l'en-semble de l'Outil Industriel (bêtiments, Installations,

contiliages ...) les services concernés regroupent 90 per-sonnes. Le poste sera confié à un Ingénieur diplômé. AM, ICAM, IDN ... de plus de 35 ans et ayant une très bonne expérience de l'animation de services d'outillage, d'entretien mécanique et d'organisation de production

## médecin conseil

La Sociélé Anonyme des Eaux Minérales d'Évian recherche un Médecin Consell pour son Etablissement Thermal, à Evian. Il devra prendre en charge ;

 la surveillance des soins dispensés aux curistes la détermination et le suivi de la formation du personnel de

 l'évolution des techniques et des soins dispensés. Il participera à l'élaboration et au lancement du nouvel Etablissement Thermal. Dans le cadre de ses fonctions, il représentera la Société à des congrès, colloques, séances nation, tant en France qu'à l'Etranger

Ce poste sera confié à un Docteur en Médecine, de préférence spécialiste en rhumatologie, dermatologie, hydrologie, médecine physique, ou néphrologie. Il devra justifier d'une solide pratique médicale acquise en milieu hospitalier, internat ou assistanat en rhumatologie par exemple.

La connaissance de langues, Allemand et/ou Anglais, serait

Adressez votre candidature avec c.v. détaillé, sous réf. J 01 l à Jean Burckel. BSN-Gervals Danone. 7, rue de Téhéran,

SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE MAGASINAGE

bsn. gervais danone

## un directeur régional

solidement implantée à l'échelon national

(SUD-OUEST)

Basé à Bordeaux, il aura la responsabilité d'un secteur géographique (2 dépôts - 2

Le poste demande une sérieuse expérience professionnelle en transports, en gestion du personnel et en relations technico-commer-

Ecrire avec C.V. sous référence 90.278 à Contesse Publicité 20, avenue de l'Opéra 75040 Paris Cedex 01, qui transmettra



recherche pour son **AGENCE DE BORDEAUX** dans le cadre de son développement

#### CHEF DE PUBLICITÉ

• Formation sup. Univ. ou Sup. de Co. 3 ans d'expérience en Agence de publicité.

Originaire du Sud-Ouest ou souhaitant y

Cette fonction peut constituer la base d'une carrière évolutive, régionale ou parisienne. Adresser confidentiellement C.V. et photo à M. Jacques MOULIN, PUBLICIS-CONSEL. 35, r. du Pont - 92200 - Neuilly-sur-Seine.

**ETABLISSEMENT CONSULAIRE DU SUD OUEST** recherche

#### animateur industriel

qui aura pour mission : l'étude et le diagnostie d'entreprises. le conseil en gestion auprès des P.M.I. et la participation à la définition et à la mise en

la mise au point et l'animation d'actions de formation à différents niveaux.

Cè poste peut convenir à : candidat 28 ans minimum, formation supé-rieurs, de préférence Ingénieur IAE, ICG ou

ayant 2 à 3 ans d'expérience industrielle

acquise si possible en P.M.I. disposant qualités de contact et esprit d'ini-

Rémunération au départ, environ 65.000F

#### ASSISTANT TECHNIQUE au COMMERCE EXTERIEUR

qui aura pour mission, auprès des adhérents : d'organiser le service exportation. d'étudier les marchés potentiels et de mettre en place une politique commerci

llement: de participer à des actions Ce poste peut convenir à :

candidat diplômé ESSEC, ESC ou équivalent. ayant acquis si possible une expérience des problèmes de commercialisation à l'expor-

ayant impérativement une parfaite connaissance des techniques tant commerciales qu'ad-ministratives du commerce international. unération au départ, environ 55.000F réf 6163

Adresser lettre manuscrite, CV et photo en précisant la référence du poste désiré à

89 avenue Kleber 75784 Parla Cedex 16

IMPORTANTE COMPAGNIE D'EXPLOITATION
THERMIQUE recherche pour
REGION NORD (COMPIEGNE)
INGENIEUR THERMICIEN
syaht expérience pratique de la conduite
d'installations de chauffage
et de conditionnement d'air
RESPONSABILITES DU POSTE : techniques,

commerciales et gestion. Bonne aptitude au commandement.

Age minimum 30 aus.
 Place stable, poste disponible immédiatement.
 Ecrire avec C.V. à : COFRETH
 Direction du Personnel, 46, rue Letort, 75018 Paris

#### LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DES MONTAGNES DE L'ARC



(110 millions de C.A.), 45 % d'expansion par an, recherche dans le cadre de son développement, un

CHEF DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE apte à prendre en charge, en totalité, la comptabilité générale jusqu'à l'établissement des blians et comptes d'exploitation et à diriger une équipe de huit personnes

Le poste placé sous l'autorité du directeur des services juridiques et Le poste piace sous l'autorité du dirécteur des services juridiques et complables, sera confié à un homme de 30 ans minimum possédant une excellente formation comptable niveau B.P., D.E.C.S. ou équivalent (avec des connaissances de l'utilisation de l'ordinateur pour le traitement des comptabilités) et au moins cinq années d'expérience acquise de préférence dans un cabinet. Lieu de travail Bourg-Saint-Maurice (Savoie).

> Merci d'adresser votre candidature en précisant votre rémunération actuelle sous référ. 263 CC

A L G O E Association Lyonnaise d'ingénieurs Conse Route de Campagne - 89130 ECULLY.

IMPORTANTE SOCIETE TEXTILES INDUSTRIELS recherche

CADRE COMMERCIAL pour développer département électricité et électronique. l'emand courant indispensab Allemand courant Indispensable Env. C.V., pholo et prét. à H A V A S

81, rue de la République, Lyon-2° REF. 8.528 COTTINZ RADIO FRANCE

INGÉNIEUR OU TECHNICIEN

HARDWARE

r maintenance d'un important
système de telétraltement,
années d'expérience minim.
Anglais indispensable.
Lieu de travail : 1.70N.
Envoyer C.V. 1. 70N.
COLLINS RABIO FRANCE
40/46, rue de Monthéry
Silic 127 - 94523 Rungis.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ Cherche pour usine située à 200 km EST PARIS

## INGÉNIEUR EN ORGANISATION

attaché à la Direction des Méthodes il ménera des études et applications nécessaires à l'améliora-tion de la productivité de l'usine.

- aurait quelques années d'expér indus-trielle dans un poste similaire;
 - serait libre rapidement

Env. C.V., prét. sa le nº 8,159, « le Monde » Publ., 5, rue des Italiens. — 75427 PARIS (9°), qui transm.

**Etablissement SUD-OUEST** 

d'une Organisation Nationale

ACTIONS AUPRÈS DES ENTREPRISES Une expérience dans un service de production administratif ou tommercial est indispensable FORMATION SUPERIEURE SOUHAITÉE

Age minimum 30 ans Salaire prévu : 72.000 F/an

### **RIVOIRE & CARRET**

recherche pour son USINE DE L'OISE

#### **UN RESPONSABLE**

DES EXPEDITIONS ET DE L'EXPLOITATION DU MAGASIN

II devra avoir : une solide formation en organisation et méthode de manutention en-gestion des

stocks ; une connaissance en matière de transport, exploitation et réglementation; des qualités d'animateur

Rémunération en rapport de l'expérience. Si vous êtes intéressé, envoyez C.V. complet, photo et prétentions à RIVOIRE & CARRET ons du Travail - Boite Postale 13219 MARSEILLE Cedex 01.

### CHEF DE FABRICATION ADJOINT AU DIRECTEUR D'USINE

a Société - 650 personnes - C.A. 150.000.000F. est cécialisée dans la fabrication des cables pour réseaux production des cables pour réseaux et a la fabrication des cables pour réseaux et a la fabrication des cables pour réseaux et a la fabrication de l'aine et de l'ensemble des ateliers de production qui tournent en 3 x 8 (350 personnes). Des onnaissances en cablerie et/ou téléphonie seraient es appréciées. 26 rue Marbeuf 75008 Paris vous adressera note d'information et dossier de candidature sur demande. Référence 678 M.

Groupe Industriel diversifié en fort développement réalisant un C.A. de 250 millions de francs

DIRECTEUR COMPTABLE

## ET FINANCIER

. minimum 35 and

• pour assurer la responsabilité des différentes comptabilités.

• prendra en charge les aspects financiers juridiques, fiscaux.

Expérience pratique similaire indispensable. Ce poste, à pourvoir en province, conviendrait à H.E.C., E.S.S.E.C., Sup. de Co. ou ingénieur.

Ecrire avec C.V. détaillé, photo et prétentions sous n° 54,939, à : 39. rue de l'Arcade, 75008 PARIS, qui transmettra.

## 26 rue Marbeuf 75008 Paris vous France adressera note d'information et dos-cadres sier de candidature sur demande. Référence 577M.

DIRECTEUR FINANCIER METZ - 100.800 +

SOCIETE INDUSTRIELLE

UN COLLABORATEUR DE HAUT NIVEAU pour lui confier sa direction financière.

Agé d'au moins 30 ans et titulaire d'un diplôme supérieur, le candidat doit avoir une expérience complète des problèmes financiers et comptables hit permettant de prendre en charge la comptablité (générale et analytique) et d'orienter la politique finançelère d'une société de moyenne importance. Il doit possèder en outre des consaissances approfondées des législations fiscale et sociale et justifier d'excellentes références professionnelles et morales.

Expér. du traitement mécanographique souhaitée. Logement assuré

Envoyer curriculum vitae détaillé, photo et rému-nération actuelle sous no 267, STRABOT, 136, av Charles-de-Gaulle, 92522 NEULLY - SUR - SEINE.

### ABSORBA-PORON

un CHEF DE PRODUIT (homme ou femme) capable de définir et de construire une collection EUROPEENNE dont il devra prévoir les ventes

Le candidat, âgé de 30 ans au minimum, forma-tion universitaire ou grande école, possédera nécessairement una expérience approfondie du Marketing, de préférence dans les biens de

Anglais parle nécessaire. Le poste pourra évoluer rapidement vers une fonction de direction de Marketing comprenant la supervision des ventes, la conception des produits et la publicité Localisation . TROYES.

La rémunération sera fonction de la capacité à être rapidement opérationnel et de l'expérience

Envoyer C.V. manuscrit à PORON S.A. Direction du Personnel - 512 X -10080 TROYES CEDEX

#### Pour son Usine située dans la Sarthe Société en expansion recherche son RESPONSABLE DES ÉTUDES **INFORMATIQUES**

Expérience exigée.
Bonne mairrise des différences techniques d'analyse et de programmation.
Sens de l'animation.

Il lui sera confié la responsabilité de l'équipe analyse - programmation pour un ordinateur de configuration moyenne. Possibilité d'évolution de carrière si capable.

MOUSTRIELLE

— aurait 30 ans environ;
 — serait diplômé ingénieur ou niveau équivalent;

**ASSISTANT** POUR GÉRER ET PROMOUVOIR SES

Adr. C.V., photo (retournée) à n° 90.836, CONTESSE Publicité, 20, nv. Opéra, 75040 PARIS CEDEX 01, qui transmettra.

REPONSE ET DISCRETION ASSUREES

Envoyer C.V., photo et prétentions à : HAVAS LE MANS, n° 8.783, qui transmettra.

Le candidat idéal :

### Cinéma

· \$

#### Les cinémas de banlieue

TYELINES (78)

CHATOU, LOUIS-JOUVET (868-20-07):
le CHAME EXCOGNITE.

CONFLANS - SAINTE - HONORINE,
U.G.C. Conflans (872-80-86): Survivre: King Kong.

LA CELLE - SAINT - CLOUD, Paramount-Elyades (862-62-56): Weekend Sauvage: le Laurést; mer.
14 h. 30: Vers-Cruz; mag: 19 h.
et 21 h. 15: Frantom of Paradise.
LE CHESNAY, Parly-II (854-54-00):
le Jour de gloire; Lâche-moi les
baskets: la Première fois; Un
mari c'est un mari; le Joues.

MANTES, Domino (892-04-05): Survivre; le Bai des vampires; la
Belle et le Cicchard.
LES MUREAUX, Club A et B (47404-53); Un cadavre su dessert;
King Kong; Club X et Z (47404-53); Le Jouet; Ambulances
tous risques.

FOISSY, U.G.C. Poissy (965-07-12): Belle et le Clochard, King Kong, Survivre.
PANTIN, Carrefour (843-38-02): la Belle et le Clochard, Survivre, King Kong, le Jour de gloire, Ambujance tous risques, l'Aile on la Cuisse.
ROSNY, Artel (878-11-31): Survivre. le Jouet, King Kong, l'Aile ou is Cuisse. Barocco, le Chasseur de chez Maxim's.
SAINT-OUEN, Alhambra (254-02-27): (mar., jeu., dim. 21 h.): Cadavres exquis; (mer. 15 h., ven., sam. 21 h.): la Dernière Folie de Mei Brooks.

94-46): le Jouet ; Ambulances tous risques.
POISSY, U.G.C. Poissy (965-07-12): Barocco ; le Jouet ; Un cadavra au dessert : Un mari c'est un mari. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, C 2 L (852-8-18): Survivre ; la Belle et le Clochard : Marathon Man ; le Jouet ; Enuemis comme avant. VENSAILLES, Cyrano (950-58-58): ha Belle et le Clochard ; Survivre ; la Belle et le Clochard ; Survivre ; Rue Haute ; King Kong ; l'Alle ou la Cuisse ; Barocco ; Cr L (950-58-58): Marathon Man.

ESSONE (91)

BUSSY-SAINT-ANTOINE, Bury (90050-82): 20 000 lleune sous les mers;
l'Alle on la Cuisse: King Kong;
Victoire à Entebbe.

BURES-OESAY, Ulls (907-54-14):
King Kong; Survivre; le Jour de
gloire: Lâche-moi les baskets.

CORBEHL, Arcel (088-08-44): KingKong, la Belle et le Clochard; Un
éléphant ; a trompe énormément.

EVRY, Gaumont (077-08-23): Marathon Man; le Jouet; Rue Haute;
le Chasseur de chez Maxim's;
Lâche-moi les baskets.

GIF-SUE-YVETTE, Val (907-44-18):
l'Affiche rouge; la Malédiction;
les Douze Travaux d'Astérix.

GRIGNY, France (906-19-36): la Malédiction; Une femme à sa fenêtre.

GRIGNY-LA GRANDE-BORNE (90570-60): King Kong s'est échappé. ESSONE (91)

VAL-DE-MARIE (34)
BRY-SUB-MARNE, I'Ecran (871-1444) (Imer. 15 h. ven., sam. 21 h.,
dim. 14 h. 30, 17 h.): Groc Blanc,
CACHAN, la Piéiada (253-13-58):
Une femme à sa fenétre; mar.:
l'Honneur perfu de Katarina Blum.
CHAMPIGNY, Multiclae (706-03-04):
Ennemis comme avant, Rue Haute,
Marathon Man, Lâche-moi les baskets.

BALZAC - MAXÉVILLE - LA FAUVETTE - CAMBRONNE - PANTHÉON - ATHÉNA CYRANO Versoilles - MULTICINÉ Chompigny - EPICENTRE Epinay - ARGENTEUIL

antastique

ANNIE CORDY MORT SHUMAN

BERT STRUYS
un film de ANDRE ERNOTTE
ENVOTE ELLOT TIBER
VAN DEN ENDE

GRAND PRIX DU FESTIVAL DE NEW-ORLEANS

GRIGNY-LA GRANDE-BORNE (905-73-60): King Kong s'est échappé. SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, les 4 Perray (016-07-36): la Malédic-tion; le Jour de gioire: le Grand Escogriffe: l'Aile ou la Cuisse. VRY-CHATILLON, Calipso (921-85-72): le Jour de gioire. HAUTS-DE-SEINE (92) ASNIERES, Tricycle (793-02-13): la Première Fois; la Malédiction; Marathon Man.

BAGNEUX, Lux (655-81-43) : le Jour de gloire.

BOULOGNE, Royal (605-66-47); le
Voyage au bout du monde; Mr.
Klein.

Voyags au sout du monde; Mr. Klein.

LA GARENNE, Voltaire (242-22-27):
Une feinme à sa fenêtre.
NEUILLY, Le Villags (722-83-05):
Victoire à Entebbe.
PUTEAUX. Défense (788-29-34):
Week-end sauvage; King Kong.
RUEIL, Ariel (784-88-29): le Jouet;
Marathon Man; Studios (749-1947): King Kong; Barocco; le
Jour de gioire.
SCEAUX. Les Gémeaux (660-05-64).
mer., 21 h.: la Régie du jeu;
ven. 14 h. et 21 h.: Chronique
d'Anna Magdalena; sam. 21 h.:
Viol en première page.
VAUCRESSON, Normandie (370-2860), mer., ven., sam., dim.; le Jour
de giotre; jeu., sam., dim., mar.;
SI c'état à refilire. SCEAUN. Les Gémenux (660-05-64),
mer., 21 h.: la Régle du jeu;
ven. 14 h. et 21 h.: Chronique
d'Anna Magdalena; sam. 21 h.:
Viol en première page.
VAUCRESSON, Normandie (970-2860), mer., ven., sam., dim., ile Jour
de gloire; jeu., sam., dim., ile Jour
de gloire; jeu., sam., dim., ile Jour
de gloire; jeu., sam., dim., ile Jour
de gloire; Marathon Man;
SI c'était à refaire.

SEINE-SAINT-DENIS (93)

AUBERVILLIERS, Studio (833-16-16)
(mer. 19; ven. 21 h. 30, sam. 19 h.,
dim., 18); Il était une fois Hollywood; (mer. 21 h. 30, sam. 14 h. 30,

### Cinéma en province.

BORDEAUX. — L'Age de cristal :
Ariel (44-31-17); l'Aile ou la
Cuisse : Trismon (52-32-89); l'Autre : Concorde (91-77-86); la Belle
et le Ciochard : Ariel, Gaumont
(44-13-38); le Chasseur de chez
Maxim's : Club (52-24-17); Fellimi
Eoma : Concorde : le Grand Escogriffe : Marivaux (48-43-14); le
Jouet : Gaumont; la Malédiction :
Marivaux ; le Jour de gloire: Français (52-68-47), Ariel : King-Kong:
Français : Marathon Man : Gaumont ; Monsieur Saint-Ives : Ariella Montaigno ensorceite : Concorde:
la Fremière Fois : Français, Gaumont : Si c'était à refaire : Français : Un éléphant, ca trompe énormément : Marivaux; Un mart, c'est
un mari : Ariel : Victoire à Entebbe : Français : Voyage au bout
du monde : Ariel.

LILLE. — L'Age de cristal : Concorde 21 h. 30, mar. 19 h.) : Marat Sade; (ven. 19 h. sam. 16 h. 30, dim. 15 h. 30, mar. 21 h. 30) : Next Stop Greenwich Village. Next Stop Greenwich Village. 08-05 : Burdvire, la Belle et le Clochard, le Jouet, l'Alle ou la Cuisse. Cuisse.
BOBIGNY, Centre commercial (844-29-70): les Douze Travaux d'Asté-rix, l'Age de Cristal, le Jour de gloire. rix, l'Age de Cristal, le Jour de gloire.

RFINAX-SUR-SEINE, Epicentre (243-83-50): Rue Haute, Affreur, sales et méchants, Lâche-moi les baskets, l'Alle ou le Cuisse.

DEANCY, Trianon (234-00-10), mer., jeu., ven. : la Tour des monstres; sam., dim. : Si c'était à refaire.

LE BOURGET, Aviatic (224-17-85): Ennemis comme avant, la Malédiction (Lache-moi les baskots.

MONTREUIL, Méliès (853-45-33): le Belle et le Clochard, King Kong, Survivre.

du monde : Ariel.

LILLE. — L'Age de cristal : Concorde (57-22-65) ; l'Ailie ou la Cuisse : Métropole (55-22-58) ; le Bai des vampires : Ariel (54-58-35) ; la Beile et le Clochant : Concorde ; le Chasseur de chez Maxim's : Familia (57-38-55) ; le Grand Escagiffe : Ritz (55-23-57) ; le Jouet : Métropole ; le Jour de gioire : Ariel ; King Kong : Capitole (54-78-46), Splendid (56-46-16), Cinéac (55-02-01) ; Manthon Man : Pathé ; la Prémière Fois : Métropole ; Scandalo : Ariel ; Un éléphant, ca tromps énormément : Pathé ; Un mari c'est un mari : Ariel ; Une femme à sa fenêtre : Ariel ; Victore à Entebbe : Capitole ; Voyage au bout du monde : Ariel.

Lyon. — Affreux sales et méchants :

femme à sa fenêtre : Ariei ; Victoire à Entebbe : Copitole ; Voyage
au bout du monde : Ariei.

LYON. — Affreux sales et méchants :
Bellecour (37-09-05) : l'Age de cristai : U.G.C. - Scala (42-15-41).
U.G.C. - Fart - Dieu (62-68-04) ;
l'Alle ou la cuisse : Throil (37-3325), Comeediz (48-58-98) ; l'Argent
de poche : C.N.P. Villeurbanne
(68-23-07) : Ambulanees tous risques : U.G.C. Concords (42-15-41).
U.G.C. Part-Dieu : Barry Lyndon :
Tiroli : la Belle et le Clochard :
U.G.C. Concorde Ritz (52-17-67).
U.G.C. Part-Dieu ; Chejournal (3788-92) ; Bronco Bullfrog : Canut
(28-34-91) : les Canons de Navarone : Palais des Congrès (24-1533) : le Chasseur de chez Maxim's :
Pathé (42-61-03) ; la Clepsydre :
Atcliers (37-46-30) : la Course à la
mort de l'au 2848 : U.G.C. Scala ;
Cria Cuervos : Gémeaux, Zola (8436-38) : la Dernière Folie de Mel
Brooks : C.N.P. Grolée (37-28-87) ;
la Dernière Tombre à Dimbaza :
Clinématographe (37-24-84) ; Du
côté des tennis : C.N.P. Caluire
(23-88-08) : Easy Rider : Fourmi
(60-34-89) : le Grand Escogriffe :
Comœdia, Tivoli ; le Graphique de
Boscop : C.N.P. Lyon (27-26-22) ;
Hallucinations : Atellers (37-4630) ; L'Héroine du Iriangle d'or :
C.N.P. Lyon ; l'Invasion des araiguées géantes : U.G.C. Scala ; Jonas : Tivoli ; le Jouet : Royal (3731-49) ; le Jour de gloire : U.G.C.
Scala, Chanteclair (22-13-65) ;
King-Kong (1933) : Atellers (EingKong : Paramount (42-01-33)),
U.G.C. - Part-Dieu, U.G.O. Scala;
Lettre paysanne : Cinématographe ;
Manachon Man : Pathé, Comedia ;
les Marx Brothers aux grands magasins : C.N.P. Lyon ; le Milleu du
monde : Cinématographe ; Mol.
Pierre Rivière, ayant égorgé ma
mére, ma sœur et mon frère :
C.N.P. Lyon ; Pourmi ; 1990 (deuxième partie) : Fourmi : 1990 (deuxième partie) : Gémeaux : Nos plus
belles années : C.N.P. Villeurbanne ; la Première fois : Fathé ; EMBEMIS COMME SYART, EUS HAUTS, MARSTHOU MAN, LÄCHS-MOI LES BASketz.

CRETELL, Artel (898-92-54): la Belle et le Clochard, Barocco, l'Age de cristal, King Kong.

JOINVILLE-LE-POMT, le Royal (893-22-26) (mer. 15 h., ven., säul. 21 h.): Si c'était à refaire.

LA VARENNE, Paramoint (883-59-20): Week-end sauvage, King Kong, Survive.

LE PERREUX, Palais du Parc (324-17-04): la Belle et le Clochard.

MAISONS-ALFORT, Club 123 (207-71-70): Affreux, sales et méchants, l'Aile ou la Culsse, la Malédiction.

NOGENT-SUR-MARNE, Artel (871-01-52): le Jouet, King Kong, Barocco, le Jour de gloire. — Artel-Port (871-01-52) Survive.

ORLY, Paramount (725-21-69): King-Kong; Week-end sauvage.

THIAIS, Belle-Epine (686-37-90): le Jouet; Marathon Man: la Fremière Fois.

VILLENEUVE - SAINT - GEORGES, Artel (922-03-54) King-Kong; Survive: la Belle et le Clochard.

VAL-D'OISE (95)

ARGENTEUR, Alpha (981-00-07): King Kong; le Jour de gloire; Survive; Week-end sauvage: Rue haute: Lâche-mol les Baskeis.

Gamma (981-00-03): la Belle et le Clochard; James (981-00-03): la Belle et le Clochard; Affreux, Sales et Méchants; l'Aile ou la Culsse; Ambulances tous risques.

CERGY - PONTOISE, Bourvil (030-46-80): in Belle et le Clochard; Barvcco: le Jour de gloire; le Jouet.

ENGHIEN, Bollywood (417-00-44): la Belle et le Clochard Le Franmiere partie): Fourm: 1909 (deu-rième partie): Gémeaux; Nos plus belles années: C.N.P. Villeurban-ne; la Première fois: Puthé; Saio: Duo (37-05-55); Si c'était à refaire: U.G.C. Concorde; Un ca-dayre au dessert: U.G.C. Concor-de; Un cartain jour: Canut; Un éléphant, ça trompe énormément:

Gémeaux ; Un mari, c'est un mari ; U.G.C. Concorde, U.C.C. Part-Dieu. Une femme à sa fenètre : Ambian-ca (22-14-24) ; Victoire à Entebbé : Paramount.

ca (28-14-84); Victoire à Entehhé:
Paramount.

Marsellik. — L'Age de cristal:
Capitole (48-27-86), Ariel (23-11-65);
Affreux, Sales et méchants: Paris
(33-15-89), Chambord (77-15-24);
Ambulancea tous risques: K7
(48-62-79), Hollywood (33-74-93);
l'Alle ou la culsse: Pathá (4814-45), César (77-12-80); Antant
en emporte le vent: Capitole: Baroceo: Odéon (48-25-16), K7, Hollywood; ls Bella et le Clechard:
Ariel, K7, Hollywood; Délivrance:
Bretenii (37-75-83); l'Exordise: Pariel, K7, Hollywood; Délivrance:
Bretenii (37-75-83); l'Exordise: Pariel, K7, Hollywood; Délivrance:
Bretenii (37-75-83); l'Exordise: Pariel, (48-14-45), Chambord; la Grande Esogriffe: Rex
(23-82-57), Pathé (48-14-45), Chambord; la Grande Bouffe: Bretenii;
Jeremiah Johnson: Capitole; le
Jouet: Rex, Pathé; lè Jour de
gloire: Odéon, K7, Fathé, Drive in (3418-00); Lucia et les Gouapes:
Paris: 1900 (deuxlème partie):
Chambord; la Malédiction: Pathé; Marathon Man: Pathé, Ber;
Mousieur Saint-Ives: Capitole;
la Première Fois: Pagnol (4934-79), César; Salo: Festival
Vieux Port (99-28-77): Sartre par
lui-même: Breteuil: Scandalo:
Capitole; Si c'était à retaire: César; Un diéphant, ca trompe énormément: Pathé: Un mari, c'est
un mari: Capitole, Ariel: Victoire
à Entehbe: Odéon; Ving mille
liènes sous les mers: K7; Voyage
au hout du monde: Capitole.

au hout du monde ; Capitole.

STRASBOURG. — L'age de cristal :
Capitole (32-13-32) ; le Bal des
vampires : Elt's (32-45-51) ; la
Belle et le Clochard : Capitole ;
le Chasseur de chez Maxim's : Capitole ; les Dents de la mer : Rit's;
la Bernière Folie de Mri Broeks :
Rit's ; le Jouet : Rit's : Marathon
Man : A.B.C. (32-17-65) ; Scandalo : Capitole : Sex O'Clock
U.S.A. : Rit's ; Un mari, c'est un
mari : Capitole ; Vincent, Froncois, Pani et les autres : Kléber
(32-19-83).

### Concert/

MERCREDI 5 JANVIER MERCREDI 5 JANVICE

MUSRE GUIMET, à 20 h. 30 : Katerina Ismaliova. opéra filmé de
Dimitri Chostakovitch.

THEATRE DES CHAMPS-KLYSKES
(225-44-35), à 20 h. 30 : Orchestra
national de France, dir. : S. Baudo,
soliste : Bishop (Nigg, Beethoven,
Stravinsky).

PALAIS DES CONGRES (758-27-78),
à 20 h. 30 : Orchestra de Paris,
dir. : D. Barenbolm, soliste : J.-B.
Fommler (Beethoven).

JEUDI 6 JANVIER PALAIS DES CONGRES, à 20 h. 30 : ranais DES CONGRES, à 20 h. 30 : voir le 5. TEP (636-79-09), à 20 h. 30 : Ensemble 2E 2M. dir. : J. Mercler (Lenot. Schoenberg, Dutilleux, Eelemen). SALLE ROSSUM (770-27-09), à 20 h. 30 : Cercle musical de Paris Haydn).

VENDREDI 7 JANVIER VENDREDI 7 JANVIER

EGLISE SAINT - GERMAIN - DES FRES, à 21 h.: Chœure J.-B. Luly,
dir.: G. Moraçon (Chanis grégoriens).

RADIO - FRANCE (224 - 33 - 61), à
20 h. 30 : Nouvel orchestre philarmonique, dir.: M. Arens (Bellini :
Béatrice de Tende).

HOTEL HEROUET (278-62-60), à
20 h. 15 : Trio Revival, soliste :
S. Escure (Bach).

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, à 10 h.: voir le 5 au Palais des Congrès A 14 h. et 14 h. 30 : les Heures étoilées présentées par C. Bertrand (Saint-Saêna, Debussy, Mallarmé, Ibert).

SAMEDI S JANVIER

DIMANCHE 9 JANVIER EGLISE SAINT-LOUIS-DES-INVA-LIDES, à 18 h.: J. Marguillard et D. Villette (Purcell, Dandrieu, Krebs, Bach, Haendel). EGLISE REFORMEE D'AUTEUIL, à 17 h. 45 : Daniel Both (Pierné, Boëlly, Bach). EGLISE DES BULGETTES, à 10 h. 30 : Orchestre M. Dubols, solisie : L.

Delfantie, M. Leclerc (Bach); a 17 h. 45 : A. Cambon et M. Lè-clerc (Bach, Buxtehude, Haendel, Albinoni, Viviani). NOTRE-DAME-DE-PARIS, à 17 b. 45 : Princoise Hougue (Bach).
THEATRE D'ORSAY (548-38-53), à
11 h.: Trio à cordes de Paris et
.A. Marion (Mozart).
CHATELET (231-44-80), à 18 h.:
Concerts Colome, dir.: P. Dervaux, sollate: I. Olstrukh (Tchaikowaky). kowsky), THEATRE ESSAION, à 18 h. 30 : A. Hotard (Chopin).

LUNDI 10 JANVIER LUNDI 10 JANVIER

RADIO-FRANCE, 2 20 h. 30 : Quatuor Vegh (Schuman, Bartok, Baethoven). A 20 h. 30 (Studio 105) : Podium jeune musique, J.M.F.

THEATRE 13, à 21 h.: Mary Toussaint (Mozart, Beethoven, Chopin, Serocki, Rebalevski, Obretenov).

THEATRE DES CHAMPS-ELYSERS, à 20 h. 30 : D. Barenboim, G. Besnard, M. Bioum (Beethoven).

THEATRE RSSAION, à 20 h. 30 : A. Dumond, K. Chastain, P. Pasquier et le Quatuor Berneds (musique espagnole, Hadyn, Beethoven).

MARDI 11 JANVIER BADIO - FRANCE (Studio 105), à 20 h. 30 : voir le 10.

BOSSINI, à 20 h. 30,: Quatuor Loewenguth (Beethoven).

THEATRE ESSAION, à 20 h. 30 : R. Cousté et le Quatuor Bernede (Bartok, cruvres du vingtième siécle).

### **Variétés**

#### Le music-hall

BOBINO (837-30-49) (D. soir, L.), 29 h. 39, mat. dim. à 14 h. 39 et 18 h. 39 : Georges Brassons. CONCERTS MAYOL (770-95-08) (mer.) 21 h. 15, mat. sam. et dim. à 16 h. 15 : Bouquets de nus. OLYMPIA (742-25-49) (L.), 20 h. 45, mat. dim. à 14 h. 30 : Dalida; le 10 à 20 h. 45 : Eva Demarczyk. THEATRE DES ARTS (337-22-23) (D., L.) 18 h. 30 : Roger Mason. THEATRE FONTAINE (874-74-40), 20 h. 45, mat. dim. à 15 h. : Jacques et Paul Préboist (dernière le 9). THEATRE DE LA RENAISSANCE (208-18-50) à partir du 11 à 21 h.: Guy Bedos. PALAIS DES CONGRES (758-22-03),

Les opérettes

BOUFFES - PARISIENS (073-87-94) (les 5, 6, D. soir, L.) 20 h. 45, mat dim. à 15 h. : la Belle Hémat. dim. à 15 h. : 12 Deine 12-lène.

ELYSEES - MONTMARTRE (606-38-79) (D. Soir, L.) 20 h. 30, mat. dim. à 15 h. 30 : Ginette Lucaze.

HENRI-VARNA-MOGADOR (285-28-80), le 7 à 20 h. 30 : Rêve de valse.

THEATRE MARIGNY (256-04-41) (D. Soir, L.) 21 h. mat. dim. à 14 h. 45 et 18 h. 30 : Nini ls Chance.

THEATRE MOUFFETARD (336-02-87), (D., L.) 22 h. 15 : Opéra-Zoo.

Les chansonniers

CAVEAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45), 21 h., mat. dim. à 15 h. 30 :
R.P.R. ou le Nouvesu-Né a une
grande barbe.
DIX-HEURES (606-07-48) 20 h. 15 : La
démocratie est avancée; 22 h. 15 :
Tu crois que c'est mieux ainsurs ?
(dernières le 8).
DEUX ANES (606-10-26) (les 5. 6, 7
et mar.) 21 h., mat. dim. à 15 h. 30:
Marianne, ne vois-tu rieu veuir ?

La danse

CENTRE CULTUREL DU MARAIS
(772-73-32), mer., jeu., ven., sam.
à 21 h.: Solaris.
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES
(225-44-36) (D. soir. L.), 20 h. 30,
mat. dim. à 15 h.: le ballet de
Marseille Roland Petit (CasseNoisette, de Tchalkovaky).
TREATRE DE LA CITE INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théstre (D., L.), 21 h.: les ballets
Ethery Pagava (à partir du 6).

Le restaurant

le plus haut de Paris.

IOCKEY

127, bd du Montparnesse 326-48-93

Pas comme les autres

on s'y amuse !...

Dejeunez, dinez, soupe, avec Paris à vos pieds au Ciel de Paris, le restaurant de 56° étag de la tour Montparnasse Clevert josqo'à 2 h de mat Parkete sons la tone. Réceptions jusqu'à 250 personnes sur l'étage

Le Ciel de Paris

538.52.35



FRANCE-ELYSEES vo - MADELEINE GAUMONT vf CLICHY-PATHE vf - MONTPARNASSE 83 vf · **CONVENTION GAUMONT of - QUINTETTE vo** 

ENGHIEN-Français - VELIZY 2

# RESTAURANT de 19 H à l'aube

HUITRES - COQUILLAGES - SPECIALITÉS

DISCOTHÈQUE de 22 H à l'aube SALLES CLIMATISÉES - PARKING ASSURE Il est recommandé de ne pas manquer le début du film. 58 bg de l'Hôpital 13" - 535.91.94/99.86 "Fermé Lends seuf férié]

MARIGNAN v.o. - GAUMONT OPÉRA v.f. - GAMBETTA v.f. - STU DIO DE LA HARPE v.o. - MONTPARNASSE PATHÉ v.f. - GAUMON T SUD v.f. - MAXÉVILLE - CAMBRONNE v,f. ALPHA Argenteuil - ÉPICENTRE Epinay - AVIATIC Le Bourget - GAUMONT Evry - MULTICINÉ Champigus - PARLY 2 - ORSAY



and the second second

offres d'emploi \* Impertanto Société TELECOMMUNICATIONS

EMEUR DE COORDINATION Position III A

à fortes responsabilités ement charge la Phraires des cahiers des charges; a Pengineering des projets : le la condination des offres :

traditionent :

tradition into formation supérieure se de cu équivalent :

tradition de la conference se de la conference se de la conference de la conference

por l'expérience des chantlers dans le 1936 en voie de développement (Afrique 1958 - Chient). Bonnarite

Tran philanticus sons no 91,081, Contese 20, et. de l'Opéra, Paris (12), qu p

ARTICLES NOE DIFFUSION JA LA MAISON

ELALE de GROUPE PUISSANT 12.600 parsonnes - CA : 150 MF) OPPORTUNITÉ à PARIS du poste de

#### CHECTEUR DIVISION: 80M

containe TOTALE de cette division: cantingment en charge ECTION COMMERCIALE France et tort (70 personnen dent 30 sur le

MAN IN PLANTE DE PRODUCTION tris forte annistance technique. - INDISPENSABLE

to ME ANE. Formation commercials MARKETING

min ognommation), connaissat à A GRANDE DISTRIBUTION : les elle GROSMOTES. Experience gerien de enger erfen unite vertidice i spotistic.

**Mi. elementration et photo so réf. 2861** 

selection conse THE RESERVE OF MARECHAL JOHN 7500 IA

MAPORTANTE SOCIÉTÉ HOMOTE PROFESSIONKELL - Buleffigne PARES, retharant :

MEENIEURS **ELECTRONICIENS** 

Mataris on confirmés

& LABORATORES : propertions per falaceans bermen

Sente of Republished to termes:

formation Country Survey from the particular Survey Survey from the particular Survey Survey from the particular Survey S O.V. presentions, photo a com-THE REPORT OF THE PROPERTY OF

sponsable service insolidation

Conspic Presides, 2 to an included a feet and the second and the s 1: State of danger in the comment of the company of the company of the comment of

Samuel a La D. Samuel Samuel \* de la complète :

Sent Groups Advisory Ment Mark

All Paris

A Pares

OFFRES D'EMPLO! "Placards encadres" 2 col. et + (la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLO CAPITALIX: (Y)

PROPOSITIONS COMMERCE

PRA TO THE TANK

1a ligne 1a ligne 12 40,00 48,70 42,00 9,00

70,00

ANNONCES CLASSEES

12 Sept 17. LINMOBILIER "Placards encadrés". 34.00 39,70 Buthte insertien 38,00 44,37. "Piacards encadrés 40,00 46,70 L'AGENDA DU MONDE 28.00 32.89

REPRODUCTION INTERDITE offres d'emploi offres d'emploi

offres d'emploi **Fission** , contenant solide des produits exceptionnels 1 mélange détonant 0.00 1 pouns dose q, amitie I large mesure de gaité ₿

1 zeste de folie et... vous agitez...

Si le produit ne vous saute pas au visage vous nous découvrez – Déçu

> – Curieux - Parfois enthousiasmé - Toujours surpris

Il ne reste souvent qu'à faire notre chemin ensemble.

Si vous êtes décourve du "zeste de foile" qui assaisonne notre menu de couleurs et d'originalité, peut-être allez vous nous reprocher de manquer par trop de précision. Rassurez-vous : nous réparerons en vous

De toute façon, en répondant à notre offre, vous prouverez une certaine image de l'intelligence et un sens non moins certain de l'opportunité qui valent bien

Nous nous empressons toutefois d'ajouter que ceux dont vous êtes en possession seront certainement les blenvenus s'ils accompagnent vos 21 ans révolus.

Envoyer jett, manuscrite à PUBLI-BANS rél. AG 201 13, rue Marivaux, 75002 PARIS, qui transmettr (Merci de bien voyipir préciser la référence)

# SPIRITUEUX MARQUE PRESTIGIEUSE MONDIALEMENT CONNUE

réalisant les 2/3 de son C.A. à l'EXPORTATION (100 MF/2n) regiones sa structure EXPORT et recrute

#### 2 DELEGUES EXPORTATION (EUROPE)

chargés des relations régulières et de + en + profondes avec les Agents et distributeurs locaux : actions d'ANIMATION, d'INCITATION A LA VENTE, d'information.

INDISPENSABLE ·

ANGLAIS ) écrit et parlé ESPAGNOL ) in et parlé ANGLAIS ) écrit et parlé ALLEMAND ) lu et parlé • Pour (B)

· EXPERIENCE EXPORTATION "sur la tensin": 1 à 2 ans pour (B) et 4/5 ans mini-mum pour (A), dans plusients des pays suïvants (G.B. - D - B - N.L. - CH - I - E - F) en produits de consommation, de préférence de haut standing. -

JEUNES, Disponibles pour voyages 6 à 7 mois par an, par absences de Paris de

DISCRÉTION ABSOLUB. Lettre manuscrite. CV détaillé, rémunération et photo (mt). sa réf. 3669 à iération et photo (mt). 11 réf. 3669 à

## SÉLECTION CONSEIL 6, PLACE DU MARECHAL JUIN, 75017 PARIS

### **ASSISTANT** A LA DIRECTION **FINANCIERE**

Le Directeur Financier d'un Groupe important d'établissements de Crédit et de Leasing cherche un collaborateur pour l'aider dans l'exemples de ses différentes fonctions, il étudiera et préparera des solutions à des prohlèmes financiers, comptables ou d'organisation et, le cas échéant, suivra leur mise en application

mise en application.
Il travaillera en relation avec tous les services financiers ainsi qu'avec les autres Directions. Non seulement il acquerra une expérience de tout premier plan, mais encore, après avoir fait la preuve de ses compétences, il aura de larges possibilités d'évolution.

Egette situation sera conflée à un jeune diplômé d'une Grande Ecole de Commerce. Il aura acquis aux première expérience d'un à deux ans de la reprintipabilité et de la gestion financière, soit dans un cabinet d'Audit, soit dans une barque ou dans le sergie financier d'une antrenise ie service financier d'une entreprise.

Ecrivez sous réf. 3763 M à Hélène REFREGIER qui

GISERTI 49, avenue de 75002 Paris 49, avenue de l'Opéra SELECTION

GROUPE DE PRESSE recrute pour raype

#### de presse quotidienne

REDACTEUR QUALIFIÉ spant parfaite connaissance des questions politi-ques, économiques, financières, sociales, nationales et internationales.

. . . . . . . . . . . .

ECRERE: S.G.P., 11 av. de l'Opéra, 75001 PARIS.

CAP SOGETI

filiple de CAP/GEMINI/SOGETI le premier groupe européen de soulétés

SYSTEMES de services en informatique,

offres d'emploi

9 COLLABORATEURS pour les intégrer à d'importants projet

3 analystes - programmeurs nlistes en terminaux financi IBM 3800 – LOGABAX 4600

4 analystes - programmeurs de 3 à 4 ans d'expérience dans les spécialités sulvantes : • assembleur IBM et COBOL; • assembleur IBM et FL/1. connaissances DL/1 ou IMS seront appréciées.

2 analystes - programmeurs spécialistes sur Mitra 15 ou Mitra 125

nvec curriculum vitae et prétentions à : CAP/SOGETI/SYSTEMES

Alain LEMATRE
5. rue des Morillons. — 75739 PARIS CEDEX 15.
sous la référence S 436

#### RADIALL

Département Connecteurs Multicontacts

#### **INGENIEUR PRODUIT**

Intégré à l'équipe marketing

Il assurera notamment:

assurera notamment:
la gestion complète des produits;
l'assistance technique à la force de vente, la
responsabilité de la promotion des ventes, la
recherche et la définition de nouveaux produits. Cette fonction à assurer sur un plan international

necessia:

— une pramière expérience dans un poste similaire ou une expérience de la vente de préférence dans le domaine des connecteurs;

— la connaissance de la langue anglaise;

— les déplacements de courte durée en EUROFE

C.V., photo, prêt. à adr. : 101, r. Philibert-Hoffman, 83116 à ROSNY-SQUS-BOIS

### Un responsable des relations publiques

Groupe multinational (produits semi-dyrables) recrute pour la France un responsable des relations publiques. Homme ou femme de plus de 30 aps, de formation supérieure, ayant expérience de 5 ans au moins dans un poste șimilaire dans une importante société ou cabinet de relations publiques. Très bonne connaissance de la presse et des journolistes nécessaire. Disponible, créatif, gestionnaire, il devre concevoir et organiser les manifestations pour les différents départements commerciaux, Bonne connaissance de l'allemand écrit et parlé indispensable. Adresser C.Y. manuscrit, prétentions et photo sous nº 90,782 à Contesse Pablicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, qui transmettra, li sera répandu à toutes les candidatures. Discrétion assurée.

## Charles of the Ritz

#### DIRECTEUR DU MARKETING La fonction :

définir et contrôler la politique Marketing; définir les objectifs et la stratégie; définir et contrôler le budget; animer l'équipe Marketing. Presse et relations publiques.

Le candidat :

 un homme de 35 ans environ;
 formation supérieure (HEC. - E.S.S.C. ou équivaient);
 erpérience condimée (parlumerie-cosmétiques);
 très méstif et novateur;
 anglais nécessaire. Rémunération élevée pour candidat de Valeur

Envoyer curriculum vitae et photo à ; Direction du Personnel, sous la référence 177 100, rue Chaptal, 92302 LEVALLOIS-PERRET Cedex.

INDUSTRIE MÉCANIQUE Movenne entreprise - Région parisienne

### INGÉNIEUR

POLYTECHNIQUE - CENTRALE ou A.M.

minimum 35 ans Devant accèder rapidement au poste de

### Directeur Commercial

Connaissances appréciées anglais et allemand, DISCRETION ASSUREE

Env. C.V. manuscrit et photo nº 91.237, CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, Paris (14).

Signalisation-Automatismes (Paris 11e), recherche pour son département AUTOMATISMES INDUSTRIELS, un

### INGENIEUR DE PROJET

(E.S.E. ou Grandes Ecoles équivalentes)

qui se verra confier progressivement la responsabilité d'installations complètes en France ou à l'étranger, dans le cadre de

Une expérience de 2-3 années de la maîtrise des techniques de piointe dans les domaines de l'informatique et de l'électronique est indis-La connai

nnaissance de la langue anglaise ou nide serait appréciée. Ecrire avec CV détaillé et rémunération actuelle sous référence 11.476 à Solsage MONTEIL plein emploi 10, rue du Maii PARIS 2ème

> IMPORTANT GROUPE INDUSTRIEL renherche

### CADRE COMPTABLE

Formation exigée grande école, option finance comptabilité, E.S.S.E.C., SUP. de CO., E.S.C.A.E.

Réclies possibilités d'évolution de carrière.

Expérience de qualques années souhaitable. Lieu de travail : Baulieue Nord - Ouest,

Ecrire avec C.V., photo (resournée) sous nº 91.448, CONTESSE Publ., 20, av. Opéra, Paris (1º), qui tr.

Filiale Française d'un Groupe . Industrial International que lograe - C.A. 178 M. de F.

### **CADRE FINANCIER** deHAUT

Auglais courant - Paris-déplacements. Il secondera directement le Directeur Financier en prenant la responsabilité du département "Opérations financières". Ce poste sera counté à un cadre jeune, 28 aris miniaum, de fontation suffetieurs, et syant délà domané des preuves de son potential gans un poste à dominants financière.

Toutes informations sur cette offre servot données confidentiellement au téléphone du traul au vendre 

#### CHEF DE SERVICE STATISTIQUES

PARIS

Nous sommes l'organisme professionnel d'un secteur de blans de cansonmation, Nons voulons coniler potre service statistiques à un hoppine canable
d'assurer la mission suivante;
- établissament des documents statistiques de
potre profession;
- exploitation des informations recualities;
- étaboration de potre groundre statistiques;
- participation à l'élaboration des plans quinpresunatur.

pericipating a research participating de properties de ce type, un réel intérêt pour l'Economie sont indispensables.— Le poste ménage de réalies possibilités d'évolution à un candidat désirent d'investir personnellement dans la vie professionnelle. Env. C.V., photo réc. et rémonér, etc. es la référ. 62.559 M (à mentionner sur l'envel.) à 1-7, VILLA. BERNARD KRIEF CONSULTANTS
1, rue Danton 75263 PARIS padex 06

Vous avez acquis une compétence en INFORMATIQUE soît dans un Service Etudes, soît dans une Société de magasins et vous recherchez un poste plus opérationnel qui vous permete trait de vous servir encore plus impliqué dans la marche de l'Entréprise. Nous vous proposons le poste de :

### RESPONSABLE GESTION

MAGASIN 7000m2

dans la première surface spécialisée en maubles que nous ouvrons (Paris Sud). Vous contribuers avec le Siège à l'étude de l'outil : saisle des données - sestion des stocks - circuits administratifs et comptables. stocks - circuits administratos er companies.
A l'ouverture, vous asquerez sa mise en route et son bon fonctionnement.
Rattaché hierarchiquement au Directeur du magesin, vous aurez le charge de toutes les questions d'ordre administratif.

Ce noste doit vous amener à prendre des responsabilités plus importantes au sein de notre nouvelle activité, telles que celles de precteur d'un futur magacin de ce type. Adresser C.V. + photo + prétantions sous réf. 7.401.08 à Direction du Personnel, 57, rue de Blanchemaille

La Redoute

59100 ROUBAIX

# directeur articles de luxe

Nous creons et commercialisons des articles de luxe son France et à l'export sous une marque prestigieuse.
Nous voulors confier notre Direction Technique à un homme capable d'élaborer notre stratégie industrielle et d'essurer notre direction de production :
Il définit notre politique d'approvisionnement, gère une unité de 100 personnes et contrôle la

Compagnie internationale spécialisée dans le domaine médical C.A Europe - 80 millions de F.

DES VENTES à Paris (Bantieue Sud) **UN ASSISTANT** 

ADMINISTRATION DES VENTES-EUROPE

production,
 de l'analyse des efforts de vente,
 Il participera à l'élaboration des budgets.

Nous demandons - un honune de formation emérieure. une solide expérience dans la branche

La pratique courante de l'anglais est indis-

Service da Per CORDIS S.A. 160, av. Ch. de Ga 160, sr. Ch. do Ganillo 91420 MORANGES COFOIS

### CONCEVOIR ET METTRE **EN PLACE DES SYSTEMES**

Nous sammes une société d'ingenierie et de construction de grands ensembles industriels, regroupant 2,500 personnes, Au sein de notre Direction du contrôle de gestion, nous créons une cellule «système d'information» et nous

Sa mission consistera à mettre sur pied, edapter en permanence, développer et contrô-ler l'exploitation des systèmes d'information automatisés ou manuels utiles à notre Direction Générale et à nos responsables d'unités,

Cette fonction qui couvre la conception, la réalisation concrète, l'insartion dans les modes de gestion de la Société (information, formation, metivation), s'adresse à un ingénieur ou à un cadre diplâmé d'une grande école de commerce. Il justifie d'une expérience indus-trielle effective de quelques années dans les domaines des systèmes d'information de gestion associée à de solides connaissances écotion associaes à de souldes confaissances aco-nomiques, financières, comptables, informati-ques. Une certaine maitrisa des techniques d'organisation ainsi que des outils mathé-matiques et statistiques de la gestion, serait particulièrement appréciée. Pour réussir dans cette tâche, le candidat doit possèder une ma-turité telle, qu'il doit avoir au moins 35 ans. Ecrire No 91.351 Contesse Publicité - 20, avenue de l'Opéra 75040 Paris Cedex 01 q.tr.

**Union Nationals** des Caisses d'Epargna de Françe

# jeune diplômé

syantun esprit d'équipe et le sens des contacts. FONCTION:

- Exploitation des statistiques de gestion et

- Exploration des résultats
- Réalisation de badgets prévisionnels
- Toutes études liées à la gestion des Caisses d'Epargne.

<u>technique</u> **Paris** 140 000 F+

sous-traitance.
Pour réussir, il faut justifier d'une expérience
similaire positive. Le goût des produits sophistiqués,
un réel souci de qualité et le désir d'entreprendre
seront très apprécies.

Envoyer C.V., photo récente et rémunération actuelle sous le référence 61273/M (à mentionner sur l'enveloppe) à J.P. VELLA.
Le secret absolu des candidatures est garanti par : BERNARD KRIEF CONSULTANTS

1, RWE DANTON 75253 PARIS CEDEX 06

Recherche BET SE DIRECTION EUROPEENNE

Il sera chargé au niveau européen : — de la coordination entre les ventes et la

marketing. une personnalité développée pour faciliter les contacts indispensables au niveau

pensable. Discrétion assurée Envoyer candidature en anglais avec C.V. détailé au :

٥

D'INFORMATION DE GESTION

cherchons son responsable.

recherche pour se Direction des Etydes Economiques et Statistiques

sciences économiques option Gestion ou equivalent

Envoyer lettre manuscrite. C.V. et photo@ sous ref. 8480 à l'U.N.C.E.F. 5, rue Massagan 75007 PARIS

UNE SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE LEADER DANS SON DOMAINE

recherche pour la Direction Financière d'une de ses plus importantes divisions (CA 1 milliard 7000 personnes) située dans la région parisienne.

#### LE CHEF DE SES SERVICES COMPTABLES

● Le candidat âgé de 35 ans minimum, niveau DECS aura une expérience comptable d'au moins 12 à 15 années dont 2 à 3 comme Chef Comptable, de préférence dans une société anglo-saxonne. ● La rémunération de départ sera rendue attrayante pour un candidat faisant preuve de ténacité et forte-ment motivé par le désir d'aboutir. • Sa réussite au plan personnel lui ouvrira des possibilités d'évolution en fonction de ses performances.

Envoyer C.V., photo, reférences et prétentions s/réf 6329 à P. LICHAU S.A., 10, rue de Louvois 75063 Paris cedex 02 qui transmettra.

#### IMETAL

(LE NICKEL, PENARROYA, MOKTA) est l'un des grands mondiaux des métaux non ferreux, à l'implantation internationale, son directeur des comptabilités i cherche un adjoint (Paris)

Il est notamment chargé, dans les filiales françaises et étrangères, de la bonne application des procédés comptables et de la centralisation des éléments nécessaires à la conso-

Ce cadre, 30 ans minimum, HEC, ESSEC, Sup. de Co, option finances et comptabilité, ou de formation comptable supérieure, a quelques années d'expérience dans des services comptables. Ce poste ouvre des possibilités de carrière au sein du groupe. Écrire à Y. CORCELLE ss réf. 3007 LM.

ALEXANDRETICS.A. 10, RUE ROYALE - 75008 PARIS LYON-ULLE-BRUXELLES-GENEVE-LONDRES

NEUILLY S/SEINE **GROUPE IMPORTANT** recherche pour le développement d'un de ses départements

#### INGENIEUR 30 ans min., formation T.P./A.M. on

Sera chargé : D'animer et contrôler la gestion d'unités d'exploitation à main d'œuvre importante (activités de services). De rechercher de nouveaux débouchés

et d'assurer des contacts à tous niveaux (administrations et collectivités locales en particulier).

Situation intéressante et d'avenir

Adresser lettre manuscrite et C.V. très complet, photo et prét à CAMPBELL, BP 57, 75824 Paris cedex 17 s/réf. 836/ qui transmettra

### **H.B.N.I.S.**

premier distributeur en Europe de Services Time Sharing recherche pour relations avec Services Publics

### INGÉNIEUR COMMERCIAL

Env. C.V. et prét. à M. Robert NOELL, Direct. du Personnel, H.B.N.LS. Tour Atlan-tique Cedex 06 - 92080 PARIS LA DEFENSE. HONEYWELL

#### G. I. S.

(Gestion Informatique Système)
Recherche dans le cadre de son développement :

1) INGÉNIEURS CONCEPTEURS Pour la conception et l'évaluation de réseaux de télétraitement ou de bases de données. Quatre à cinq ans expérience, dont un an sur les problèmes précités.

2) ANALYSTES ORGANIQUES

Niveau maîtrise d'informatique ou équivalent. Connais, au moins 2 langages avec 1 à 2 ans d'expérience.

3) ANALYSTES-PROGRAMMEURS et Programmeurs

Niveau O.U.T. Informatique Connaissant PL 1 et COBOL, ou COBOL et ASSEMBLEUR(s) (1MS-DL 1. très apprécies) I à 2 aus expérience nécess. Ecrire avec C.V. détaillé à : G.I.S., 48, rue du Banelagh, 75016 PARIS. (REPONSE ASSUREE)

#### offres d'emploi

Importante Société du Secteur tertiaire recherche

### cadre financier

pour lui confier, sous l'autorité directe du responsable du département, l'analyse des risques de crédit et caution que la Société couvre dans le monde antier.

couvre dans le monde entier.

Parmi les intérêts de ce poste : la polyvalence
des problèmes traités à l'échelon international, l'insertion dans une petite équipe
opérationnelle, et, progressivement, des
contacts commerciaux et la responsabilité
effective des affaires engagées.

Une formation économique et financière de type HEC, ESSEC, quatre ou cinq ans d'expérience d'analyse financière ou de crédit préparent à cette fonction. Anglais courant indispensable.

Réponse et discrétion assurées à tte lettre man., CV, photo, rém. adressée ss réf. 3154 à Mme Butterlin.

bernard julhiet psycom

93, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly

McCANN ERICESON Agence de Publicité

#### recherche ASSISTANTE MEDIA-PLANNING

 Connaissances media - planning souhaitables ; Bonne dactvio: Anglais souhaité.

Envoyer curr. vitae et photo à M. H. PAYELLE, McCann Erickson, Tour Maine - Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 PARIS CEDEX 15.

Importante Société REVÊTEMENTS DE MURS, SOLS ET DÉCORATION

## CHEF DE PRODUIT

- II. SERA CHARGE :

   D'étudier le développement du marché et du
- produit;

  De proposer des objectifs et des moyens;

  De collaborer avec le service Publicité, l'équipe de Vente et la Direction Produit;

  De contrôler les résultats.

Agé de 28 sus minimum, il sers diplômé d'une Ecole supérieure de commerce, H.E.C., E.S.S.E.C., SUP. de CO.

Il possédera une expérience professionnelle de préférence dans le Marketing. Adresser lettre et C.V. manuscrit sous référence 8.562 à

Organisation et publicité
2. RUE HAMBROO 75001-9495 DU TRANSMETTRA

CBS INTERNATIONAL S.A. recherche d'urgence pour une de ses fillales

DIRECTEUR FINANCIER

Formation supérieure, bilingue Anglais/Français, expérience informatique et contrôle de gestion acquise dans société multinationale. Adresser C.V. à :

Mile Murphy CBS International S.A. 35, avenue Franklin-D.-Rooseveit 75008 PARIS France.

IMPORTANT CABINET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

RÉVISEURS expérimentés

Expérience bancaire appréciée.

Déplacements fréquents en province.

Ecrire nº 8.158, « le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75427 Paris (9°).

IMPORTANT ORGANISME TECHNIQUÉ DE POINTE NORD DE PARIS

recherche pour son Département STATIQUE ET DYNAMIQUE DES STRUCTURES

UN INGÉNIEUR GRANDES ECOLES ON EQUIVALENT

Ayant une bonne expérience de la méthode des éléments finis, dans le domaine statique et dynamique.

Adres, C.V., photo et préteni. nº 91.063 Contesse Publicité, 20, av. Opèra, Paris-1-r qui tr.

Société expertise comptable banileue Ouest recherche AIDE-COMPTABLE

H. ou F., place stable. Ecrire SETECY, 9 bis, rue Gambetta, 78800 HOUILLES.

Cabinet administration de olen: recherche

responsable service gérance (a. s. cadre), libre de suite Bonnes connaissances guittan cement, comptabilité, juridiq. rédaction tous actes S.S.P.

Adresser C.V. à S.G.T.I., 4, av Sambetta, 94600 Choisy-le-Roi

ALBA INFORMATIQUE

INGÉNIEUR SYSTÈME PROGRAMMEUR

SYSTÈME 1BM 370/158 sous OS/VS 1 IMS - T.P. Indisp ou BTAM et 2780

ANALYSTES-PROGRAMMEURS Confirmés

— COBOL - ASM - IBM

— IMS - T.P. apprécies

— ou GAP 2 - IBM 3 32

Tous avantages sociaux
Pour banlique Sud ou Paris URGENT Teléphoner au : 504-89-96 ou écrire : 116, rue de la Tour, Paris (16°) IMPORTANT ORGANISME TECHNIQUE DE POINTE NORD DE PARIS recherche pour service MESURES

INGÉNIEUR Grandes écoles

Ayant de bonnes connaissances en mesures, ainsi qu'en pro-grammation et dépouillement automatique des signaux.

Il Sera chargé en particulier d'étudier, de réaliser un simu-laiteur de pailers et de meture au point une méthode de mesure instantanée des épaisseurs de films d'huile. Anglais nécessaire

Lectura de l'anglais nécessaire. Allemand souhailé. Adresser C.V., photo et prétentions nº 91.559, CONTESSE PUBLICITE, 20, avenue de l'Opéra, PARIS (Tœ).

Société Conseil PARIS

DEUX INGÉNIEURS INFORMATICIENS JN INGEN, TRAVAUX PUBL

exp. programmation scientific (8.A., hydraulique, etc.). Déplacement Afrique du Nord et Moyen-Orient, UN INGEN. ORGANISATION exp. analyse et programmellon, formation H.E.C., E.S.S.E.C., Sup. de Co, I.I.E., M.I.A.G.E.

Adres. C.V., photo et pretent. DECIS, 26, rue Henri-Barouss 92110 CLICHY. 92116 CLICHY.
Société expertise comptante rech
1) EXPERTS-COMPTABLES
5TAGIAIRES
2) ASSISTANTS confirmés
niveau D.E.C.S.
Ecr. sec C.V et prétentions
SODIP, 30. rue de la Justice,
PARIS-2D.

Organismo de fermatica importance Nationale cherci — ARIMATEUR (TRICE) Connaiss, math, et expér group — ARIMATEUR (TRICE) alphatotisation 2 années pratique minimum. Sérietr expérence entreprise necessair Elle, lettre man. CV. et orit.

IMPORTANT ORGANISME ORGANISME TECHNIQUE DE POINTE NORD de PARIS DE FORMATION CLIENTELE NOTORIETE NATIONALE recherche

offres d'emploi

chef

recherché par Société Distribution filiale groupe Europie international (C.A. 500 millions) RUNGIS.

Dirigera 65 personnes dont 4 Cadres et participera activement à l'amélioration des systèmes et métho-

Nons offrons évolution certaine et rapide de car-rière dans Société ou groupe mais exigeons et moins D.E.C.S. on équivalent, 5 années d'expé-rience de préférence dans la Distribution. Comais-sances informatiques à préciser dans C.V. qua vons adresserez à Monsieur M.IN. sous rét. CCl à :

Centre P.S. 1. 29, Bd Edgar Ominat

SOCIETE NEGOCE INTERNATIONALE BOIS TROPICAUX

JEUNE CADRE

COMMERCIAL

BILINGUE ANGLAIS

Poste à Paris mais nécessitant déplacements fréquents. Expérience quelques années souhaitée.

Ect. s/réf. 3442 à P. Lichau S.A., 10, rue Louvois, 75063 PARIS Cedex 00 qui transmettra.

DIRECTEUR (TRICE) DE MAGASIN ABTICLES DE LUXE - PARIS Nous créons et commercialisons nos articles,

sous une marque prestigieuse. Nous cherchons le directeur de notre maga-

sin le plus important. Sa mission :
— gestion de ce centre de profit autonome.

achat des collections au stock central
 participation à l'évolution de notre

- animation du personnel (46 personnes). Pour réussir, il faut être capable de repré-

Pour réussir, il inut être capanie de repre-sentativité, maîtriser les techniques mo-dernes de la vente au détail et être capable de jugement et d'autorité. Env. C.V., photo réc. et rémun. act. sous la réf. 51.272/M (à mentionner sur l'enveloppe).

BERNARD KRIEF CONSULTANTS

1, rue Danton 75263 PARIS cedex 06

Importante Stè de Transports PARIS (17º) recherche

le futur responsable de son service

après vente (20 personnes)

Dipiomé de l'enseignement supérieur (préférence licence en droit, Sciences Eco, Sciences Po). Disponible rapidement. Adresser C.V., prétentions + photo, à CALBERSON - M. SARTHOU 183, avenue de Clichy, Paris (17°)

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE GRAND PUBLIC

Il supervisera une equipe de 20 agents com-

Basé à Faris, le candidat devra être âgé de 30 ans minimum et devra avoir une expérience d'au moins 5 ans d'une telle fonction dans la même branche.

Env. curr. vitae manuscrit, photo et prét. à SOSEC, 10, rue Vandrezanne. 75013 Paris, qui transmettra.

ETABLISSEMENT FINANCIER

JEUNE CADRE

DIPLOME : ECONOMIE-GESTION

Ecrire avec C.V. + photo sous référ. nº 1.556 à :

INTER PA B.P. 508, 15066 PARIS CEDEX 02. qui transmettra.

2 ans d'expérience. Disponible rapidement.

**INSPECTEUR DES VENTES** 

comptable 100 000 F

recherche pour Etudes dans le domaine des élats de surfaces mécaniques ANIMATEURS (TRICES) Jeune INGÉNIEUR

MÉCANICIEN A.M. OU EQUIVALENT **VENTE-MARKETING** PUBLICITE

ayant une bonne connaissance des modes d'élaboration des surfaces, ainsi que de la mécanique et la physique des surfaces GESTTON (Gestion : financiero able élablir plan formal et assurer suivi cilentéte Conditions intéressantes

Adr. C.V., photo et prétentions, nº 91.056 CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opèra, Paris-1°.

Impte Stá d'automatisme recherche

Envoyer C.V. très détaillé avec mention références, prètentions + photo, à : 91.037 CONTESSE Publicité, av. de l'Opéra, Paris-les INGÉNIEUR Ets privés sous contrat ch. MITRA 15

PROFESSEUR
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
ps complet. Classe de 6°, 5°, 4
Institut Psycho-pédagogique
60740 SAINT-MAXIMIM
Tèl.: 455-96-10 CHEF DE PROJET ENV. C.V. Manusc., pholo, prét., à SWEERTS B.P. 269, 75424 PARIS CEDEX 09, ss rèt. 651, PARIS-9 OMPAGNIE D'ASSURANCES BRANCHE MALADIE SOCIETÉ INFORMATIQUE sise à LEVALLOIS (Mª Louise-Michel) recherche

production et sinistres)
recherche
REDACTEUR
ans minimum alugari ; minimum niveau minale, C. ou D. DES CONTROLEURS AIDES-REDACTEURS ans min. niveau B.E.P.C. DE DONNÉES Ecrire 5.399 L.T.P., 31, bd Bonne-Nouvelle, 75082 PARIS CEDEX 02.

JMPT CENTRE

grande banileue NORD de PARIS

AGENT TECHNIQUE

FLECTRONICIEN Niveau B.T.S.

Ayant au moins 5 ans expérience en construction

(Hime dégagé O.M.) POSTE EXIGEANT: it ouvert à l'infor matique; du sens commercial, UN DUT SERAIT APPRECIE

Formation permanente assu-rée par la Société; 13e mois; 1 horaire souple; restaurant d'entreprise. Env. C.V. manuscril,

(retournée) et pretentions s/no de référence 1.146, à Centre de Psychologie et d'Efficience 17 r. des acacias Paris

o H ou F de formation économique supétieure

DISCRÉTION ABSOLUE. Lettre manuscrite, CV. détaillé, rémunération et photo ss réf. 3675 à

sélection conseil 6, PLACE DE MARECHAL JUIN, 75017 PARIS

### Audit interne

Important groupe industriel français (C.A. 4 milliards de francs). Nous renforçons notre service de contrôle interne au sein de notre Direction Financière.

Nous recherchons deux contrôleurs internes, pour prendre en charge et développer : l'appréciation et le contrôle des procédures des sociétés du Groupe, la révision des bilans de ces sociétés, et participer à des missions d'audit en vue d'acquisition de sociétés.

Ces postes conviendraient à de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur (type grande école commerciale) présentant une première expérience de la fonction d'audit acquise en cabinet de preférence, ou dans une importante entreprise.

Lieu de travail : Proche banlieue Ouest. Envoyer curriculum vitae sous réf. DYAN (a mentionner sur l'enveloppe) à :

Publicis Conseil



SOCIETE LEADER DANS LOCATION DE VERICULES INDUSTRIELS PARIS ET NANCY (54)

#### **DIRECTEURS** DE SUCCURSALE

chargés de diriger une unité importante et assurant l'eusemble des FONCTIONS DE DIRECTION ET D'ANTMATION (COAIMERCIALES, TECHNIQUES GESTION) au sein d'une société pratiquant la décentralisation des responsabilités.

Ces postes ne peuvent convenit qu'à des cadres confirmés et ayant une expérience récile de Direc-tion et d'Animation et le goût du commandement.

Adresser C.V. ÷ photo ÷ prétentions sous référ. LC 40 à : FRAIRIN S.A., 191. avenue Charles-de-Gaulle, 92200 NEULLY.



recharche pour sa Direction recherche, essais, contrôle, qualité.un

CHEF DE DEPARTEMENT Il a la responsabilité :

 de la politique de contrôle appliquée dans les différents centres de la Société, de l'évaluation et du suivi des coûts contrôle. - du personnel de contrôle de la région parisienne encadrement, gestion technique et administrative. Ce poste conviendrait à un Ingénieur Grande École (Centrale.SUP. Aéro, ESE, A et M. . .) ayant le sens de

l'organisation et des relations humaines, de bonnes capacités d'analyse de synthèse et si possible l'expé rience de productions militaires analogues. Adresser CV, rémunération souhaitée en indiquant

la référence NK 185.

MATRA Monsieur KORFAN
BP. nº 1 - 78140 VELIZY.

TRÈS IMPORTANTE SOCIÉTÉ PARISIENNE DE COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION FILIALE D'UN DES PREMIERS GRANDS GROUPES FRANÇAIS recherche

### **UN DIRECTEUR** DE DEPARTEMENT VENTE

PAR CORRESPONDANCE l sera chargé:

Il sera chargé:

- de rechercher, promouvoir et assurer le suivi des
produits de base,
- d'assurer le developpement des produits nouveaux.
Il devra être familianse avec les methodes modernes
de marketing scientifique, de publicile intégrée, de
traltements de tichiers par l'informatique.
Il aura a diriger un ensemble de 200 personnes et couvnr un C.A. de 150 M.F.
Les responsabilités décritées récondant à un échelon. Les responsabilités décrites répondent à un échelon de Salaire de très haut niveau.

Adresser C.V. sous référence 12:41 EMPLOIS ET ENTREPRISES 18, rue Voiney 75002 PARIS

offres d'emploi

C.A.: 550 MF/AN 6 USINES 3600 PERS **GROUPE LEADER** 

rech. pour région SUD PARIS (50 km) ASSISTANT DU CONTROLEUR DE GESTION

FOUTPEMENTS AUTOMOBILE

ANALYSE DES COMPTES MENSUELS et des écarts avec Budget. EXAMEN DES PRIX DE REVIENT acmalisés mensuellement par l'Informatique. Contacts avec les Usines : 2/3 jours par mois

(Grde École ou Université.) <u>lere expérience</u> (2 à 5 ans) du <u>Contr. budgétaire</u>

en Entreprise nationale ou internationale (de préférence) OU DEBUTANTS

100 TO 100 W

ent plant

1.6

TO SERVICE

. . :

24.44.45°

LEATH FAILER CONTRACTOR

LAUX OU

HE COIR

1015

The Parish Land

Milani?

Mention of the

一场联节过

4: 15.5 A

According to the second THE TABLE i di Hali Indan

The second of th

\$ \$ 12.00 See

. The section of the 

> **GESTIO**

> > GESTION

51117 eçons 

----

The second secon

dravail domicile

ormation Camploi

in ech emplor

The strang laws of the strain of train, bar

occasions

autos-vente

IONE BLEIF

**S**í

هُكَذَا مِن الدُّصل

الماكات 14 8 THE

्र कार**्रेश स**्थान हो।

Server de d

10

TO A STATE OF THE SECOND A PROPERTY PROPERTY OF THE PROPERTY AND PARTY to the state of the

A MINTE Course Marie Marie Course Marie Mari

**克斯斯 英 寶** place show e made colonidado. Propositi Constituir especialmentes. Ale Estados especialmentes. PERS

THE PARTY OF THE P が **を 海が** 対象の数 **対**数 CHARLES !

> 74.54 52:1 52: #2/ E/16 340-27

CONTRACTOR OF THE · 100年間/北美 新野 2.2 

S. Mar. 1 (1971) 4.33

MATERIAL TO A STATE OF THE STAT THE BOOK THE 

TOTAL TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

CHEF do SEL The same of the sa The second secon

CASP PERMITE

CASP PERMITE

TO THE PERMIT PERMITE

THE PERMIT PERMITE

THE PERMIT PERMIT PERMIT

THE PERMIT PERMIT PERMIT PERMIT PERMIT

THE PERMIT PERM

The Tt. are the con-

ار و والمراجع المراجع والمراجع المراجع المرا

REPRODUCTION INTERDITE

THE COLUMN

res d'emploi

REPRODUCTION DETERMINE

.; 550 MF/AN NES-3600 PERS

EREE LEADER

ASSISTANT

DE GESTION

HIPEARNTS AUTOMOBILE SUPPARIS (50 km)

CONTROLEUP

EXAMEN DES PRIX DE REVEN

de focustion économique supérieur

in out Iniversité.)

See (2 à 5 ans) du Contr. budgétain

seine matiennie ou internationale (de

Life. Lattre manuscrite,

sélection conseil

S. PLACE BE MARECHAL JUIN, 75017 PARIS

**wit** interne

Transpe industriel français (C.A. 1988). Nous renforcons interne au sein de contrôle interne au sein de contrôle contrôleurs internes.

Transperdent contrôleurs internes internes de contrôle des procédités du Groupe, la revision de contrôle des procédités du Groupe, la revision de contrôleurs internes de contrôleurs internes de contrôleurs internes de contrôleurs de contrôleurs

cess comisodraient à de jeunes de dis Fancoignement supérieur leurs écule commerciale) présen-cement expérience de la ione-de la commerciale de la ione-de la commerciale de la ione-de la commerciale de la ione-le de la commerciale de la ione-le de la commerciale de la ione-de la commerciale de la ione-de la commerciale de la ione-le de la commerciale de la ione-le de la ione-le de la ione-le de la ione-de la ione-le de la de la ione-le de la de la de la ione-le de la de la de la de la de la ione-le de la de l

en cabinat, de une imporante

A points bun sue Ouss.

Case sous ref. DYAN

Case sous ref. DYAN

Publish Conseil
Publish Conseil
Publish a CARRIERES
A

PARE AT MANCE (1).

THEUTEURS

BE SUCCURSALE

MARY WAS MORE SET OF THE PROPERTY OF THE PROPE

to promise to the part of the con-

PRAIRIN S.A..

P. DEPARTEMENT

man in Societé, de l'est est en estate.

mordie.

CV, representation southerness on inclusion

MA BE Nº 1

CONTACTE SOCIETE PARISIENNE

GROUPES FRANCA'S

UN DIRECTEUR

REPARTEMENT VENTE

R CORRESPONDANCE

LE STON DES PREMIERS GRANDS

la reférence

**Manreche**rate, east a confi

Amorat par l'Informatique. Conte o les Values : 2/3 jours par mois

#### offres d'emploi

Société industrielle de transformation de papier (120 personnes) crée à PARIS un poste de **CONTROL**HIR DE GESTION

Dit GENION

Rattaché directement à la direction générale, il aura pour mission de développer la comptabilité analytique, mettre en place le contrôle budgétaire, étudier les possibilités d'information, conseiller la direction en vue de contrôler la croissance actuelle de l'entreprise (de l'ordre de l'entreprise de l'entreprise (de l'entreprise de l'entreprise (de l'entrep

51, rue Vivienne - 75002 PARI: Discrétion assurée

**Visiodis** 

AGENTS TECHNIQUES TECHNICO-COMMERCIAUX même débutants

Pour région parisienne u de travail : Aubervilliers Nécessité volture Activités : courants faibles télé distribution

Adr. C.V., photo et préent., à VISIODIS 93 Aubervilliers ou téléph. 836-93-53.

Ville de Montreull Seine-Saint-Denis Sene-Sam-Danis
recruite pour Sa crèche
municipale, Jeune DiRECTRICE
possédant diplâme d'Etat
puericultrice, Logement de
function. Salaira net mensuel
de début 2.242 F. Adresser
cand. et C.V. à M. le Maire,
92105 MONTREUIL Cadex. Importante Société

Imperiants Société
recherche pour son
SERVICE IMPORMATIQUE
JEUNE TITULAIRE
Maitrise informatique.
Ecr. av. C.V. et prêt. à :
No 2.895 Spérar, 12, rue
J\_Jaurès, 2280 Puleaux.
SERVICE SOCIAL Entraprisas
rech. ASSISTANTE SOCIALE.
Volture, Nombreux déplacements
Ecr. No 8.146 « la Monde » Pub.
5, r. des Italiens, 7507 Paris-9
ECMEPTIONS.

RECHERCHONS
RECHERCHONS
des programme P 603
Alpha numérique avec MLU 603
Faire offire en Indiquant
ne matricule à ALLARD,
25 bls, rue de l'Armana. 25 bis, rue de l'Argonne, 75019 Paris. Tél. : 208-03-60. Société de Commissariate aux comptes recherche:
2 EXPERTS COMPTABLES
DIPLOMES.
3 COLLABORATEURS

ossedant au moins un certificat superieur pratique de la révision et de l'audit anglo-saxon nécessaire. TEL, : 256-10-44. Département de Seine-et-Marr recrute par concours sur 11tr

> UN ANALYSTE fitulaire

D.U.T., B.T.S. Ingen. informatiq, ou diplôme reconnu même niv. Adrass. candidature Prefecture de S. at.M. capute de S. at.M. capute de S. at.M. capute 77010 MELUN CEDEX. res recherche physique recrute sur poste C.N.R.S. 2 B stable

TECHNICIEN AT 3 formation électronicien, pour montage et mise au point des expériences, radiorréquence, V.H.F., logique, trav. de labor, av. exp. min. 5 ans souhaités. Envoyer C.V. à LABORATOIRE phys des solides, 91405 Orsay. QUARTIER MONTREUIL Moyenne entreprise de gros en pielne expansion recherche

ADJOINT DIRECTEUR GÉNÉRAL

ou équivalent
OPTION COMPTABILITE
Sera chargé
de la mise en place prograssive
d'un cantrôle informatique

tous nivesux d'exécution, pour mise en pages ravue mensuelle, héllo, grand public, plein temps - PARIS. Ecrire avec CV. et préventions J. SOULLER, 81, route de la Reine, 92100 BOULCGNE, q. tr.

Among technique of the control of th ASSOCIATION TOURISME DE DEVELOPPEMENT

**ANIMATEURS (TRICES)** 

ENTREPRISE BATIMENT XVI ARROT - RECH. CADRE ADMINISTRATIF EXPERIMENTE - Ecrire avec C.V. Boite postale Mr MAZET 186-7562 PARIS CEDEX 82 (service 125), qui transmettra.

- 2 ans d'expérience minimum,
- I.U.T. ou équivalent,
- Bne contraissance du COBOL
Stus DOS / VS exigée. Une
expér. DL/I, CiCS ou PROTEE serait un avantage.

Adresser C.V. détaillé, photo et prélantions, sous réf. 501 M, à

SELECTION 101, book - Murat - 75016 Paris

#### secrétaires

Secrétaire de direction

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE SERVICES

**DIRECTION BILINGUE** 

L'anglais est nécessaire pour le poste et une deuxième langue étrangère serait un atout supplémentaire.

Ecrire à n° 90.822 - CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opèra, PARIS (1°), qui transmettra.

Horaire : 12 b. 30 à 20 b. 30

d'une société de vente produits bâtiment et T.P., filiaie d'un groupe allemand s'implantant en France

expérimentée, Bonne sténodact. Secrét, commercial, compt. pale Poste autonome, responsabliliés

Lieu de travail : Centre d'afiaires Paris-Nord Ecr. nº 0.114, « le Monde » P., i, r. des Italiens, 7542/ Paris-9°. Dactylo

DE DIRECTION

FILIALE D'UN GROUPE INTERNATIONAL Proche banlieue Nord - Rech pour son service distribution

IMPORTANTE SOCIETE recherche

SECRÉTAIRES

Ect. M. Neususchwander, 16, rue J.-P.-Rameau, 94440 SANTENY - 386-02-13.

GESTIONNAIRE ORGANISATEUR

recherche
SECRETARIAT GENERAL
CONTROLE GESTION OU DIRECTION ADMINISTE.

POINT D'ATTACHE PARIS

Ecrire nº T 96.103 M. REGIE-PRESSE, 85 bls. rue Réaumur, 75002 PARIS, qui tra

COMPTABLE-FISCALISTE experimenté, cherche situation Paris ou région parisienne. Ecr. nº 91,079, CONTESSE Publicit. 20, av. de l'Opéra, Paris-ler. Gestionnaire - Chef Comptable 20 ans expérience, libre rapidement. Région indifférente. M. NEDELEC, 20, rtb de Port-Louis 56700 HENNEBONT - ou tél. : (97) 65-25-89

Possédant IBM direction cher che travaux même magnéto phone et anglals. — Téléphone après 18 heures : 250 - 47 - 69 information emploi

TROUVEZ UN BON EMPLOI grâce aux Conseils E.P.A. Résultais attestés par CONSTAT D'HUISSIER Queiques sujets traités:

Les Petites Annonces,

Les insertions rentables,

Le C.V. efficace,

Le dossier convaincant,

La lettre individualisée,

L'entrevue positive, etc.

Brochure envoyée gratis par ETUDES POUR AVANCEMENT (E.P.A.), 4, r. des Petits-Champs, 75002 PARIS. occasions

Achat très cher bijoux, brillants, argenterie. — PERRONO S.A., 4, Chaussée-d'Antin, OPERA. 37, aven. Victor-Hugo, ETOILE. autos vente

A vendre R5 TS 1976, très bon état, 1re main, 2 tons (bleu mé-tal et bleu foncé), 29.000 km. PX: 18.500 F. Tél. 205-70-71, h.b.

BMW 2,8 1 1977 V.T. Peinture métal Radio, Possibit, location pour STES, PROFES. LIBERALES, Tél. (34) 65-43-42.

boxes-autos

EMPLAC. ZONE BLEUE PARKING ZONE BLEUE CENTRÉ PARIS (parconètre) RENTABILITE ASSUREE CREDIT 60 % - 280-49-52

Le DIRECTEUR COMMERCIAL

recherche SECRÉTAIRE DE DIRECTION

LES ARTISTES ASSOCIES rech. Jour service telévision une Jactylo bilingue. Libre de suite parlant angl. courammen Hant initiatives et responsa

Secrétaires Avocat, métro BAC, ch. secrét mi-temps, 14-19 h. T. 222-57-57.

SEUIL AUDIOVISUEL. rue Guenegaud, 75006 Part recherche pour son secteur distribution de films UNE SECRÉTAIRE ionalité française - Pari bilingue anglais/français Connaissances aligmand Ecrire avec C.V. détaille

SECRÉTAIRE : SELREIAIRE

BILINGUE ALLEMAND
EXPERIMENTEE
5 X 8 X 13 - Cantine
Env. lettre manuscrite + C.V.
et photo (retournée), sous réfer.
7.299 à P. LICHAU S.A., 10, rue
de Louvois, 75063 Paris Cedex 02
qui transmettra.

ayant 1 à 5 ans d'expérience.
Travail en anglais pour per
sonnel muitinational. Très bonne
dactylo, Excellent niveall en
anglais. Langue matennelle :
Cambridge Proficiency ou
équivalent.) Avantages sociaux.

> Ecrire avec C.V. a no 91.61: Contesse Publicité, 20, av. Opéra Paris-14, qui transmettra

demandes d'emploi GESTIONNAIRE, 40 ans

Paris

7 appis occupés + 1 magasin. Libre 65 m2. Prix : 600 000 F. Vis. 13 à 18 h. 1, r. Asseline. 25, QUAI VOLTAIRE gd appt 5 p. sur Seine, 3º et., asc. et possib, parkg. Prix : 1 800 000 F. Visite sur place : de 13 heuras à 18 heures : PORTE-DE-VERSAILLES-ISSY

CADRE EXPORT

E.S.C., 27 ams, angfals, allem, ch. poste responsable export.

Ecr no 110, « le Monde » Pub., 5, r. des italiens, 75427 Paris-%.

Jne Frne, 28 a., malitrise de psychologie, cherche emploi educatrice, bibliothèque, édition, etc. Mi-temps possible.

Ecr. nº 3,989 « le Monde » Pub. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-% Scandinave, Hrne 37 ans, expér. Européanne, 7 langues, cherche poste de responsab. commerciale Ecr. HAVAS CONTACT, Près PLACE JEANNE-D'ARC. ODEON Immerble CARACTERS Studette, coin cuis., dche, w.-c., Prix : 52 000 F. T. : 326-88-94. HÜCHETTE - Propriétaire vend surfaces à aménager. - 227-19-75. 7°. Très bel appartem., vue sur invalides et Seine, 5 pièces, box 2 voltures, cibre de personnel. 705 - 24 - 10.

156, bd Haussmann, 7508 Paris s/réf. 63535 q. tr. MO DUPLEIX, EN TRIPLEX
ATELIER D'ARTISTE
tout comit 65 == , Prix 320.000 F.
JEAN FEUILLADE, 566-00-75.
BON 147, Mo ALESIA, classique
4 pcas en 90 == , lumineux. Esta
rare. 478.000 F. — ODE, 73-57.
CENSIER-DAUBENTON
Bel Immeuble 7º 4t., asc., living
double, 2 ch., cuis. équip., bns,
56 == 1 gd balc. 761. 224-79-52.

RUE DES BERNARDINS
TRES PROCHE SEINE
IMMEUBLE
entièrement RESTAURE

Très bei imm. pierre de taille 4/5 P., ascens. - Tél. 266-40-40 SAINT-GERMAIN p. tt cfl. Refait neuf pi décorateur. TEL., cava. URGENT. Tél. ; 833-56-72.

525 25 25 Un choix de 40.000 appartements et pavillons neufs à l'achat.

Centre Etoile 49, avenue Kléber, 75116 Paris 525.25.25

Un service entièrement gratuit

**VOUS CHERCHEZ UN APPARTEMENT?** 

INFORMATION LOGEMENT

Centre Nation 45, Cours de Vincennes 75020 Paris 371.11.74

priétaire vo ou Vente sur plan,

STUDIO HAVE

2 PIECES SS M2 ENVIRON

achat

Centre Maine 210, avenue du Maine.

75014 Paris 539.22.17

appartements vente

Région parisienne Rive droite

CHARENTON Bon Imm. Impac.

CHA Appart. dbie exposition, entree, 3 p., cuis., tt cft, cave. 255.000 av. 50.000 F. ACS, 133 b., r. de Paris, Charenton, 368-66-25 RUEIL PART. VEND DANS RESIDENCE appt 3 pièces, tout confort, parkg., cave, têt. caime, 22 000 F + 5000 C.F. Tét. : 967-68-53, le soir. PRES PARC MONCEAU 7 P. diégant et lumineux, 1 p. ben plan - 578-73-73. 160 3 PIECES, cuis., s. bains, 10 dressing. Prix 250,000 F.
D. BOURGEOIS - 275-62-16.
ETOILE-FRIEDLAND
Imm. bourgeois, AFF. RARE.
GD 2 p. arliste, SS m2, cft.
Tél. : 033-91-16, le matin. Tel.: 967-88-53, le soir.

A vendre CHELLES (résideno Val-Fleuri), 13° gare, très be appt F 3 (71 m2) + balcon + cave, parking, ascenseur, 5° étage. Prix : 138 000 F + 25 000 F C.F.F.

Ecr. no 6 431, « le Monde » Pub. 5, r; des italians, 75427 Paris-9°

ENTERAIX ABUS CO STORES

16º SUD, gd séjour + · ch., cuis, bains, w.c., cft, caime, Prix : 295 000 F. T. : 289-27-45.

MARAIS pris place des Vosges bei imm, studio. Possibilité cft. Prix : 72 000 F. Tél. : 278-09-40. METRO PARMENTIER
ds Inm. gd stdg, studio 31 m2
+ 6 m2 balcon, 2 p. 46 m2
+ 10 m2 balcon, 3 p. 83 m2
+ 10 m2 balcon, 4 p. 104 m2
- 20 m2 terrasse, cuts. ég, + 20 m2 terrasse, cuis. éq., dressing aménagé. Téi. sur pl. 14 h. à 19 h. ce jour, 17, rue MORAND ou T. à VIP. 567-54-56.

ulleries, Studio ds bei imm. lassé, entrée, cuis., bains, ét. levé. Px 110 000 F. 742-25-44. R. CAULAINCOURT

PLACE DES VOSGES (prox.) · Dans bel imm. neuf « STYLE MARAIS » Frès beum 2 P., 60 m2, calme, solell, verdura. · 278-46-43.

TROCADÉRO

confort raffine. — ODE, 73-37.

SUCHET - RAPHAEL

IMM. RECENT GD STANDG, dage eleve. BALCON PLEIN

SOLEIL, SEJOUR - CHBRE

+ PARK. Parlait pour piedterre. 330.000 F. — 754-15-63.

400 Bel Imm. STUDIO 25 or 2

100 Bel

Rive gauche neuves

Studios vrale: 2 et 3 pièces trimestra 1977. COURBEVOIE
Living double 204,000 F
(cave et parking compris).
Habitables immédiatement. IMMOBILIERE FRIEDLAND,

bureaux

- PROPRIÉTAIRE ioue 1 ou plusieurs bureaux dans imm. neu! - Tél, 758-12-48

locaux commerciaux

PARTICULIER DE PREFER.
A PARTICULIER
proximité Si-tazare, lous locaux
commerciaux, stand. 1s et 2º
étage, de chacun 183 val. Excelient état intérieur 181, a D.C.
522-05-39 aux houres de bureau.

fonds de commerce

CHANTIER NAVAL Ateliers Meca - Stract - Voltes ocal : '600 m2 s/terr. 1.200 m2

U PUY-EN-VELAY, belle ville AU PUY-EN-VELAY, belle villed or centre, sans aucuna pollution, magasin accessoires et ateller reparations auto, très blen placé, à prendre sans consissances spéciales. Il faut être bon gestionnaire et disposer de 600,000 F comptant.

S'adresser J-M. BONNET,

4, boulevard Saint-Louis,

— 4300. LE PUY.

Téléphone (71) 09-20-59.

PUTEAUX APT GD STDG GD LIV., ) CHBRES, terrasse, CALME. Telephone. : 225-64-71. RUEIL. APPT GD STANDING GD LIV., 4 CH., GAR., Cadre de verdure. — Teléph. 225-64-72. **Boutiques**\* AVENUE RAPP, Belle bour occ. à vendre, 130 m²/2 nive Rapport 10 % ann., frais in

SEVRES' - 56)our, 3 chbr., jard, 600 m2, 507,000 F - 027,57,40 PUTFAUX Pris Post-de Neutily Part vend charmants mai SEJOUR, 3 CHB., en DUPL PARFAIT ETAT - 267-30-01.

LAGNY, secteur residentiel, très belle demeure sur terrain 1.700 = T. 430-24-00, 19 à 21 h.

viagers Vendez aux meill. conditions.
FONCIAL 36 ans d'expérience
Expertise gratuite
19, ad Malesberbes - 266-37-35.
Rech. vieger occupé ou libre
F. CRUZ 8, rue La Boètie
266-19-00
Rente Indexée, toutes garanties.
Estimation gratuite, discrète.
R. de in PAIX - 6d 3 p. ft cft
+ BOX. Comptant élevé + rente
9.725 F. 1 Tête 87 ans, occupé.
F. CRUZ 8, rue La Boètie
1. CRUZ 8, rue La Boètie

châteaux

Cherchons Appris De Stoe Prix 650,000, possibil. 110 ha. Til., 22+33-33 ou [91] 52-64-65. PARIS PROMO 325-28-77.

Près MILLY-LA-FORET 150.000 = 1 bois en plusieurs lots. 2.50 F le m2. — RAYNAUD, 14, r. Lincoln, PARIS. 359-97-56.

propriétés

A VENDRE A MARSEILLE

Monde

du lundi au vendredi te 9 L à 12 L 30 - te 13 L 30 à 18 L

postes 392 et 364

MOUFFETARD, Studies refaits neuts, 900 à 1 200 F. 337-69-59.
PORT-ROYAL Imm. neut, stud. 75. 69-79.
GUY-MOQUET - Récent, Etage élevé. Studio sylardins, tt. cft, balc., tél. 850 F + ch. Mercedio, 14 h.-14 h. 30, 30, r. Championnet n° 136, escaller H - 8° étage.

TROCADERO Lixxueux 160 m² dans hôtel particuliar, 7,000 F. - 287-67-81.

U.C.I.F. Tél. : 766-51-08. BD SEAUMARCHAIS. Bel immetable pierre de t., 136 = boo-tique occupée, cave 88 =0, loyer 27.000 F. Px 260.000 F. 579-75-80.

locaux indust. A LOUER VITRY-SUR-SEINE entrepôt de 8.000= raccordé au fer, hauteur se platond 2 m. 75, accès camions is tomages, cour 1.300 = bureaux 90 = téléph. Restaur. d'entrepr. Px modèrès. STEF VITRY, téléph. 68041-39. Direct. entrepôts. Tél. 522-88-94.

locations non meublées pavillons

Collaboratiour journal cherche 2 ou 3 p. s. de has, culs. équipée, têl., 7, 8, 16, 17, 10, 15. Tél. le Soir : 578-88-07, ou écr. à 64 fd. e le Monde » Pus, 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9e. Prop. vand à part (à partir du 11 lanv. 77), s/so m², Pavilion 140 m² habit., rénové 1973 (Intér. à term.) sur sseot, cuis., coin repas, s. d'eau, vaste séjour ; à l'étage : 4 ch. + débar, chauff. fuel + par. etten. Px 375.009 f. M. RAUDET, 414-19-40, ap. 19 h.

L'ISLE-ADAM 95 CENTRE

villas

meublées Demande Paris

forêts

les annonces classées du

sont reçues par téléphone

L'immobilier

pour son DIRECTEUR Ce poste de responsabilités requiert une personne confirmée par plusieurs années d'expérience dans un poste similaire.

La rémunération envisagée est importante et sera précisée en fonction de la valeur et de l'expérience de la candidate.

SOCIETE rech. pour Directoire Paris UNE SECRÉTAIRE

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE

åge de 45 ans environ de formetion supérieure à ayant une bonne expérie du service du personne DEVRA ASSURER : Responsabilités de la Gestion administrative Formation professionne

représent. offre

proposit. com. Mons, 46 ans, bon cont. client, exp. vente et gesilon, cherche agence, concession, ou franchis. Lyon ou Nord-Isère. — Ecrire no 3.997, « le Monde » Publicité, 5, r. des Italiens, 75422 Paris-9\*. Container finlandais. Compagnie propriétaire ayant une bonne connaisseme du marché cherche part. av. capit. Répondre à Developing, Media Nord, S-12731, skarholmen, Suède, Tèlégramme: Pressageni, Stockholm.

Le poste convient à jeune Cadre diplômé ESCP, ESSEC

MAQUETTISTE EXP. PRESSE

Disposibles immediatement Pour séjours 3º âge en France et à l'étranger. Env. C.V. avec photo à OCCAJ 20, bd Poissonnière, 75009 PARIS

ANALYSTES-PROGRAMMEURS.

La fillale françoise
d'une importante société multinationale d'origine alternande
occupant la première place sur
le marché mondial de la mosure
electric, et analyse de vibrations
recherche UN INGÉNIEUR

TECHNICO-COMMERCIAL DEBUTANT
Diplâme INSA, VIOLET on equivalent - (Désirant un premier le mpio) dans une entreprise insantante) - Référence : 0417

ET UN INGÉNIEUR

TECHNICO-COMMERCIAL 23 ans minimum
B T S ou DUT mecanique ou alectrolechnique - (A y a n t une expériences de 2 années dans la venta c'équipements industr.)
Référence: 0217
Ces deux postes constitueralent une excellente opportunité pour des candidats dotes d'un réel sans des affaires, à qui nous assurerons une formation pratique rémunérée, en France et en Allemagne (R.F.A.) - Une bonne maîtrise de la langue allemande est indispensable.
A la rémunération annuelle intéressante s'ajoutera une votitue de fonction pour faire face aux fréquents déplacements

RITTER SELECTION

SOCIÉTÉ DE SERVICES DU PERSONNEL LE CANDIDAT.

Envoyer C.V. à : F.H.G. - PROSERVICES 11, rue Lazare-Hoche, 92 Boulogne-Billancourt,

Pour compléter son réseau de vente produits nouveaux, une société d'importance nationale rech. V.R.P. multicartes visitant rect. V.R.P. multicartes visitant menulsiers, constructeurs de pa-villons, négociants en matériaux pour promotion produits nouvs. Sect. dispon.: 1, 16, 17, 24, 79, 2, 87, 36, 18, 22. Adress. C.V. + phono n° 8, 154, « le Monde » P., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-P.

capitaux ou

cours et lecons

travail

Demande

MATH.-PHYS. RATTRAPAGE par Prof. Terminale, PCEM, Fac. 526-82-0 à domicile

Adr. C.V. man. très complet av. photo et indiquer prétentions à CAMPBELL BP 57, 75824 PARIS CEDEX 17, s/réf. 900 qui tr.

HYDRAULIQUE
Bonne sopérience
de la rédection technique
MARKT 18 rue de Provence
Paris-9 224-60-40

Importante Société équipée d'un IBM 370/145, recherche

LA SECRÉTAIRE DE

Véritable collaboratrica du Directeur, elle sara responsable de l'ensemble du Secrétariat de Direction et pourra se voir confice certaines taches de contrôle et de gastion.

Formation BTS SECRETARIAT Stèno indispansable Connaissance de l'anglais appréciée Adresser C.V. et prétentions : nº 91.210 CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, PARIS-1=.

7 ans direction administration, gestion des stocks, a n a l y se si commerciales, informatique, gestion du personnel. cherche à seconder Directeur de P.M.E. Sérieuxes références, Paris - Banlieue Sud et Est.

45 ans, ingénieur GRENOBLE, études d'ensemble, responsable d'affaires, ordonnancement chantier informatique, contrôle de gestion

J.F. 27 ans, 7 ans d'expér. dans secrétariat, bil., ch. emploi. —
Ecr. nº 6.432, « la Monde » Pub., 5, r. des italiens, 75/27 Paris-9\*.

J. H. ALLEM., TRADUCTEUR expérimenté en trésorerie, financement, comptabil., budget, procédures, reporting, recherche poste à responsabil, et évolutif. Estr. nº 3.999, « le Monde » Pub., 5, r. des italiens, 75/27 Paris-9\*.

COMPTABLE-FISCALISTE expérimenté, cherche situation Paris ou région parisienne. Ecr. nº 6.430, « le Monde » P. 5, r. des Italiens, 75/27 Paris-9\*.

J.H. Ilc., D.E.S. sc. écon., ch. emploid banquas, assyr., enseign. etc. nº 11.2, « le Monde » Pub., 5, r., des Italiens, 75/27 Paris-9\*.

J.H. Ilc., D.E.S. sc. écon., ch. emploid banquas, assyr., enseign. etc. nº 11.2, « le Monde » Pub., 5, r., des Italiens, 75/27 Paris-9\*.

Jeune femme 25 ans, Doctorat d'Etat de philosophie cherche collaborat edition, Journalisme. Ecr. no 0113, ele Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 7547 Paris-9». 5, r. des tialiers, 1927 Paris-Y-Tunisien 27 ans, ode habitude milieu hospitalier, 3 ans études médicales, 3 ans études dentaires cherche poste délégué médicai en Traisie. Ecrira M. ABDELKAFI, 5, rue de la Comète, 75007 PARIS.

Secrétaire exécution budgets et régles, 8 ans d'expérience, com-naissant facturation, trésorarie, compitabilité, ch. place stable, poste à responsabilité souhaité. Ecrire à CLOIREC, 26, rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS. CADRE SUPERIEUR LADRE SUPERIEUR

3 ans, français, anglais, arabe,
Dr ès sc. phys., phys. ds solides
(12 publications), rech. sit. en
rapp. Etude, dévelop, ou export.
Ecr. nº 3.992, « le Monde » P.,
5, r. des italiens, 73427 Paris-9°. CADRE TECHNICO-COMMERC CADRE TECHNICO-COMMERC. 35 ans, dynamique, refusant monotonie et cioisonnement société gda dimension, désire m'affirmer au sein d'une société moyenne. Autorité, sens aigit des responsabilités, expérience 6 ans animation et gestion réseau national verte produits bâtiment, imporsont, anotais tachnique et

Homme commercial, 34 a., ex-périmenté, vente produits in-dustriels, habitué contacts haut niveau recherche poste CHEF de SECTEUR e équivalent région Paris. hudle ties propos. sérieuses. cr. HAVAS CONTACT, 156, bd aussmann, 75008 Paris no 63.632

CADRE DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE ng, expérience professionné ayant assumé fonction haut niveau : Direction régionale, Responsable de la mise place et de l'organisan nouveau système admin. mptable et contrôle budg Rompu tous problèmes de gestion rech.; situation : Responsable administra., Responsable administra., vertie produits battment, impor-export, angials technique et commercial. Peut voyager lous pays. Célb. Prétent. 100.000 F. Ecr. n° 3.998, « le Monde» P., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9 J. Fille 24 ans, bne présentat., J. Fille 24 ans, the présentat, rech. poste d'attachée commerciale vendeuse, 5 ans d'expérdont 1 an dans un grand quotidlen, Libre de ste. 3,000 Fi-%.
Mile BIGEON Carole, 30, rue
du Poteau, Paris 18. 255-81-06.

JOUR Paris syréf. 6335 q. tr.,
DOCTEUR en DROIT, spécia-liste droit du travail et droit des obligations, rech: emploi. Ecr. nº 91.158, CONTESSE P., 20, av. de l'Opéra, Peris-le. CHEF DE VENTE ou RESPON-SABLE SERV. COMMERCIAL, 42 ans, habitué responsabilités, ch. poste simil. Libre. - Ecrire nº 34.156 Publ. ROGER BLEY, 101, r. Résumur, Paris-2º, q. tr. spécialise analyse documents, études écon, et commerciales, rédact, articles de synthèse, messages, circulaires, redactionnelle, rewriting, méthod, précis, rapide, HEC ch. activité temps partiet, Ecr. nº 105, « le Monde », Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9\*. Pour région lyonnaise

gestion recl. strainer:
Responsable administra.
Secrétariat Général P.M.E.
DI autre résponsable impté.
Formation ESSEC + leg Lyon.
Anglais in et écrit.
Ecr. 19 97/16 CONTESSE pub.
20, av. Opéra, Paris-1sr, qui tr.
Prix 2.600,000 F. — 622-02-17.
Seuls frais 300 F. — 742-78-93.

ARULADERU
48, ras de Longchamp, Paris-16°
Disponible: 13 appis lucueux.
Du studio au 3' pces, 1 triptex,
5 pces, terrasse. Prix ferme et
définitif. Livraison 1= trim. 77.
Information sur place
tous les jours de 14 h à 19 h,
sauf dimanche
SAGE - 874-49-32 ATHER V.-HUGO - Plein Sud, tout confort, exception. 330.000 F. - 229-52-98.

PORTE-DE-VERSALLES-ISSY dble séjour, 3 ch., bains, 105 m2 3s ét, it cft. Parf. état. garage. Px : 470 000 F. T. : 245-908. 13s dans imm. réc., très bon standing, 3 apris 3/4: p., vue panoramique de 315 à 480 000 F. OGIM 533-94-25.

DUPLEIX, EN TRIPLEX

PCE 70 m2 environ, it cit. CHAMBRES 14 M2 ENVIRON Livrables sons dent mols Pour renseignements et visites 755-99-57 eu 227-91-45 FOLLE ST-GERMAIN DES-PRES

PANTIN (eglise) - Près mètre Bei imm. Studio, s. d'eau, w-c ch. cent. Prix int. - MARTIN Dr en Droit. — Tel. : 742-99-09. NEU!LLY, près Saussaye. Pro priétaire vd du STUD, au 3 F Vente sur plan. — 563-11-5 NEUILLY MAIRIE

TRES BONS PLACEMENTS Pour renseignements et visites 755-98-57 au 227-91-45 appartem.

Achèta directement COMPTANT URGENT 2 à 4 P. PARIS. Avec ou sans travator. Préférence près FACULTE. 873-20-67. DISPOSE PAIEMENT COMPT CHET NOTATIES arbités urgest

constructions

POSSIBILITE LOCATION
IT GESTION PAR NOS SOINS
PRIX NON REVISABLES
DES LA RESERVATION XIII\*, TOLBIAC
dans un quartier caime
petit immeuble
habitable 2\* trimestre 1977
2 pièces, 38 ss + 38 ss,
terrasse. Prix 270.000 F.
3 pces, 65 ss. Prix 230.000 F M. CHATEAU VINCENNES

1 & 20 BUREAUX, is quartiers Locations sans pas-de-porte. — AGENCE MAILLOT, 293-45-55.

522-05-89 aux heures de bureau.

SUPERBE LOCAL 506 M2
seul tenant, 3º étage, très ciair,
conviendrait bureaux, stellers,
entrepol, téléphone, chauffage,
monte-charge, Ball. Libre. Visite
sur piace àvec propriétaire :
21, rue Georges-Bolsseau,
92110 CLICHY. Téléph. 737-34-21.

DTE MAILLOT - Vends ou loue
rez-de-chauss, commarcial,
parking: 722-73-79, mail.

Immobilier

locations non meublées Offre ·

EXCLUSIVITÉS

JOHN ARTHUR ET

TIFEN

Résidence BELLERIVE

2 P. culsine équipée,

A partir 1.280 F + charges

VISHE SUR PLACE:

34, QUAI NATIONAL (Bâtiment E) mercredi et vendredi de 12 à 16 heures, ou sur rendez-vous

924-93-33

Demande

Paris

CABINET HERMES

Région parisienne

Pour Seciaté Européenne ch. VILLAS, pavillons pr CADRES. Durée 2 à 6 ans. T. 283-57-02.

locations

meublées

Offre

Paris

locations

Local : 600 m2 s/terr. 1,200 m2
Agent et concessionnaire
Marques importantes
VENDS ENSEABBLE : Bail
Wurs - Fonos, Prix 900,000 F.
Rendez-vous pris à PARIS pour
SALON NAUTIQUE
14 et 15 janvier
Ecrire no E. 9,840 HAVAS
31002-TOULOUSE CEDEX

Pariculier vend vasta malson anciente, parfait état, séjour, salon, buraau, cuis, 5 chbres, s. de bs, 2 w.c., cave, grénier, chauff. central, tiléph... Jardin. Tél. h. repas, soir : 469-25-82.

16e 24, rue SINGER - Double Hydrg, culs., s. de balns, bon état, 1,900 F charges compr. Visite ce jour, 13 h à 16 h. COURTOIS 264-48-76 / 77 AMJ. 21-39

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrains

Terrain a bâtir autour duquai se construira prochainement inconstruira pour clinique, écola, maison de réraile, étc. Ecfré à HAVAS MARSEILLE, és.946.

au 233-44-21

implier promision & and a second as a seco SER CONTROL OF THE SERVICE OF THE SE

ME THE STATE OF STATE



**SPORTS** 

RETOUR DES FRANÇAISES

Le premier sialom féminin de l'année disputé à Oberstanfen, dans les Alpes Voralberg, a vu la Suissesse Lise-Marie Morerod, la grande battue des Jenz d'Inns-

bruck, remporter la victoire de-vant Hanni Wenzel La Française

vant righti Wenzel la Française Patricia Emonet s'est classée troisième et Fablenne Serrat, prouvant également son retour en forme, septième.

Dans le slalom spécial de Laax (Suisse), le Suédois Inge-mar Stenmark a renoué avec la

victoire, devangant Paul From-melt, frère de Willy, médaille de bronze aux Jeux, champion du

DECES

DE TROIS ATHLÈTES

l'on ait à enregistrer trois décès

l'un en rugby, l'autre en ski et le

troisième en boxe, au cours de ces

deux derniers jours. A Saint-Jean-de-Luz, un rugbyms

de l'équipe de Mont-de-Marsan Emile Beloqui, s'est brusquement effondré au moment de la mi-temps,

vraisemblablement victime d'une

rupture d'anévrisme. En Suède, un jeune espoir du sici

Steve Hedstroem, seize ans, s'est éventré en tombant — en pleine vitesse — sur son bâtou. Il est

décédé pendant son transfert à

l'hôpital.

Enfină Tokyo, un boxeur de vingt-quatre ans, Tahakito Kimura, est mort après deux semaines de coma. Il avait été frappé d'hémorragie cérébrale à la suite d'un k.o. C'est le outlème boxeur japonais à

mourir des suites de blessures reçues

sur un ring.

Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb yaut environ ¾ de mm) Zone de pluie ou neige Vaverses Corages Sens de la marche des fronts

Front chaud A Front froid

Evolution probable du temps en France entre le mardi 4 janvier à 0 heure et le mercredi 5 janvier à

La plus grande partie de la France demeurera sous l'influence d'un anticyclone qui n'évoluera que lentement. Toutefois, le courant perturbé océanique touchern faiblement le nord du pays, tandis que les basses pressions de Méditerranée occidentale maintiendront un temps médiocre sur le Sud-Est.

Mercredi 5 janvier, du sud des Alpes à la Corse, le temps sera très nuageux et passagèrement pluvieux (neige en montagne). Ces nuages et ces précipitations s'étendront temporairement vers l'ouest et atteindront le Bas-Languedoc et le Roussillon. Les vents, modèrés ou assez forts, souffieront du secteur nord-est.

Sur les régions voisines de la Manche, le ciel se couvrira avec quelques plules faibles, parfois précédées de neige et de verglas dans l'intérieur. Les vents deviendront modèrés, de secteur sud-ouest.

Allieurs, le tempa sera froid et brumeux. Les gelées matinales seront généralement de l'ordre de -2°C à -5°C; elles pourront atteindre -10°C sur les régions enneigèes de l'Est et du Nord-Est. Des houdilards givrants assez nombreux seront souvent sulvis d'éclaircies, mais le clei deviendre plus nuageux sur la Bretague et le Bassin parisien. Les vants resteront fables.

Mardi 4 janvier, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Faris, de 1037,5 millihars, soit 778,1 millimètres de mercure.

Températures relevées à l'étranger: Alger, 20 et 7 degrés; Amsgraver et 1; Ables.

Est 1; Fointe-à-Pitre, 27 et 22.

Températures relevées à l'étranger: Alger, 20 et 7 degrés; Amsgraver et 1; Escans, 3 et 0; Bonn, 4 et 3; Bruxel-tague et le Bassin parisien. Les vants resteront fables.

Mardi 4 janvier, à 7 heures, la et 2; Lisbonne, 12 et 6; Londres, 4 et 2; Lisbonne, 12 et 6; Londres, 4 et 20; New-York, -1 et -1; Téhérard, 13 et 10; Stockholm, 2 et 1; Téhérard, 2 et 10; Stockholm, 2 et 1; Téhérard, 2 et -1.

resteront faibles.

Mardi 4 janvier, à 7 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était, à Faris, de 1037.5 millibars, soit 778.1 millimètres de mercure.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 3 janvier; le second, le minimum de la nuit du 3 au 4): Ajaccio, 13 et 10 degrés: Biarriz, 6 et —1; Bordeaux, 7 et —1; Brest, 5 et 0; Caen, 5 et —1; Charbourg, 5 et —1; Clermont-Farrand, 2 et 0; Dijon, 5 et 1; Grenoble, 3 et 0; Lille, 4 et —1; Iyon, 4 et 1; Marseille, 8 et 4; Nancy, 3 et 0; Nantes, 5 et —4; Nice, 9 et 7; Paris - Le Bourget, 5

### Service national

#### RECENSEMENT DE LA CLASSE 1979

Le ministère de la défense Le ministère de la défense communique:

Les jeunes gens nès en janvier, février, mars 1959 sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile au plus tard le 31 janvier 1977. Cette démarche peut être effectuée par les intèressés eux-mêmes ou par leur représentant légal.

Une documentation succincte relative au choix de la date

d'appel, aux dispenses, reports, etc., est donnée dans les mairies au moment du recensement. Tous renselgnements complémentaires peuvent être obtenus auprès des bureaux de recrutement.

Les jeunes gens qui n'ont pas satisfait aux obligations du recen-sement sont exclus du bénéfice du report spécial au-delà de vingt-trois ans (candidats à l'aide technique ou à la coopération, scienti-fiques du contingent, médecins, pharmaciens, dentistes, vétéri-

naires). Les jeunes gens qui, nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1959, auraient omis ou négligé de se faire recenser doivent se faire connaître d'ur-gence à la mairie de leur domicile pour régularisation de leur situation.

### Journal officiel

Sont publiés au Journal officiel des 2, 3 et 4 janvier 1977 :

Portant réforme de l'aide au

• Sur l'architecture ;

• Modifiant l'article 15 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines pro-fessions judiciaires et juridiques ; • Modifiant l'article 189 bis du

prescription en matière commer-ciale; Garantissant l'indemnisation

de certaines victimes de dom-mages corporels résultant d'une

Relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise »;

Portant répression du port irrégulier d'armes, d'uniformes de police ou de gendarmerie ainsi que de l'usage d'insignes ou de documents.

UN DECRET Relatif aux prêts accordés aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales vic-times de calamités publiques.

## LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LA DEUXIÈME ÉTAPE DU PLAN BARRE

### « Nous devons poursuivre avec ténacité la remise en ordre et le redressement de l'économie française >

déclare le premier ministre

Voici le texte de l'allocution prononcée à la télévision par M. Raymond Barre, lundi 3 fan-

Trois raisons

à la baisse de la T.V.A.

Le taux normal de 17.6 % :

Le taux normai de 17,6 %;
Le taux réduit de 7 % qui s'applique pour l'essentiel aux produits alimentaires;
Le taux majoré de 33 1/3 % applicable à l'automobile et

à divers produits de luxe.

» En troisième lieu, cette sim-

plification de la T.V.A. s'inscrit

dans une politique d'harmonisa-tion de notre fiscalité indirecte avec celle de nos partenaires de la Communauté économique euro-

péenne.

» À la suite de cette opération

sur la T.V.A. les prix de la plu-part des produits industriels et

d'un certain nombre de services — environ le tiers des produits et

services que vous consommes — doivent baisser de 2 %. » Les organisations professionvier : nelles de commerçants et de pres-« Depuis ce matin, vous pouvez tataires de services ont pris l'en-gagement de répercuter intégra-



mercants une affiche qui indique une diminution de la T.V.A. sur les produits qu'ils vendent. C'est une disposition importante de la politique de lutte contre l'inflation qui entre ainsi en applica-tion. Elle a pour objet de ramener le taux normal de la T.V.A. de 20 % à 17,6 %.

lement la baisse de la T.V.A. Je demande à tous les commerçants et prestataires de services de se conformer à cet engagement et de faire bénéficier leurs clients de la balsse des prix qui doit en

résulter. Ainsi, la diminution des recettes de l'Etat pourra-t-elle profiter aux familles françaises. paper le gel des prix, rendu necessaire par la forte poussée inflationniste de l'automne et dont nous enregistrons les premiers effets favorables, une nouvelle phase s'ouvre dans l'action entreprise par le gouvernement pour lutter contre la hausse des pris en

» A partir du 1º janvier 1977, les industriels, qui retrouvent la possibilité de fixer librement leurs possibilité de fixer librement leurs prix doivent participer à l'effort commun en souscrivant pour cette année des engagements de modération des prix: ceux qui sy refuseralent ou qui ne respecteraient pas leurs engagements se trouveralent soumis à un strict contrôle de leurs prix.

» Dans le commerce, l'évolution des prix à la consommation devra correspondre à l'évolution des prix à la production. Enfin, les prix des services feront l'objet d'accords entre les pouvoirs publics et les professions intéressées.

les professions intéressées,

» Je rappelle ces dispositions
pour que les acheteurs prennent
garde à des hausses de prir
brutales et abusives auxquelles
certains vendeurs pourraient procéder : de tels excès seraient évidemment sanctionnès sans délai.

» Nous devons en 1977 poursuivre avec ténacité la remise en
ordre et le redressement de l'écoles professions intéressées.

ordre et le redressement de l'économie française. Nous devons pour cela éviter l'attentisme, dissiper le scepticisme, écarter le pessimisme. Et nous avons toutes raisons de le faire.

» Alors, grace à l'effort de tous, 1977 pourra être une bonne année pour les Français et une bonne année pour la France.»

### LES RÉACTIONS SYNDICALES ET POLITIQUES

● M. Jean Bornard, secrétaire général de la CF.T.C.: a La CF.T.C. avait depuis longtemps réclamé la baisse de la T.V.A. sur les produits de consommation courante. Elle craint que la conjugaison de cette baisse acec le retour à une liberté, même surveillée, des prix, ne permette pas aux consommateurs d'apprécier l'effet réel de cette mesure. Elle demande en tout cas que tout abus soit réprimé avec la plus grande vigueur et que, si les infractions se multiplient, on en revienne purement et simplement » Pourquoi cette opération?

Elle s'explique par trois raisons.

»— Il est en premier lieu normai que l'Etat contribue au ralentissement de la hausse des prix par une action qui lui soit propre. Il le fait en renonçant à plus de 8 milliards et demi de recettes fiscales au profit des consomma-teurs. J'entends souvent dire que l'Etat dott donner l'exemple. En voilà une preuve manifeste, et ce n'est pas la seule. Vous savez que les tarifs publics sont bloqués jusqu'au 1ª avril 1977 et qu'ils revienne purement et simplement au blocage, comme la CFT.C. l'avait précontse lors de la dern'augmenteront cette année que de 6,5 %. Vous savez aussi que le budget qui a été voté par le Parlement est sévère.

3 — En second lieu, l'opération sur la T.V.A. a pour objet de simplifier la fiscalité de notre pays. Il y avait jusqu'ici quatre taux de T.V.A. Il n'y en aura plus que trois: nière réunion du Comité national des prix. »

 M. André Henry, secrétaire général de la FEN : « L'optimisme des commentaires officiels sur l'indice des priz relevé depuis trois mois ne saurait cacher la réalité, à savoir une hausse de plus de 2,5 %, c'est-à-dire sensiblement égale à celle des trimestres précédents alors même qu'était instauré, dequis le 15 septembre, un prétendu blocage des prix. Dans ces conditions, il serait pour le moins hasardeux de se fonder sur les contrôles stricts dont parle M. Barre pour espérer une action sérieuse sur les prix. D

taire général de F.O. : « Nous souhaitons que la libération des prix industriels ne conduise pas à des abus. Mais l'expérience nous ayant montré que certains résistent dissicilement à la tentation du profit, nous demandons le renforcement des contrôles nècessaires. De leur côté, les organisations Force ouvrière de défense des consommateurs vont intensifier leur action en vue de combattre les abus dont elles auraient connaissance. »

● M. André Bergeron, secré-

● M. Michel Rolant, secrétaire confédéral de la C.F.D.T. : « *Les* baisses de prix en janvier seroni limitées. L'essentiel des 8 milliards et demi perdus par le budget de l'Etat servira à accroître les profits des entreprises. Rien de sėtieux n'est engagė pour combattre les causes structurelles de l'inflation. Le gouvernement, d'accord avec le patronat, ne propose rien

d'autre aux Français, aux travailleurs, que la poursuite de l'inflation, l'austérité et le chômage, La C.F.D.T., pour sa part, exprime le vœu qu'en 1977 les travailleurs soient capables, par l'action, de mettre en échec cette politique a

■ M. Michel Mousel, secrétaire national du PS.U.: « On atten-dait un chef de gouvernement expliquant sa politique: ce ne fut qu'une circulaire de chef de bureau. On s'inquiétait des moyens qui seraient mis en œuvre pour que la levée du blocage ne se traduise pas par une nouvelle flambée des prix. Il n'a été ques-tion que de sanctions, bien vagues de surcroit. On voulait

des précisions sur la politique salariale pour 1977, ce fut un silence total.» ● Le Front progressiste (gaul-listes d'opposition) : « Pas un mot sur la montée du chômage qui accompagne la très lègère décélération des prix, aucun en-gagement nouveau pour une re-Dartition plue juste du renenu national permettant la réduction des écarts excessifs ou injustifiés : le premier ministre le regard fixe sur l'echéance des élections municipales, a oublie le plan Barre, qui, entendait parventr à maintenir l'inflation sans nuire à l'activité économique, le tout dans les meilleures conditions d'écutif »

❸ L'Union des jeunes pour le progrès (jeunes gaullistes) « souhaite de tout cœur le redressement économique de la rearessement économique de la France. Cependant, elle ne pense pas que le plan Barre puissi l'assurer. Le pouvoir giscardien se liquétie au jour le jour. Or. un pouvoir politique insignifiant n'a jamais pu solutionner une crise économique. En effet, il ne pouvrait obtents la nécessaire pourrait obtenir le consensus populaire. » ● Le Centre indépendant esti-

■ Le Centre indépendant esti-me que a le premier ministre a montré, au cours de ces derniers mois. des qualités certaines d'homme d'Elat et d'homme de combat ». Il souhaîte par consé-quent a que la majorité présiden-tielle puisse très rapidement s'or-ganiser sous son autorité pour faire face aux échèances écont-miques et électorales des trois prochains mois ».

### Ecole Nouvelle d'Organisation Economique et Sociale Etablissement privé d'enseigne-

inger inger inger inger

42.

#### ment Technique et Supérieur **EXPERTISE** COMPTABLE

Préparation sur place et à distance CERTIFICATS SUPERIEURS de Janvier à Juin 1977

Révision comptable. Juridique et fiscal. Organisation et gestion des entreprises. Dans un centre d'Etudes reconnu par l'Etat.

NIVEAU D.E.C.S. exigé.

ENOES 62 r. Miromesnil 75008 Paris 522.53.86 (lignes groupées)

### **MOTS CROISÉS** PROBLEME Nº 1653

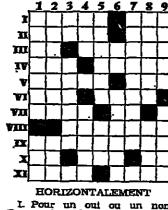

L Pour un out ou un non; Preuve d'un dur labeur manuel.

— II. Ne s'attache pas du tout à l'argent ; Eveille l'attention de l'historiographe. — III. Quelque part en Chaldée; Muets comme compagnons des bons et des mau-vais jours. — IV. Récipient;

Edité par la S.A.R.L. le Monde. Gérants : seques Fauvet, directeur de la publication



Reproduction interdite de tous arti-cies, seuf accord avec l'administration.

Commission paritoire des journaux et publications : no 57437.

Comportait plusieurs pages. — V. Se montra résolument édifiante, sa vie durant; Possessif. — VI. Ne se fait pas en un jour; D'un auxiliaire. — VII. Sévit dans certaines sphères; Prèposition. — VIII. Ferai en sorte de per pes cubilire. sinton. — VIII. Feral en sorte de ne pas oublier. — IX. Abaissent ceux qui veulent s'élever. — X. Sujet peu actif ; Si on désire s'en servir, il ne faut pas craindre de le secouer ; Grecque. — XI. Met paradoxalement blen des gens à sec ; Asile d'une vérité cévenole.

VERTICALEMENT

1 Les petits rapporteurs; Pour certains, il faut bien que ça se passe. — 2 Rend un lit encore plus douillet; Tube ou bide. plus douillet; Tube on bide.

3. Terme musical; Permettent de gouverner contre vents et marfes.

4. Artistique, quand il s'agit de la lampe; Fait le gros dos.

5. Non monochromes; Désaltère des ladies.

6. Inspecté; Sur la mer Noire.

7. Porteront leurs fruits tôt ou tard.

8. Mépriss par le piscivore; Consell de salubrité.

9. Mécontents; Léché par les flammes.

GUY BROUTY.

Solution du problème nº 1652 HorizontalementI. Loup; Clef. — II. Iule; Rome. — III. Etisies. — IV. Nattes; Ct. — V. Réent; IA. — VI. Ad; Sa; Man. — VII. Née; Reus. — VIII. Assagies. — IX. Tresses. — X. Aléa; Sl. — XI. Perdues.

Verticalement 1. Lien; Ans; AP. - 2 Outardes; Le. - 3. Ulite; Ester. - 4. Pestes; Lrad. - 5. Iéna; Gè. - 6. Crest; Risle. - 7. Los; Mées. - 8. EM; Clauses. - 9. Festons; Sil.

### Le Monde Service des Abonnements 5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. 4207-23 ABONNEMENTS

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 98 F 175 F 252 F 330 F TOUS PAYS ETRANGERS. PAR VOIE NORMALE 188 F 355 F 523 F 690 F

ETRANGER (par messagerles) L-HELGIQUE - LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 125 F 230 F 335 F 448 F

IL - TUNISTE 161 F 305 F 448 F 590 F

Tes abonnés qui paient par chèque postai (trois volets) vou-tront bien johnére ce chèque à leur demands. Changements d'adresse déli-nitifs ou provisoires (deux semaines ou plus): nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semains au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les homs propres en capitales d'imprimerie.

### dernières années. M. Antoine Pinay, ancien pré-sident du conseil, maire de Saint-Chamond, a déclaré lundi 3 jan-

Chamond, a déclaré lundi 3 jan-vier à Saint-Etienne en ouvrant la session du conseil général de la Loire : « La relance écono-mique s'est épuisée, l'inflation n'est pas muitrisée, les prix conti-nuent à monter et le nombre des chômeurs s'accroît. Je me de-mande si les Français ont une claire notion des dangers que présente l'inflation et de la néces-sité de la combattre. (...) Si nous sté de la combattre. (...) Si nous ne parvenons pas à la maîtriser, à plus ou motns longue échèance, elle risque de compromettre l'ensemble des conquêtes sociales des quarante dernières années. »

M. Pingy a signté : « Ovelle. quarante dernières années. »

M. Pinay 2 2jouté : « Quelle que soit l'opinion que l'on a sur les efforts entrepris pour lutter contre l'inflation, qu'on les trouve trop sevères ou insuffisants, tardifs ou dépassés, chacun a le devoir de lout faire pour en assurer poir de lout faire pour en assurer.

#### M. PINAY : l'inflation risque de compromettre les conquêtes sociales des quarante

voir de tout saire pour en assurer

#### (PUBLICITE) EXPRESSION ÉCRITE OU ORALE

La Formation Permanents organise un stage de 48 heures,
tons les VENDREDIS de 9 h. 30 à 16 h. 30.
DU 29 JANVIER AU 4 MARS 1977.
Renseignements et inscriptions:
FORMATION PERMANENTE, Université de Paris VIII,
Route de la Tourelle, 75012 Paris, Tél. 374-12-50, poste 389 et 374-92-26.

transfert de

. <u>1945-0</u> 10/0 146 1986 AND THE PERSON AND TH TOTAL TOTAL TOTAL 1.1

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH The state of the s The state of the s ्राप्त कर्मा क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट स्टब्स्ट्रेसिक क्रिकेट स्टब्स्ट्रेसि (1) 中型性 **经原制**的 (1) 中 Faliates 医海毒 1975年 197**3年 日本日本** マナルデザ 道 1985年 フィッタ 1885年 日本 2015年

化二十二二烷二二烷甲烷基基苯二基 化硫酸甲磺胺 數 or grade magneticated Suntaning administration

The second second second The second secon ・ イン・マン・マン・マン・マン・大学を持った。 ・ マン・マン・マン・マン・マン・マン・大学を持った。 The second secon n in the second of the parameter of the second of the sec ार र पर हिसा स्थानिक अने स्थान सर्वे विकास के सुन्तिक स्थानिक स्थानिक

s. Theory is considered that we can have the interpolate thank in **We**st Service to the service of the servic ক্ষা কৰা হৈ তালৰ কৰা হ'বল কৰেছে ছেছি । তাল কৰিব কি ডিটা কা বিভাগ ইনিকালীকৰি A TOTAL METER SALES SALES was been buy being a e de minima principal Construction of the Constitution of the Consti

Same to the companies of the companies o

A TOP OF THE PARTY THE PARTY THE of reconstruction on famous TO THE THE SET WHITE THE The state of the state of the state of and a second from the second second TO ASSUME THE TAXABLE PROPERTY OF THE PROPERTY The second the constitution when the constitution of the constitut

> Lassanissement ei ie chomage

et talebaran de **e** The state of the s The same of the content of de de la consecue de The second secon The state Being reministration The state of the s The act of the second limit The specime of constraints of the second of

Car in theretae to be and a common the state of the common that the common tha AND DISCHOOL OF SAME Control of the Contro AND STREET, ST The state of participation of the state of t A PROPER OF STATE PARTY OF THE PARTY OF THE

Transport of the Control of the Cont Qualities male per-copies de malastre d'altrestan Bratian d'altre de l'andersan 

cité la remise en orth

omie française»

unistre

résulter. Airsi, la diminulion recettes de l'Etat pourne, profiter aux tamilles franças, parrès le gel des franças, parrès le gel des franças, parrès le gar la forte per inflationniste de l'autome de la marge enregistrons les partes par les partes par les partes par les partes part inflationniste de l'automie de nous enregistrons les perents favorables une montre phase s'ouvre dans l'action et prise par le gouvernement lutter contre la hausse de me

France.

PA partir du 1- januari les industrieis, qui retroure possibilité de fixor librement participer 2 le comman en souscrirant pour ration des engagements de maient pas leurs engagements de maient pas leurs engagement soumis à un ration des prix couris à un ration des prix à la consommation et Dans le commerce, l'ente des prix à la consommation des prix à la production. Enfin, les la production. Enfin, les la production en l'ente des services ferent l'obje i cords entre les pouvoirs publices professions intéressée.

"Je rappelle ces desor pour que les acheteurs pre garde à des hausse pre partire des fees desor pour que les acheteurs pre garde à des hausses des contraits des hausses des cares en les contraits des hausses des cares en les contraits des hausses des cares en les cares e

pour que les acheteurs presente à dez nauxes de hautales et abusives de hautales et abusives sur certains vendeurs pourraient ceder: de tels arces serses, demment apparaisant services services de la conferment apparaisant services de la conferment apparaisant services de la conferment apparaisant de la conferment de la conferment apparaisant de la conferment de deminent randomes age in Nous devent en lan g tagie et le begrenement fil nomie francess Disderer cela eviter mentione on

septimize, course is outer Et nous avons 1000s rous Alors, gride a legan o-1977 pourra 1174 TE 1274

INNDICALES ET POLITIQE

Tilelie THE PARTY May rate onette Coppiè 33**928**5 und the des principal to the second

Free Copperation and Section a de:gagerent partition Telbure. 27.12.73 78 527 Jan 19 at the ME RIC ts sep-

Me des

i sereci in profits a specific to \*\*\*\*\*\*\* Cilliani. engrezzen. Besoner I ಾಡ: ೧-೧೯೪೫೦೮ 212 BUIL. 1772 1572 1774 5771 - Acti इ.स. व्यक्त AP 501 e son \$ \$250°

THE STATE . Triesta ALTIC . 4. .... A 100 57 Carry Services CONTRACTOR OF STREET . 4.4

. الأن والمارة . والمارة المارة الم Espie No. 11 2 County Communication of Social County Count Spet Co 1949 - 1847 1949 - 1847 4 85 E COMPTABLE 12022 St 16" CERTIFICATSSUFERIES Profession Ca Carrier & Julia 1977 7 19 (61

1200 est ! 4 3 STATE !

de la situation. France n'existe aucun dialogue constructif entre majorité et op-

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

licencier, faisons-le tout de suite, alors que les pouvoirs publics, pour la première fois depuis deux ans, paraissent comprendre nos raisons... » Telle est probable-

ment la réflexion de nombre de

Aussi le chômage risque-t-!l encore d'augmenter. Dans les pays anglo-saxons, des écono-mistes (ont remarquer que le

sous-emploi seralt moins impor-tant si les aides aux chômeurs étalent rédultes. Le gouvernement français pousseralt-il l'orthodoxie jusqu'à prendre une mesure aussi à contre-courant? Le feralt-il que le problème na seralt que no retielle

problème ne serait que partiellement résolu.

Au grand soulagement de l'opinion publique et de la plupart de ses interprêtes, le gouvernement Chirac avait, en septembre 1975,

lance un plan de soutien à l'éco-nomie qui a relance l'inflation en différant simplement l'aggra-vation du sous-emploi. Cette « er-

vation du sous-empioi. Cette « erreur » ne sera sans doute plus
commise, mais el gouvernement,
dans les mois, sinon dans les
semaines à venir devra se préoccuper sérieusement du tonus de
l'économie française.

rél entraîne nécessairement une baisse de la valeur des créances.

PAUL FABRA.

dirigeants d'entreprises.

### Un habile transfert de ressources

ET LES GRANDS ÉQUILIBRES

(Suite de la première page.)

Pourquoi donc M. Barre, qui est donc le premier ministre, qui est aussi ministre de l'économie et des finances, feint-il de commet-tre une confusion que le chance-lier de l'Echiquier britannique. pour sa part. essaie désormais, l'expérience aldant, d'éviter : prendre la hausse des prix pour l'inflation alors qu'elle n'en est qu'une conséquence parmi d'au-tres comme le déficit de la balance des comptes et la chute de la monnaie sur le marché des changes ?

Ce genre de simplification ne ontribue guère à faire progresser contribue guere à l'aire progresser dans l'opinion la compréhension du phénomène qu'il s'agit de combattre avec sa participation active. Que peuvent penser les Français lorsqu'ils apprennent que, pour s'opposer à l'inflation, le gouvernement de Londres augments autres autres autres autres le le condres augments autres autr mente, entre autres mesures, les taxes indirectes, que celui de Rom relève la TVA, et qu'à Paris on l'abalsse pour obtenir le même résultat ? Au moment où l'on prone à nouveau les vertus de l'équilibre budgétaire, convient-il que l'on abandonne plusieurs mil-liards de rentrées fiscales ?

#### Un indice insuffisant

Mais ce serait en l'occurrence forcer la pensée de M. Barre que de lui faire dire plus qu'il n'a dit dans une courte intervention télévisée Il se proposait tout simplement de lancer une opération qui ne se justifie, à ses yeux, que parce qu'elle appuie d'autres élé-ments qui forment l'essentiel de sa stratègle. Il n'est toutefois pas sa strategie. Il n'est touterois pas inutile d'insister sur le danger que comporterait une interpréta-tion hâtive des résultats chiffrés qu'elle permettra sans doute d'at-

teindre assez rapidement. Dans l'interview qu'il avait don-née au peut écran, le 21 décembre, M. Giscard d'Estaing, à qui l'on demandait sur quel critère juger le plus aisément du succès ou l'échec du plan Barre, avait repondu sans barguigner ce qu'aurait répondu l'homme de la rue : au ralentissement de la hausse des prix. Et le président de la République avait ajouté que de premiers signes favorables pour-raient apparaître dans ce sens au cours des prochains mois. Or. dans les prochains mois, la baisse dans les prochains mols, la baisse de la T.V.A se répercutera certainement sur l'indice du coût de la vie. Cette incidence purement mécanique n'aura évidemment mécanique n'aura évidemment a levé comme promis le biocage l'inflation. Pas plus que le relativement « bon » indice du mois de l'experiment a lord d'autant plus que le resemble à une liberté très surveillée. Et d'autant plus que le retaine qu'il a l'aurant plus que le resemble à une liberté très surveillée. novembre, qui reflète les effets du blocage des prix. Il ne s'agit pas de jouer les paradoxes en niant que l'objectif final est bien la stabilisation relative du coût de la vie ; il s'agi! de rappeler que sa réalisation peut le cas échéant. exiger l'augmentation de certains prix, notamment de certains tarifs publics, afin de compenser le déficit des entreprises nationales. actuellement finance par ce qu'on appelle la création monétaire.

A l'origine de la création moné-taire de caractère inflationniste est la nécessité, répétons-le, où se trouve le système bancaire (Banque de France comprise) d'émet-tre des signes monétaires contre des créances qui, pour employer le langage commun, ne sont que des traites douteuses sur l'avenir. Créances sur une Sécurité sociale menacée constamment d'insolvabilité. Créances sur des entreprises, publiques ou privées, inca-pables, dans les circonstances actuelles, d'engendrer elles-mêmes les ressources nécessaires pour financer le simple renouvellement de leur capital, sans parler d'in-vestissements nouveaux, etc.

Voilà, en dernière analyse, la raison pour laquelle le franc s'affaiblit : parce que sa valeur tend à s'aligner sur celle des créances dont il est la contrepartie. Voilà aussi la raison fon-damentale pour laquelle le relè-vement du taux de l'interêt est — quoi que certains alent pu en dire — une mesure indispensable dans les circonstances actuelles. La hausse du loyer de l'argent ne fait que constater la faible valeur des créances inscrites à l'actif des banques françaises et des insti-tuts d'émission (1).

Mais à partir d'un certain seuil et dans une conjoncture aussi incertaine que celle que nous connaissons aujourd'hui. l'élévation du « coût de l'argent », comme on dit, risquerait de précipiter l'industrie dans une nouvelle secretaire. velle récession. Il ne suffit donc pas de dire que, dans l'avenir proche, le critère sans doute le meilleur pour juger des résultats de l'entréces de l'expérience en cours sera la tenue du franc. Si la relative sta-blité de ce dernier vis-à-vis du dollar ne pouvait être acquise qu'au prix d'un nouveau renchérissement des taux d'intéret (por-tés au niveau incroyablement élevé qu'il a atteint en Grande-Bretagne et en Italie 14 % à sferagne et en Italie 14 % a 15 % ?) on pourrait en conclure que les tensions inflationnistes se sont encore aggravées. Encore faudra-t-il tenir compte d'un autre élément : si le franc n'était défendu qu'à coups d'emprunts étrangers, cela signifierait pareillement une nouvelle dégradation de la struction.

On regrette parfois qu'en

position. Tel n'est pas le cas aujourd'hui en ce qui concerne l'affaire sans doute la plus importante de la politique écono-mique.

M. Mitterrand vient de porter à nouveau fort opportunément sur la place publique la question de l'endertement exterieur de la France. Sa légitime préoccupation rejoint celle du melileur interpréte du plan Barre, c'est-à-dire M. Barre lui-même, qui ne cesse de répéter que a l'objectif prioride la politique économique de la France est le redressement de 22 balance commerciale et de sa balance des paiements ». Le déficit de cette dernière aura été en 1976 de l'ordre de 25 milliards de france de coul e conduit de de francs, ce qui a conduit la France a augmenter dangereu-sement ses appels au crédit du marché international.

C'est en termes aussi categoriques que s'exprime de son côté
M. Michel Rocard. Le secrétaire
national du parti socialiste écrit
dans le numéro de décembre du
mensuel faire : « Le fait de laisser penser que le souci de la balance des patements pourrait n'être pas absolument prioritaire est purement et simplement, je pèse mes mots, suicidaire pour une experience de gauche. Je suis done convaince qu'il n'y a même pas de choix sur ce point et que nous ne devons laisser aucune a m bi gu'it é sur notre volonté d'équilibrer notre balance des paicments par notre capacité ex-portatrice, la capacité à réduire nos importations étant, elle, beaucoup plus lente à journir des ré

Concrètement l'objectif ne pourra être atteint qu'à plusieurs conditions. Celle qui s'impose d'abord est de modifier s chois-sance des revenus intérieurs pour dégager un surplus exportable. Il y a trois mois, le programme du gouvernement sur ce point avait soulevé un grand scepticisme. Plusieurs facteurs expliquent. aujourd'hui, pourquoi un net ralentissement de la progression des salaires apparait comme l'hy-pothèse la plus probable. Le premier est sans doute d'ordre politique : le gouvernement a marqué sa détermination, face notamment aux salariés de l'E.D.F., de ne pas remettre en cause son propre programme. Le second est que les entreprises du secteur une liberté très surveillée. Et cela d'autant plus que M. Barre. parait résolu à user de tous les moyens de pression dont il dispose (commandes du secteur public, etc.) pour modérer la hausse des prix. Sans parler de la « taxe conjoncturelle », encore appelée « Serisette », instrument d'action à notre sens plus lictif que réel, car son efficacité serait probablement à neu près nulle au cas (heureusement peu probable) de débordement général.

Dans cette stratégie d'ensemble, l'abaissement de la T.V.A. apparait comme un moyen supplé-mentaire et détourné d'opérer un transfert de ressources en faveur des entreprises, non pas parce que celles-ci sont invitées à empocher la différence (M Barre a encore dit lundi fermement le contraire), mais par le biais des remunéra-tions salariales. En pesant sur l'indice des prix, on place le patronat en meilleure position pour accorder de moindres aug-mentations de salaires, ce qui devrait l'aider à reconstituer la capacité bénéficiaire des entre-prises encore très insuffisante.

#### L'assainissement et le chômage

Les recommandations du gouvernement ne rencontreraient pas cet écho si elles ne correspon-daient pas aux impératifs de sur-vie de maintes entreprises. Dans le climat d'expansion débridée des l'orthodoxie du professeur Barre n'étaient guère entendus. Aujour-d'hui, dans une atmosphère toute différente, les directives du pre-mier ministre Barre semblent aller au-devant d'une nécessité perçue comme telle par les responsables. Le mot d'ordre est aujourd'hui aux économies : produire aux meilleurs coûts. améliorer la pro-ductivité. Les progrès de cette dernière seront sans doute sub-traptiels en 1977 sauf en cas de stantiels en 1977, sauf en cas de

C'est ici que le nécessaire assainissement débouche sur le plus grave problème qui, à côté de l'inflation, se pose aujourd'hui aux pays occidentaux et pas seule-ment à la France. Le dernier rap-port de l'O.C.D.E. consacré aux perspectives pour 1977 fait état d'une probable augmentation du chômage dans tous les pays industrialisés, à l'exception peut-ètre des Etats-Unis et du Japon. Plus que par l'opération T.V.A., les chefs d'entreprise français auront sans doute, en ce debut d'annee. été impressionnes par l'annonce que la sidérurgie serait appelée à licencier quatorze mille personnes. Les propos du ministre du travail, M. Christian Beullac, sur les difficultés de l'industrie obligée pendant la récession de

#### CONFLITS ET REVENDICATIONS

Après la mise à pied de cent trente éboueurs à Lyon

### garder un personnel surnuméraire, n'ont pas fini de produire leur effet. « Putsqu'il nous /aut La C.F.D.T. S'inquiète d'une « certaine exploitation des chômeurs »

Lyon. — La direction de l'en-treprise Monin Ordures Service, qui a décidé, pendant les fêtes, de mettre à pied la totalité des chargeurs qu'elle emploie à la collecte des ordures menagères dans trois arrondissements de Lyon et dans de nombreuses communes de la banlieue-ouest de l'aggiomération (le Monde du ler janvier), n'a pas fait le détail : au nombre des cent détail : au nombre des cent trente personnes, en très grande majorité des Algériens, qui ont reçu, par lettre recommandée, une convocation préalable pour les 4, 5 ou 6 janvier (les rendez-vous sont fixés à quinze minutes d'intervalle au siege de l'entreprise) figurent des salaries qui étaient régulièrement absents les 27 et 28 décembre, journées au cours desquelles ils auraient, selon la direction, commis une faute lourde. Au cours d'une conférence de presse lundi 3 janvier, au siège de l'union départementale C.F.D.T., les responsables de la branche bâtiments et travaux publics ont cité aussi le cas d'un éboueur qui, ayant effectué sa

De notre correspondant régional

tournée plus rapidement que d'ha-bitude, a été interpellé par un huissier mandé par la direction et se trouve aujourd'hul au nom-bre des personnels sanctionnés. « Vous quez commis une jaule grave en raientissani sérieuse-ment le ramassage des ordures mén a gères et en rejusant de travailler au-dela de mdi », lui a écrit, comme à chacun de ses a ecrit, comme a chacun de ses quelque cent trente camarades, le directeur du personnel. A la première accusation, les délègues du personnel de l'entreprise rè-pondent qu'il n'y a eu aucun ralentissement volontaire dans les tournées de ramassage. Ils font observer que, dans beaucoup de quartiers ou de communes, dont la collecte est concédée par la communauté urbaine à l'entre-prise Monin. le ramassage n'avait pas eu lieu depuis quatre jours. Or dans ce délai figurait le jour de Noël, ce qui explique l'abon-dance exceptionnelle des détritus

à collecter. a Il suffirait de con-trôler les tonnages qui ont été enregistrés à l'usine d'incinération de Gerland, où l'altente des véhicules varail de une heure à une heure trente, pour s'en convaincre », a explique M. Louis Bouillet, permanent de l'U.D.-C.F.D.T. En revanche, il est exact que les chargeurs, en conflit avec la direction depuis plusieurs mois pour des questions de réorganisation du service — conflit qui les avait poussés à faire un e printemps dernier — avaient dégrève de vingt-sept jours au sidé de ne per effectives plus et le conflict de la partie de la conflict de la conf cidé de ne pas effectuer plus de huit heures de tournée. Les carnets de bord (les syndicalistes en ont une vingtaine en leur possession sur un effectif total d'une quarantaine de véhicules), qui sont rempis par les chauf-feurs, au demeurant peu suspects de mansuetude à l'égard de leurs compagnons de tournée, tendraient à prouver qu'aucun des chargeurs n'a accompli moins de huit heures de travail (1). Cette conjonction des deux événements — surcroit d'ordures et refus de faire plus de huit heures — a entrainé, c'est vraí, l'abandon de poubelles

pleines sur les trottoirs de cer-taines rues.
Cette situation méritait-elle cependant que dès le mardi 28 dè-cembre, et au mépris des procé-dures réglementaires, l'annonce des licenciements soit jetée à la figure des délégués du personnel réunis pour discuter — triste iro-nie — de la prime de fin d'année? Les recours des salariés devant les juri d'ict ions prud'homales pleines sur les trottoirs de cerremis au président du conseil général, M. Antoine Pinay, une pétition signée des représentants des cinq organisations syndicales, demandant notamment « au conseil général de défendre les intérêts des travailleurs et de leurs (amilles les juridictions prud'homales réclament normalement quatre à réclament normalement quatre à six mois de procèdure. Devraientils parvenir à faire triompher leur bon droit à l'issue de ces démarches que leur réintégration dans l'entreprise ne serait pas assurée pour autant. Ne peut-on craindre alors de voir la plupart de ces immigrés privés de travail et placés dans l'imposébilité d'on retrause. dans l'impossibilité d'en retrouver aisèment dans le contexte écono-mique que l'on connaît, renvoyès

dans leur pays d'origine?

La facilité avec laquelle les
dirigeants de l'entreprise paraissent avoir remplacé, dès le lendemain, les cent trente salariés mis à pied en puisant pour cela dans la longue liste des deman-deurs d'emploi — Intérimaires ou non. — inquiète vivement les responsables syndicaux. Ils voient responsables syndicaux. Ils volent dans cette e exploitation du volant des chômeurs uns tentation pour le patronat de briser des conflits et de désorganiser des équipes fortement syndiquées et soudées ». A cet égard, les cent trente salariés de Monin ne seralent-ils pas les victimes d'une opération exemplaire ?

Qui oserait affirmer que leur mise à pied d'aujourd'hui est sans lien avec leur adhésion en masse à la C.F.D.T à la l'in de l'année 1974, à la lutte syndicale qu'ils ont menée au printemps dernier ont menée au printemps dernier et à leur situation d'immigrés ? La C.F.D.T., que la décision patronale a laissé un instant désemparée, se déclare décidée à réagir. Parallèlement à la mobi-lisation de ses militants, elle a l'intention de saisir les conselllers de la communauté urbaine pour leur demander de réviser les concessions de service public en matière de ramassase des ordures ménagères De leur côté, les syn-dicats C.G.T. et C.F.D.T. des éboueurs communaux ont déposé un préavis de grève en vue d'un mouvement de solidarité.

BERNARD ELIE (1) Les chargeurs sont payés sur la base d'un forfait mensuel de deux cent huit heures, qui correspond à des semaines de quarante-huit heures six iournées de huit heures). Le salaire d'un fooueur, dans ces conditions, dépasse à peins 2009 F. Si, en accélérant l'allure, une benne et son équipage réussissent à faire leur tournée dans un délai inférieur à huit heures, le forfait reste payé sur les mêmes bases.

#### Débrayage aux Bennes Marrel près de Saint-Etienne contre la menace de cent soixante licenciements

leurs familles

De notre correspondant

Saint-Etienne. — Après avoir été mis en chômage technique durant la dernière semaine de décembre. le personnel hort.ire des Bennes Marrel, entreprise métallurgique stéphanoise employant 1450 personnes des des la represendation de la propagnation de la propagna CONJONCTURE L'INDICE DES PRIX DE DETAIL calculé par la C.G.T. a augmenté de 0.6 % en décembre par rapport à novembre et de 12.6 % en un an décembre 1975 comparé à décembre 1975. L'indice du posta e d'imparation à augmentation à augmentation. zone industrielle d'Andrézieux-Bouthéon, dans la banlieue sti-phanoise, a débraye lundi 3 janposte « alimentation » a aug-menté de 0.5 % en décembre vier au matin et a occupé jusqu'en début d'après-midi les trente de 0.5 % en accembre (contre 0.8 % en novembre), celui du poste « habillement » de 0.7 % (+ 1.2 % en novembre). celui du poste « habitation » de 0.8 % (+ 0.6 %) en novembre). celui du poste « higiène-sante » de 0.5 % (+ 0.7 %) jusqu'en debut d'apres-midi les bureaux administratifs, pour pro-tester contre la menace de 160 licenclements. Le P.-D.G. de l'entreprise, M. d'Assignies, a refusé de recevoir une délégation intersyndicale C.G.T., C.F.D.T., C.F.T.C. F.O. (la C.G.C. ne s'était (+ 0.7 %).

Le résultat de décembre marque, selon la C.G.T., une nette accélération de l'inflation par rapport aux mois prépas associée au mouvement) et a fait constater par huissier l'occupation des locaux

Dans l'après-midi, quelque trois cédents: + 1 % en novembre (13 % en un an). + 1.1 % en octobre (12.9 %). + 2.1 % en août-septembre (+ 12.7 %). + 1.2 % en juillet (+ 13.3 %). cents ouvriers se sont rendus à Saint-Etienne et ont défilé jusqu'à la préfecture, où était réuni le conseil général.

Une délégation des grévistes a

Marrel, qui invoque des difficultés économiques, seuls vingt - cinq salariés seraient effectivement licenciés sans autres garanties, les autres bénéficiant de pré-retraites, de mutations à l'inté-rieur de l'entreprise ou de reclassement à l'extérieur Les syndicats contestent cette façon de présenier les choses et doutent des possibilités de reclassement dans la région, compte tenu des difficultés actuelles de l'emploi.

Selon la direction des Bennes

 Une quire usine des Bennes Marrel, située dans la zone indus-trielle de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), est occupée depuis le 30 décembre par le personnel.

(PUBLICITE)

CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL (Subsidiaire d'ELETROBRAS)

## AMÉNAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE SALTO SANTIAGO

PRÉSÉLECTION DE FABRICANTS D'APPAREILLAGE POUR LES SYSTÈMES AUXILIAIRES BASSE TENSION

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL lancera un appel d'offres international, limité aux fabricants qualifiés dans la présélection, objet de cette notice, pour le projet, la fabrication, la livraison et la supervision de montage des équipements suivants, destinés à l'aménagement mentionné ci-dessus, situé sur le fleuve Iguaçu, dans l'État de Paranà, Brésil :

 six postes de distribution avec un transformateur de 1 000 kVA, 13.800/480 V et un tableau de distribution 480 V avec disjoncteurs;

 un poste de distribution avec deux transformateurs de 150 kVA, 13.800/480 V et un caisson de distribution 480 V avec disjoncteurs; — dix tableaux paur le contrôle des moteurs 480 V, 600 A, NEMA

un tableau pour la distribution de courant continu, 125 V, 600 A,

dix tableaux pour la distribution de courant continu, 125 V, 300 A,

un tableau pour la distribution de courant alternatif, 120 V, 300 A,

un tableau pour la distribution de courant alternatif, 480 V, 300 A,

Chaque fabricant sélectionné sera invité à fournir la totalité des équipements mentionnés ci-dessus.

Pour le paiement des équipements ci-dessus l'ELETROSUL compte utiliser des fonds de l'emprunt 289/OC-BR, signé avec la Banque Interaméricaine de Développement - BID.

A la présente présélection pourrant participer seulement les fabricants établis dans les pays membres de la BID, les pays en voie de développement membres du Fonds Monétaire International et/ou les pays développés qui, à l'occasion de l'appel pour la licitation, soient éligibles pour cet effet par

Les « Instructions pour Demande de Présélection », peuvent être obtenues gratuitement jusqu'au 10 février 1977, à l'adresse suivante : CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL

Diretoria Administrativa - Edificio Trajanus - Rua Trajano, 41 - 3º andar. Telex 0482164 - 88.000 - Florianôpolis - Santa Catarina - Brésil

#### APPES L'ÉVACUATION D'HELIO-CACHAN

Un meeting de protestation des travailleurs du Livre parisien, consécutif à l'évacuation de l'im-primerie Hélio-Cachan par les forces de l'ordre, a eu lieu lundi anrès-midi 3 ianvier boulevard Blangut, à Paris. Plusieurs responsables syndi-caux ont dénoncé « l'épreure de lorce enangée par le pouvair en

ces premiers de iours de 1977 au constitue une prorocation anti-ourrière ». Ils ont également demandé que soit mis un terme au démantèlement des arts graphiques français et que soit effec-tué « le rapatriement immédiat

des transur araphiques effectués à l'étranger ».

Ce mardi 4 janvier, les militants du «labeur » sont convoqués à 15 heures à la Rourse du travail.

In autre meeting de la CGT Un autre meeting de la C.G.T. aura lieu à 17 heures devant l'imprimerte évacuée, à Chilly-Mazarin (Essonne).

Pour sa part, la Fédération française des travailleurs du livre C.G T a appelé les travailleurs du Livre à observer mardi « un arrêt de travati pouvant aller d'une heure à vingt-quatre heures dans la presse et dans le labeur ». Afin de a riposter immédialement contre le coup de force policier à l'imprimerie Hélio-Cachan ».

#### L'ARABIE SAOUDITE VA LIVRER A LA FRANCE 35 MILLIONS DE TONNES DE PÉTROLE EN TROIS ANS

La Compagnie française des pétroles et le groupe ELF-Aquitaine sont en train de mettre au point le renouvellement du contrat d'approd'Etat PETRONIM d'Arabie Saoudite. Appelé a mini-contrat », cet accord avait permis aux sociétés françaises de recevoir de manière progressive 27 millions de tonnes en trois ans, dont 12 millions en 1976.

Ce chiffre de 12 millions de tonnes pourrait être reconduit pour les trois années à venir. Payé 93 % du prix a poste », ce contrat — qui repré-sente chaque sonée 10 % de la consommation française — sera particulièrement intéressant mainted'Arable Saoudite est 5 % moins cher que celui des pays concurrents.

INAUGURATIOND'UN
OLEODUC TURCO-IRANIEN.
— Un oléoduc relie depuis le
3 janvier Kirkouk (Irak) au
port de Dortyol (Turquie).
L'Irak avait entrepris sa construction en juillet 1975 pour ne
plus dépendre de la Syrie, son
principal débouché étant jusou'à présent le pine-line Kir-

**AFFAIRES** 

Ancien président

de Peugeof S.A.

M. MAURICE JORDAN

EST DÉCÉDÉ

La Société des automobiles Peu-geot annonce le décès de M. Mau-rice Jordan, président d'honneur

Né le 24 août 1899 à Orléans (Loiret), M. Maurice Jordan était

ingénieur civil des mines. Entré en 1924 à la Société des automo-

biles Peugeot, comme ingénieur à la direction technique des ustnes

ment directeur administratif (en 1926) de ces usines, puis, en 1928.

secrétaire général de la Société anonyme des automobiles Peu-

geol, directeur général adjonnt (en 1933), codirecteur général (en 1941) et vice-président-direc-

teur général (en 1947). En 1964, il succède à M. Jean-Pierre Peugeot et devient P.-D.G. de la Société des automobiles Peugeot, puis président-directeur général de la

automobiles Pengent.

de Peugeot S.A.

L'ALGÉRIE RELÈVE LE PRIX DE SON PÉTROLE DE PLUS DE 10 %

#### Sa production s'est accrue de 9,4 % en 1976

« Le pétrole brut algérien a été majoré à compter du 1º janvier pour refléter intégralement la décision de Doha n, a précisé l'agence Algérie Presse Service le 3 janvier, ajoutant : « De plus, les différentiels de fret et de profisié qui jouent et fancer de qualité, qui jouent en faveur du pétrole algérien par rapport au pétrole de référence, ont été substantiellement améliorés par rapport à leur nweau du dernier trinustre de l'année 1976, 3

L'A.P.S. rapporte également que l'Algèrie a produit au cours de l'année 50,1 millions de tonnes de pétrole — soit une augmentation de 9.4 % — et en a retiré plus de 5 milliards de dollars de revenus. « Le relèvement du prix de vente du pétrole brut et du condensat ainsi que la nette amélioration du prix du gaz naturel exporté » expliquent cette hausse de 1 milliard de dollars des revenus.

port de Dortyol (Turquie).

L'Irak avait entrepris sa construction en juillet 1975 pour ne plus dépendre de la Syrie, son principal débouché étant jusqu'à présent le pipe-line Kirkouk-Banias qui traverse le territoire syrien et qui a cessé de fonctionner depuis le mois d'avril à la suite des événements du Liban. — (Reuter.)

Enfin, préparant l'époque de l' « après-pétrole », l'Algèrie vient de décider la mise en exploitation de gisements d'uranium à partir de 1980. En 1972, le président Boumediène avait déclaré que l'instant de prendre en considéteritoire syrien et qui a cessé de fonctionner depuis le mois d'avril à la suite des événements du Liban. — (Reuter.)

#### CONSTRUCTION NAVALE

#### Les propositions de Tokyo ne satisfont pas la C.E.E.

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés euro-éennes). — Les résultats des ntretiens entre la C.E.E. et le apon sur les mesures a envisager M. Loeff estime que non. Il fait péennes). — Les résultats des entretiens entre la C.E.E. et le Japon sur les mesures à envisager Japon sur les mesures à envisager pour faire face à la crise de sur-capacité qui atteint la crustruction navale « ne sont pas satis-jaisants, ou du moins pas encore satisfaisants », a déclaré lundi 3 janvier devant les journalistes M. Loeff, directeur général des affaires industrielles à la Commission de Bruxelles.

M. Loeff dirigeatt la délégation de la Commission qui s'est rendue à Tokyo fin décembre. Il a constaté que les Japonais refusaient

à Tokyo fin décembre. Il a constaté que les Japonais refusaient d'accepter le programme de répartition de la production proposée par la Communauté. La C.E.E. suggère que les chantiers navals japonais et ceux des pays européens de l'O.C.D.E. se partagent par moitié les nouvelles commandes de navires. Selon la Communauté, une telle répartition est équitable, car elle correspond à la part rejative du marché tion est équitable, car elle corres-pond à la part relative du marché actuellement détenu par les Euro-péens et les Japonais. Ce calcul prend en considération le ton-nage brut construit et le degre de technicité des navires mis en chantier; à titre d'exemple, à tonnage égal un méthanier hau-tement sophistiqué devrait être comptabilisé pour un chiffre plus élevé qu'un pétroller dont la construction est moins élaborée. Les Japonals refusent pour

remarquer que c'était la première rencontre bilatérale sur ce thème entre la CEE et le Japon (les consultations sur la question des chantiers navais se déroulaient jusqu'ici exclusivement dans le codre de la COE et le codre de la color de la colo cadre de l'O.C.D.E.); par ailleurs, le nouveau gouvernement japo-

le nouveau gouvernement japonais n'a pas encore arrêté sa politique dans cette affaire. du fait
notamment que les chantiers
navals nippons sont affectés par
la crise mondiale et que toute
concession faite aux Européens
ne pourra qu'aggraver les effets
de cette crise.

Que se passera-t-il si les autorites de Tokyo refusent de faire
un geste important pour aller à
la rencontre des demandes des
Européens? M. Loeff a confirmé
que, dans ce cas, la Communauté
pourrait être amenée à adopter
des mesures de sauvegarde.

PHILIPPE LEMAITRE. PHILIPPE LEMAITRE.

• RECTIFICATIF. — Une coupe malencontreuse dans l'article de Philippe Lemaître sur « La tirelire euro-arabe » (supplément « Europa », le Monde du 4 jan-vier) a pu faire croire que « la façon relaxée » de voir les choses et le « reproche de paternalisme » s'appliquaient au groupe des Euro-péens discutant le financement du barrage Selingué (Mali). En fait. ils concernalent les discussions qui se déroulaient au sein du groupe arabe.

AGRICULTURE

M. BONNET ENTEND MENER

UNE « OPÉRATION VÉRITÉ »

DANS DE NOMBREUX DOMAINES

·Une « Opération vérité » doit étre menée sur de nombreux

points dans l'agriculture, affirme M. Christian Bonnet, ministre de

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture, dans une interview publiée mardi 4 janvier par Sud-Ouest. « Il jaut dire clairement un certain nombre de choses en posant clairement un certain nombre de problèmes. Non pas

brulalement sans doute, mais

avec suffisamment de vigueur, puisque le langage académique

est impuissant à frapper l'opi-nion », ajoute le ministre. Outre le Midi viticole, dont il avait

dénoncé il y a dix jours les « pro-ducteurs de bibine » (le Monde du 25 décembre), M. Bonnet cite

la région de Cognac, où « des

imprudences » ont été commises,

qui appellent « des mesures pour

éltminer la partie inconsidérée de

l'extension du vignoble ». Le mi-

nistre a également cité le secteur

laitler, car il y a « toujours

1,4 million de tonnes de stocks

de poudre de lait ».

#### GAZ ET EAUX

L'IDI a racheté, d'une part, à INEC (Industrielle de l'eau et de la chimie), société du groupe beige Traction et Electricité, ainsi qu'au Crédit du Mord, les participations qu'ils détenaient dans le capital de la société Gaz et Eaux e. d'autre part, à la société Gaz de Namur-SERPL, fillale beige de Gaz et Eaux, les actions de sa société mère qu'elle détenait en portéfeuille.

Cette acquisition s'est effectnée le 20 décembre 1976 au prix unitaire de F 500 par une application en Bourse portant sur 82 144 actions Gaz et Eaux, soit 44,07 % du capital. Dans le cadre de la procedure de négociation de bloc de contrôle. l'IDI et un groupe d'investisseurs français réunis autour de luit rachètent actuellement et ce jusqu'au 10 janner 1977 inclus. à ce même cours de F 500, toutes les actions Gaz et Eaux qui se présenteront à la vente.

Parallèlement, le conseil d'administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant INEC et le Crédit du Nord et a coopié quatre administrateurs représentant onsession de l'IDI, a cédé à Traction et Electricité les participations que Gaz et Eaux détenait dans deux sociétés beiges, anciennement concessionnaires du service de distribution d'êurergle dans la région de Namur.

Le prix retenu pour cette cession a été de 30 millions de francs français et à été établi par référence aux conclusions du rapport d'un expert spécialement commis à cet effet.

Les fonds reçus par Gaz et Eaux

tors de cette opération sont em-piorés à renforcer son contrôle au-la Compagnie des eaux et électricité de l'Ouest africain dont elle détient dejà environ 35 % du capital. A cet effèt, Gaze te Eaux a lancé une Offre publique d'achat sur une quantité d'actions des E.E.O.A. comprise entre un minimum de 64 000 actiona, soit 16 % du capital de estre société, et un maximum de 120 000 actiona, soit 30 % du capital, au prix unitaire de F 235. Gaz et Eaux est destinée à dére-

de F 213.

Gaz et Eaux est destinée à dérelopper fortement dans le futur son activité de prises de participations industrielles en France, dans le capital d'entreprises en croissance.

Il faut souligner que des investisseurs intitutionnels de tout premier plan seront présents et actifs aux côtés de l'IDL, non seulement su capital de Gaz et Eaux mais sussi au sein de ses organes de gestion et de décision.

#### ECONOMATS DU CENTRE

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'é octobre 1975/30 septembre 1976 s'élère à 1623/730/274 F contra 1414/084/145 F dans l'exercice pré-

1 414 084 145 F dans l'exercice pré-cédent.

Le bénéfice net est de 13 697 000 p contre 10 322 091 F dans le précédent exercice.

La distribution matérielle d'une action gratuite pour cinq précédem-ment cononcée aura lieu aussitét après l'assemblée générale du 19 mans 1977. Ces actions gratuites porteront jouissance à compter du 1e° octobre 1975. Elles donneront donc droit au dividende afférent à l'exercice 1975-1976.

-FORMATION CONTINUE-

#### Stage d'EXPERTISE

### DOMMAGES ÉLECTRIQUES

du 4 au 8 avril 1977

Ecrire ou téléphoner à B.A.T.P. FORMATION 1, rue Thénard 75240 Paris Cedex 05 329-21-99

STAGE DE FORMATION PERMANENTE ALLEMAND DES « MEDIAS »

A l'attention des journalistes traducteurs, interprètes, personnels des organismes internationaux, etc.

36 h. à raison d'une séance tous les MARDIS de 9 h. 30 à 12 h. 38 du 15 février au 17 mai 1977 Renselgnements et inscriptions Formation Permanente UNIVERSITE DE PARIS-VIII, Route de la Tourelle, 75012 Paris, T 374-12-50 poste 389, ou 374-92-26

#### (PUBLICITE)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS

SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORTS ET DE TRAVAIL AERIENS

#### AIR ALGÉRIE

### APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

RESTREINT nº 07.76

Un appel d'offres international restreint est lancé en vue de la fourniture et l'installation d'un banc d'essais automatique (A.T.E.) destiné à tester et remettre en état les équipements dits « AVIO-NICS » montés sur les avions.

Les constructeurs intéressés pourront retirer le cohier des charges auprès d'AIR-ALGERIE, Directeur Technique Aéroport International d'Alger Dar-El-Beida dès le 15 janvier 1977.

Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe cachetée avec mention « A NE PAS OUVRIR - APPEL D'OFFRES n° 07.76 - BANC D'ESSAIS AUTOMATIQUE » avant le 28 février 1977, délai de rigueur, à l'adresse ci-dessus indiquée.

(PUBLICITE)

#### FAITS ET CHIFFRES

### Affaires

SINTRA: UNE O.P.E. DE LA SINTRA: UNE OUPE. DE LA C.G.E. — Le groupe C.G.E., par l'intermédiaire de sa filiale, la Compagnie électrofinancière, est bien à l'origine de l'offre publique d'échange sur la société de péri-informatique Sintra, comme nous l'avient le les entende les de l'avions laissé entendre lors de la suspension des cotations des actions Sintra (le Monde du 25 décembre). La C.G.E. s'engage à échanger au minimum 45 000 actions Sintra, à raison de trois actions Sintra pour une action C.I.T.-Alcatel. Si le nombre d'actions présentées C.G.E. se réserve le droit d'échanger tout ou partie des titres supplémentaires offerts. La C.G.E. portera ainsi sa participation de 36,97 % à un minimum de 52,6 %. Le conseil d'administration de Sintra s'est déclaré, dans un communiqué, « /avorable à l'O.P.E. ». La cotation des actions Sintra devait repren-

Société holding Peugeot S.A., lors de sa création en 1965. Depuis 1972, il était président d'honneur du conseil de surveillance de Peugeot S.A. et de la Société des gutemphiles Peugeot FUSION DANS EURO-EXPANSION de sept sociétés du groupe Euromarché : la société Euromarché elle-même, ainsi que la Société nouvelle des magasins du Midi, la so-M. Maurice Jordan était égale-ment administrateur de la Société cièté Saint-Herblain, la Société mulhousienne de magasins, l'Union parisienne d'hyper-marchés, la société Euro-Achats et la société Euro-vente. de produits alimentaires et diété-tiques (SOPAD) du groupe Nestlé et de la Société financière, foncière et de participation. Il avait été membre (de 1963 à 1973), puis Le capital de la nou-velle firme, qui est porté de 25 à 109.25 millions de francs, membre honoraire du Canseil d'escompte, devenu en 1971 le Conseil consultatif de la Banque est réparti entre Viniprix (28,42 %), Berthier - Saveco (25,54 %), le Printemps (24,3 %), Beaujolaise-Vegaprix de France. M. Jordan élait commandeur de la Légion d'hon-neur.

(PUBLICITE)

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

PHARMACIE CENTRALE ALGÉRIENNE

AVIS APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

d'offres international pour la construction d'un com-

plexe industriel pharmaceutique dans la zone indus-

1º Quatre (4) unités de production;

trielle de Rouiba-Reghaïa.

plus de 100.000 m2.

corps d'état.

Le complexe comprend :

La Pharmacie Centrale Algérienne lance un appel

2º Bâtiments utilisés, stockage, administratifs, etc.

L'ensemble représente une surface de plancher de

Cet appel d'offres consiste en un lot unique tout

Les entreprises intéressées peuvent, à partir du

2 janvier 1977, retirer le dossier technique à la Phar-

macie Centrale Algérienne, 2, rue Bichat, ALGER,

contre paiement d'une somme de mille (1.000) dinars. Les soumissions devront être expédiées à la Phar-

macie Centrale Algérienne au plus tard le 2 avril 1977.

(9,58 %), Fisuma (5,78 %), Genvrain - la Parisienne (5,83 %). Cette opération de regroupement intervient dans le but avoué d'une introduction éventuelle en Bourse en 1977.

#### A l'étranger

● LE MINISTRE ITALIEN DE LE MINISTRE ITALIEN DE L'INDUSTRIE, M. Carlo Donat Cattin, estime qu'en 1977 l'Ita-lle pourrait compter cinq cent mille à six cent mille chômeurs de plus qu'en 1976. Dans une interview au quotidien de Tu-rin la Gazettea del popolo, M. Donat Cattin précise que ses calculs se basent sur des données du misistère du Trádonnées du ministère du Tré-sor et de l'O.C.D.E., qui pré-voient une diminution de 1.5 à 1.6 % du produit national brut (P.N.B.) italien. Les déclarations du ministre ont suscité certains remous au sein de l'équipe gouvernementale, qui ne partage pas unanimement cette analyse, jugée par cer-tains quelque peu « pessimiste ».

#### Conflits

LA GREVE CONTINUE A LA SOFRES. — Malgre un accord SOFRES. — Malgré un accord sur le problème des rémunérations — augmentation de 
15 % pour les bas salaires et 
de 10,5 % pour les salaires 
plus élevés à compter du 
1" janvier, — la grève, commencée le 16 décembre, se 
poursuit à la Sofres. La direction de cette société de sondage a en effet refusé le 
paiement des jours de grève paiement des jours de grève et le versement d'une prime de bénéfice réclamée par les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. Le mouvement touche les cent soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cent soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cent soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cent soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cent soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux d'étrides et les cents soixante employés du ciège (hurseux de les cents soixante employés du ciège (hurseux d'extracte employés du ciège (hurseux de les cents soixante employés du ciège (hurseux d'extracte extracte extract siège (bureaux d'études et informatique), les enquêteurs n'ayant pas pris part à la grève.

#### Energie

■ LA PROUCTION DE PE-TROLE DU KOWEIT NE SERA PAS REDUITE — Maj-SERA PAS REDUITE. — Maj-gré l'intention des compagnies pétrolières de réduire leur achat de pétrole brut, le gouvernement du Koweit, contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre du pétrole, a décidé de ne pas réduire sa production et de faire respecter aux compagnies nétrollères aux compagnies pétrolières leurs contrats annuels. Celles-ci devront donc accepter les nouveaux tarifs majorés de 10 % depuis la décision de l'OPEP du 17 décembre der-nier La production actuelle nier. La production actuelle est, Il est vrai, déjà retombée à 1,7 million de barils par jour, soit 300 000 barils de moins que la production moyenne an-nuelle. — (A.F.P., A.P.)



#### GENTRAIS ELÉTRIGAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL (Subsidiaire d'ELETROBRAS)

## AMÉNAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE SALTO

PRÉ-SÉLECTION DE FABRICANTS D'APPAREILLAGE POUR LES SYSTÈMES AUXILIAIRES MOYENNE TENSION

Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL lancera un appel d'offres international, limité aux fabricants qualifiés dans la pré-sélection objet de cette notice, pour le projet, la fabrication, la livraison et la supervision de montage des équipements suivants, destinés à l'aménagement mentionné ci-dessus, situé sur le fleuve Iguaçu, dans l'Etat de Paranà, Brésil:

- Trois transformateurs triphasé, avec changeur de prises en charge, 3.750 kVA, tension primaire 15 à 19 kV, tension secondaire 13,8 kV.
- Deux tableaux de manœuvre type « metal clad », pour installation à l'extérieur, tension nominale 24 kV, avec un disjoncteur débrochable. l'intérieur, tension nominale 13,8 kV, avec quatorze disjoncteurs

débrochables. Chaque fabricant sélectionné sera invité à fournir la totalité des équipements mentionnés ci-dessus.

Pour le paiement des équipements ci-dessus, l'ELETROSUL compte utiliser des fonds de l'emprunt 289/OC-BR, signé avec la Banque Interaméricaine de Développement - BID.

A la présente pré-sélection pourront participer seulement les fabricants établis dans les pays membres de la BID, les pays en voie de développement membres du Fonds Monétaire International et/ou les pays développés qui, à l'occasion de l'appel pour la licitation, soient éligibles pour cet effet par

Les « Instructions pour demande de Pré-Sélection » peuvent être obtenues gratuitement jusqu'au 10 février 1077, à l'adresse suivante :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO SUL DO BRASIL S.A. - ELETROSUL Diretoria Administrativa - Edificio Trajanus - Rua Trajano, 41 - 3º andar. Telex 0482164 - 88.000 - Florianópolis - Santa Catarina - Brésil

はいませんでは、 できない (1984年) (1984年 SCHOOL SELECTION

and the second second

ngaran (asmala) manggaran

LES MARCHES F

525.E

3.24.57

LONDRES

The second secon

STATE OF THE PARTY OF

を受ける。これでは、**多数**数 (1987年) (198 And State of Assessment

NOURSE DE PARIS -

L. ar

\*\*\*

er Er Sa

- - 13 1 - Duf 77 61 17 17 13.

10 AT 10 AT

\*\* · \*\*

77 62

7 EE

. . . .

Carechan S

Calle S

Comp. Sarkati VALUES TONY, DEEL TALFLAS tate designations. Andread A Estador Francis A Est ni itu

the life for the last · 解除 语域。

VALEURS TOTAL LINE VALLUES, i literat in 

8 10 f ## 12 M

54 10

VALEURS

Cours Deraier précéd. cours

**VALEURS** 

Cercie de Monaco Eaux de Vichy... Sofitel Vichy (Fermières) Vittel...

| 1708 | (B.) Pap.Escagna | 148 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ..

216 50 218 38 Euryser (art.).
216 50 218 38 Euryser (art.).
218 4 90 Eurys (art.).
218 4 90 Eurys (art.).

| 195 70 195 | Salamezharg. | 195 70 195 | Salamezharg. | 196 70 197 | Salamezharg. | 196 70 197 | Salamezharg. | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197

23a .| 100 20}

prácád.

35 20 35 308 31 25 25 156 ... 160

| Vittel | 155 | 160 | Street tim Marse | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |

1.A.C.
Krbota
S.K.F.
Pakhoed Holding.
Femmes d'Aujour.
Maries Spancer.

Arbed Ceckerij-Ongrée-Finsider Hoogovens Mannesmann Steel Cy of Can. Thyss c 1000

COURS

VALEURS

orácád. cours

137 ...

HORS COTE

129

(09 05) 184 (1

| 122 80 | 120 40 | Metall Ministra | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3

C.I.P.
Convertities...
Convertities...
Drawd to-est...
Elyades-Valears
Elyades-Valears
Epargue-Craisx..
Epargue-Ording...
France-Epargue...
France-Epargue...
France-Garantie
France-Garantie
France-Ording...
France-Garantie
Laffrite-Takvo...
Mouv France-Ording...
Laffrite-Takvo...
Mouv France-Ording...
Inde-Valears
Ind

7 90 33 98 36 50 6 18 8 05 112 193 ... 55 2 30 8 85

185 | 70 ... 236 | 12 | 13 | 4 | 28 | 236 | 60 | 236 | 12 | 15 | 11 | 20 | 217 | ... 211 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |

730

i2 :

68 .. 8 50

C295

CAlaction Mondial
Selection Read
Sel

VALEURS Cours Dernier précéd. cours

SAZ ET EAUX

deregistri deregistri de Crédi de Crédi

ME

1777

er 3

10H

tors de cette opération de ployers à renforcer son los ployers à renforcer son los de la Compagnie des caun et se de l'Ouest african dont elle cette de l'Ouest african dont elle effet. Gaz et Eaux a lanc de le cette de l'Actions des EEOA du capital de son de le cette de l'Ouest des EEOA du capital de son le cette un maximum de l'oues de la maximum de l'oues de l'ouest de l'Ouest et la maximum de l'ouest de F 235.

Ges et Eaux est destiné de P 235.

Ges et Eaux est destiné de l'ouest de l'ou A INEC SE LA CHICONTROL TRACE
TO CREATE PARE
THE CONTROL CONTROL
THE CONTROL CONTROL
THE Property of the sections of th

ECONOMATS DU CEM

Le chiffre d'affaires de la ler octobre 1975/30 septemb s'élève à 1623/30/274 P ( 1414/084/145 F dans l'interna Mathers.

Mather lete use and using l'energy cédent. Le bénéfice net est de use contre 10 322 091 p dans le me contre 10 322 091 p dats in the exercise.

La distribution manuale, setton gratuite gour ding file, ment annoncée aura lies e après l'assemblée générale de jouissance à compter du les 1973. Elles donneront donc dividende afferent à l'assemblée afferent à l'assemblée 1975.

> (Publicité) STAGE DE FORMATEN PERMANENTE ALLEMAND DES « MENU

A Pattention ces journels traducteurs, internet personne's des organes internationaux ex 34 h. à raison d'une can-les MARDIS de 3 h. Bat-du 15 fettle: an l'an-Renselynament of the Formation Permanent Properties OF PAPES Route of the Tribute Water Transport of the Papes of the Pape

PUBLICITE: MENNE DEMOCRATIQUE ET POPULE PETAT CHARGE DES TRANSFORTS

DE TRANSPORTS ET DE TRAVAILAGE

AIR ALGERIE

RINFRES INTERNATIONAL RESTREINT Nº 07.75

memmetioned restraint aut once en la man d'un banc d'essais command mentre en etat les équitament de s' -

RALGERIE, Dierreur Tearrais E M & A NE PAS OUVER

à l'adresse ci-de

ALL S.A. - ELETROSUL

TE D'APPAREILLAGE MOYENNE TENSION

SA - ELETROSUL lanes habricants qualifies dans h sajet, la labrication, la livraisea auvents, destines à l'amen-House Iguacu, dans l'Etat de

schangeur de prises en characte W tension secondaire 138 kl. metal clad a pour installation From an disjonatour debrocable seni clad a, pour installation We avec quaterne disentelle

de fournir la manire des équi-Lesons, PELETROSLI Comple R many seed to Hangue Inter-

ricipar sculences les innerent Page en voie de descionpelles to les pays developpes qui lant eligibles pour per effet per

52 63 42

Pro Selection peavent in 1977, a l'adresse selezate BEASH S.A. ELETROSUL Rug Troise Senta Cotation Steel

### LES MARCHÉS FINANCIERS

PARIS 3 JANVIER

Fléchissement

La première scance de l'année a été plutôt terne ce lundi à la Bourse de Paris, où, dans un marché peu actif, la majorite des valeurs françaises ont flécht

valeurs françaises ont fléch.

Lês compartiments les plus défavorisés ont été le bâtiment
(Poliet — 4 %. Lafarge — 4.7 %),
la construction éle: rique. l'alimentation (SIAS — 4 %) et les
magasins, le record de baisse
étant détenu par Dollfus Mieg
(— 6.9 %), aux textiles.

Toute trace de hausse n'a cependant pas disparu. Aux banques notamment, l. moitié environ des titres du groupe ont
encore progressé (Crédit du Nord
+ 5 %, Locafrance + 2.5 %,
Compagnie bancaire + 1.6 %).
Quant à la métallurgie, l'annonce
d'une aide de l'Elat à la siderurgie lorraine a, bien entendu, 1agie lorraine a, bien entendu tavorisé un certain nombre de titres, tels Denain NEL, hétallurgique de Normandie, Saulnes. Les opérations relatives à la présentation des bilans de jin d'année étant terminées, le mar-

ché s'est trouvé plus ou moins livré à lui-même. L'on attendait, d'autre part, avec curiosite, le contenu de l'allocution télévisée que le premier ministre devait que le premier ministre devait prononcer ce lundi soir. Aux valeurs étrangères, la fai-blesse du dollar s'essi répercutée sur la tenue des américaines, qui se sont effritées. En revanche, les nétroles internationaux étaient

ont flèchi. Sur le marché de l'or, le volume des transactions a touche son plus bas niveau depuis plusieurs an-nées à 3,08 millions de francs soit 3 fois moins que vendredi dernier. De toute évidence, l'en-trée en vigueur de la taxe de 4 % sur les négociations d'or a freiné les ardeurs. Selon quelques spécialistes, nombre de vendeurs ont préféré traiter Cirectement appelles convérents plutés que de avec les acquéreurs plutôt que de s'adresser aux intermédiaires ha-bituels. Le lingot a amsi progresse de 265 francs à 21495 francs et le

### LONDRES

Nouvelle avançe Fermé trois jours à l'occasion des fêtes de fin d'année, le marché reprend son avance mardi matin pour la première seance de 1977. Progrès des industrielles, Formaté des pétroles, Bonne tenue des fonds d'Etat. La hausse de l'or provoque une forte remontée des mines d'or, dont les gains atteignent 25 points en moyenne. en movenne.

OR (coverture) (dollars) : 136 10 contre 134 75 CLOTURE 3.1 4/3 War Loan 3 1/2 % .... 25 [ 6 380 ·· 811 456 1/2 145 346 1/2 281 1/2 18 5 8 174 5 8 Waf Loan 3 1/2 %
Beacham
British Patroloum
Shell
Vickers
Imperial Chemical
Countanids Timperial Caemical
Courtailids
De Bears
"Western Holdings
Rio Tinto Zinc Cerp.
"West Oriefontals
(\*) En livres.

INDICES QUOTIDIENS (INSEE, Base 100 : 31 déc. 1976.) 31 déc. 3 janv. Valeurs françaises . 80,3 98,8 Valeurs étrangères . 111,6 180,3 C= DES AGENTS DE CHANGE (Base 196: 29 déc. 1961.) Indice général ..... 64 61

NOUVELLES DES SOCIÉTÉS

POLIET. — Le dividende global de l'exercice 1976 s'élèvera à 14.25 F contre 12.75 F en 1975. Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes du groupe sera de l'ordre de 2,7 milliards de francs, soit une progression d'environ 25 %. sion d'environ 25 %.

SOFINEX. — Compte tenu de plusvalues de cessions (7.13 millions) et
des provisions pour dépréciation
(6,38 millions), le bénéfice net de
l'exercice clos le 30 septembre 1976
s'établit à 3,63 millions de francs
coutre 3,63 millions. Le dividende
global est fixé à 24 francs par action,
inchangé par rapport au précédent fermes tandis que les mines d'or

PERNOD-RICARD. — Le conseil d'administration de la société sera saisi, début 1977, de l'opportunité d'une attribution d'actions gratuites prenant effet au la janvier 1976. VINIPRIX. — Pour 1976, le béné-fice net devrait être en progrès de 12 % par rapport à 1975 (a5 millions de france). L'introduction probable, en 1977, des titres « Euromarché » en Bourse devrait dégager un profit exceptionnel qui majorerait sensi-blement le résultat de 1977. napoléon, de 6 francs à 238 francs.

#### NEW-YORK

Ventes bénéficiaires

855 contre 645.

De fait, seules les grandes vedettes de la cone et les « blus chips » ont été attaquées, les vaieurs de second ordre restant bles orientées.

Le sentiment général est resté assez optimiste, tandis que le gouvernement du président Ford vit ses derniers jours.

vernement du président Ford vil ses derniers jours.

Le volume des transactions s'est élevé à 21.28 millions d'actions contre 19.17 millions lors de la dernière téance de 1976.

Ludices Dow Jones : transports, 237,52 (+ 0.49); services publics, 108.84 (+ 0.28).

| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.1                        | Rochefortalse                                              |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aicon A.T.T. Seeing Citase Manhattan Bank Un Post de Nemoers Eastman Kedak Exxon Ford Eineria Electric. Seeeral Flectric. Seeeral Flectric. Seeeral Flectric. Haters Enodyear 1.8.bt. 1.1.1. Kunnecott Mobil Off Pfizer Schlamberger Texaco U.A.). Inc. Union Carbide | 57 1 4 2 4 4 3 9 1 3 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 5 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 7 8 8 2 1 5 | 58 3 4                     |                                                            | 185 5<br>103 5<br>362 111 3<br>1200 390 |
| Union Carbide U.S. Steel Westingbouse Xerex                                                                                                                                                                                                                           | 4934<br>1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 3 8<br>17 3 8<br>58 1 4 | Chabsson (Us.) Citreén Motobécane Saviem. S. F. V. Marchal | 46 .                                    |
| 201100                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                            |                                         |

COURS DU DOLLAR A TOKYO

2 1 4 1

1 dullar (ex yeas) 292 80 291 25

Laux du marché monétaire

Effets privés 10 1 4 %

Faugarelle Practais d'estr.

Comp. Bernard C.E.C.
Corshaft Ciments Vicat.
Cachery Drag. Trav. Pub.
F.E.R.E.M.
Fraugarelle Practais d'estr.
C Trav de l'Est Herfice

Une vague de ventes beneficiaires a déferié lundi sur Wall Street. Mais le marché a bien encaissé le choc et l'indice des industrielles n'a fina-

et l'indice des industrielles n'a fina-lement cédé que 4,90 points à 999,75. La baisse se chiffrait encore à 5,23 points à la mi-séance : cepen-dant, l'annonce par le département du commerce d'une augmentation de 2,4 % des dépenses de construc-tion en novembre a relancé la demande.

A la fin de la séance, en dépit du flochissement des indices, le nombre de hausses l'emportait ausses nettement sur celui des baisses par 855 contre 645.

De fait, sœules les grandes vedettes 

COURS COURS

|                    | 31 12   | 3.1     |
|--------------------|---------|---------|
| Alcon              | 57 1 4  | 5834    |
| A.T.T              | 63 ! 2  | 6338    |
| Beeing             |         | 38 5 8  |
| Du Pont de Nemours |         | 134 3 4 |
| Eastman Kedak      |         |         |
|                    |         | 8538    |
| Exxon              |         | 535.8   |
| Ford               | 61 1 2  | 61 4 4  |
| General Electric   |         | 55 3 8  |
| General Feeds      |         | 29 7 g  |
| Seneral Motors     |         | 78      |
| Goodyear           |         | 23 3 4  |
| I.B.M              | 279 [ 4 | 276 1:2 |
| I.T.T              | 33 7 8  | 33 5 8  |
| Kennecott          | 2734    | 27 5/8  |
| Mabil Oil          |         | & 1 23  |
| Pfizer             | 2938    | 28 5 8  |
| Schlamberger       | 9638    | 9852    |
| Téxaca             | 2734    | 27   2  |
| U.A.1. inc         | 2678    | 27 3:8  |
| Union Carbide      | 6178    | ŧ2      |
| U.S. Steel         | 49 3 4  | 49 3 8  |
| Westinghouse       |         | 1738    |
| Xerex              | 58 1 4  | 58 1 4  |

| NVIER - COMPTAN |   |     |      |     |     |    |   |
|-----------------|---|-----|------|-----|-----|----|---|
| NIMED COMPTANT  | - |     |      |     |     |    | _ |
| <b> </b>        |   |     |      |     |     |    |   |
|                 | T | TAN | COMD | : D | VII | M' | ١ |

|                                                                                        | _                      |                         |                                                                                     |                       |                      |                                                                              | _                                   |                                |                                                                             |                         |                                 | Francaise d'eatr                                                               | 1                                | 1                               | ) 1                                                                                  | 1                         | - 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| BOUR                                                                                   | SE                     | DE                      | PARIS -                                                                             | •                     | 3 .                  | JANV                                                                         | E                                   | ?                              | - COMP                                                                      | TAN                     | T                               | G Trav de l'Est<br>Herfice<br>Lèna Industries<br>Lambert Frères.               | 87 80<br>289 90<br>d 36 90<br>45 | .215                            | Ceffiac<br>Davum<br>Escant-Meuse                                                     | 50 II<br>35<br>IBO 10     |     |
| VALEURS                                                                                | du nom.                | % da<br>coupon          | VALEURS                                                                             | Cours<br>précéd.      | Dernier<br>cours .   | VALEURS                                                                      | Cours<br>précéd.                    | Dernier<br>cours               | VALEURS                                                                     | Cours<br>précéd.        | Dernier<br>cours                | Lercy (Ets G.)<br>Origny-Destroise.<br>Percher.<br>Rengier.<br>Routière Colas. | 118<br>144 90<br>130<br>d288     | 68<br>  117<br>  148 .<br>  130 | Funderie-préc<br>Guenguau (F. de).<br>Profilés Tubes Es<br>Senelle-Mach<br>Tissmétai | 62<br>35 I                | -}  |
| 3 %<br>5 %<br>5 % 1920-1960                                                            | 62 50<br>144 91        | 4 617<br>4 517          | EAR (Sté) Centr.,<br>Préservatrice S.A.,<br>Protectrice A.I.R.                      | 338<br>245            | 815<br>335<br>240    | Lyon-Alemand<br>Paris-Rées compt<br>Marseil. Crédit                          | 98<br>257                           | 100 .<br>256 .<br>257          | UFIMES<br>B.G.I.M.O<br>Valas Habit                                          | 80 15<br>153 80         | 152                             | Sablières Seine<br>S.A.C.E.R.<br>Savoisienne<br>Schwartz-Hautm                 |                                  | 93 50<br>36 58<br>116<br>40     | Vincey-Bourget                                                                       | 48                        | 1   |
| 3 % 2mort. 45-54<br>4 1/4 % 1963<br>4 1/4-4 3/4% 6:<br>Emp. N. Eq. 5) 6:               | 100 54<br>99 20<br>194 | 2 666<br>1 236<br>1 221 | Alsecien. Sangue<br>(i.t) Bone Dupont                                               | 3:0<br>265<br>230 50  | 350<br>256<br>230 50 | Segnanaise Bang.<br>SLIMINCO<br>Sté Cest. Bangue<br>Sté Benérale<br>SOFICOMI | 205<br>176<br>70 20<br>200<br>177 . | 202<br>175<br>71<br>200<br>180 | de. Imm. France. Acter Investuss Gestion Sélect                             | 123<br>198<br>178-76    | 97<br>185 50                    | Spie Batignofles<br>Unidel<br>Voyer S.A                                        | 45<br>135                        | 70 .                            | Kinta                                                                                | 218 50                    | 1   |
| Emp.N.Eq. 6% 64<br>Emp.N.Eq. 6% 67<br>Emp. 7 % 1973<br>E.D.F. 6 1/2 1954<br>— 5 % 1961 | 96 30<br>154           | 3 567                   | Badque Hervel<br>Bgoe Hypoth. Eur.<br>Bang, Nat. Paris.<br>Banque Worms<br>C.G.I.B. | 234<br>486<br>165 50  | 234 20<br>484<br>169 | Sovebail<br>UCIP-Bail<br>Unibail<br>Un Ind. Crédit                           | 159<br>115 40<br>189 80             | 202<br>117 50<br>196<br>124 88 | Salragi                                                                     | 209                     | 200                             | Ounlap<br>Seffe-Aicen<br>Compacts                                              | 159 80<br>85 98                  | ]                               | Amrep G                                                                              | 195 70<br>153<br>150 .    | 1   |
| YALEURS                                                                                | <del></del>            | Dernier                 | Codetel<br>Cefica<br>C.A.M.E<br>Créditel                                            | 80 50<br>106 50       | 60 50<br>107         | Cie F. Stein Re<br>Fing. Child'Ean                                           | 107 50<br>620                       | IC9 50<br>620                  | Abeille (Cle Ind.).<br>Applic. Hydrani.<br>Artos<br>Contes, Blanzy.         | 175<br>668<br>85<br>288 | 182<br>641<br>86 70<br>289 58   | S.M.A.C                                                                        | 113                              | 113                             | Oran F Pétr<br>Skell Françaisa .                                                     | 250<br>64                 |     |
| E.D.F. parts 1956<br>E.D.F. parts 1956                                                 | ı∤                     | 468                     | Gred, gèn, indust.<br>Cr. ind. AlsLer.<br>(M) Crédit Mod.<br>Financière Sofal       | 149 90<br>56 .<br>191 | 193                  | (M) S.O.F.I.P<br>Fonc. Lyomalse<br>Immob, Marseille<br>Louvre                | _62S<br>                            |                                | (My) Centrest<br>(ny) Champaz.,<br>Charg. Rénn. (p.).<br>(Li) Dév. R. Nord. | 2650                    | 115 50<br>128<br>2730<br>143 50 | Pathé-Cinéma,<br>Pathé-Marconi<br>Tour Eiffei                                  | 75 50                            |                                 | Carbone-Lorraine .<br>Delalande S.A<br>Finalens                                      | d 46 20<br>245<br>44 40   | ľ   |
| Ch. France 3 %. Abellie 1.6.A.R.D. Abellie (Via) A.C.F.(Stè Centr.) Ass. Gr. Paris Via | 213                    | 5 5<br>2 8 90<br>389    | Finestel Fr. Cr. et B. (Cie) France-Bail Hydre-Energie Lymphail B.T.P.              | 191                   | 129 38<br>65<br>190  | Midi<br>Rente foncière<br>SINVIM<br>Voctores à Paris,<br>Coeffi              | 530<br>556<br>157 30<br>276<br>122  | 157 30<br>268                  | Fin. Bretague<br>Gaz et Eaux<br>La Mure                                     | 500<br>32               | 279 80<br>42 68<br>500<br>32    | Air-Industrie<br>Applic Mécan<br>Arbei                                         | 75<br>43:40<br>120               | 118                             | FIPP (Ly) Gertand Gévelot Grande Paroisse                                            | 36 50<br>234<br>248<br>76 |     |

| SINYIM | 157 30 | 157 30 | 622 et Eaux | 500 | 500 | Applic Mécan. | 43 40 | 44 | Gévelet | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 12 Ass. 6: Paris Viel 199 | 1248 | 1248 | 10mmo | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | | Immobil 8.1.P. | 140 50 | 135 | 130 | 130 | 175 | 173 | 180 | 175 | 173 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 18 Compte term de la brièreté de délai qui nous est imparti pour publier sa cote compléte dans nos dernières éditions, des erreurs pouvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées le lendemain dans la première édition.

Sueil Françaisa 54 53 Alcan arum .... Amar Confined MARCHÉ A TERME

109 05 104 11
129 83 133 39
131 34 125 58
132 70 132 42
222 25 813 33
140 32 133 46
203 94 194 63
179 ... 170 89
121 91 116 38
121 91 116 38
124 37 127 52
289 84 276 70
186 62 177 54
127 19 121 42
127 19 121 42
127 19 121 42
155 13 148 10
160 68 153 71 La Chambre syndicale a décidé, à titre experimental, de protonger, après la ciôture, la cotation des valeurs ayant tait l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30, l'our catte raison, nous ne pouvons alus gazantir l'exactitude des deraiers cours de l'après-midl.

| Compensation                 | VALEUR                                                                                     | Prácéd.<br>cióture                        | Premier<br>Cours                       |                                  | Compt.<br>premier<br>cours               | Compen<br>sation                        | VALEURS                                                                    | Précéd.<br>ciòture                         | Premier<br>cours                 | Cours                                 | Compt.<br>premier<br>cours                 | Compen<br>sation                     | INTAI PARME                                                              | Précéd.<br>clôture                               | Premier<br>cours                     | Dernier<br>cours                           | Compt.<br>premias<br>cours               | Compensation VALEURS Clöture cours Dermier cours Compt. cours Sation VALEURS Clöture cours |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1635                         | 4,50 % 1973<br>C.N.E. 3 %.<br>Atrique Dcc.                                                 | \$11<br>1845<br>415 10                    | 1657<br>407                            | 1657<br>489                      | 1653 .<br>407                            | 173<br>52<br>161                        | Cie Gie Eaux.<br>E. J. Lefebvre<br>Esso S.A.F.<br>Eurafranco.              | 490 .<br>189 80<br>65 10                   | 55 50<br>185 10                  | 165 19                                | 165                                        | 133<br>95                            | Olida-Caby<br>Opti-Paribas .                                             | 135<br>88 40                                     | 135<br>6 89 58                       | 135<br>89 40                               | 137 60<br>91                             | 465 . T.R.1 500 . 500 . 489 50 486 . 57 . Free State . 58 . 58 70 58 70 58 59 595 . 761 Electr 654 . 848 . 647 . 638 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56<br>185<br>57              | Air liquide<br>Als. Part. ind<br>Als. Superm.<br>Atsthom-Ati.<br>Applica gaz.<br>Aquitaine | 191<br>58 58<br>132 50                    | 192 .<br>59 50<br>128                  | 59 80<br>192                     | 194<br>88                                | 350<br>151                              | Ferodo<br>Fig. Paris PB                                                    | 356<br>370<br>169                          | 359 ···                          | 362<br>381                            | 355 .<br>355<br>157                        | 72<br>77<br>41                       | Paris-France.<br>Pechelbreno.<br>P.U.K.<br>Penarreya                     | 110 88<br>72 90<br>78 50<br>42 30<br>197         | 74<br>78                             | 110 80<br>74<br>78<br>42 50<br>195 50      | 73<br>78 58<br>42 50                     | 54   Terres Rotg. 58 10   57 18   67 10   56   16 20   Harmesty   18   15 95   15 60   15 16   15 95   17 60   17 6 17 6 17 6 17 6 17 6 17 6 17 6 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52<br>112<br>225<br>210      | certit<br>Arjom-Priou<br>Ass. Gr. Paris<br>Aux Entrepr.<br>Aux. Havig                      | 57<br>115 18<br>228 50                    | 55 .<br>!!9<br>237                     | 55 80<br>119<br>237<br>226 10    | 55<br>118 89<br>237 .                    | 61<br>70<br>102 .                       | Fin. Un. Eur.<br>Fraissinet<br>Fr. Pétroles.<br>— (Certifie.)              | 193 .<br>56 60<br>70 50<br>105 10<br>25 90 | 78 IB                            | 70 LG                                 |                                            | 182<br>355<br>83<br>60<br>205<br>295 | Pentest Perned-Ric Pernet Pétroles B.F. Peugeol-Citr (obit.) Pterre Auby | 378<br>93<br>69 95<br>230 80                     | 379<br>92<br>60 20<br>230<br>(293 80 | 371 10<br>92 -<br>60 28<br>223 -<br>253 86 | 375 50<br>90 28<br>E9 30<br>229          | 225   Un. F. Supers   227   229   224   231   155   1.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 142<br>280<br>188            | BabcFives<br>Bail-Equip,<br>Bail-Invest<br>B.C.1                                           | 86 80<br> 52<br> 96                       | 149<br>194 .<br>118 50                 |                                  | 149<br>180 18<br>118 50                  | 52<br>132<br>132<br>176                 | Galeries Lat.<br>Gle d'entr.<br>Gle Fonderie<br>Générale Occ               |                                            | 135 .<br>147 .<br>163            | 167                                   | 137 50<br>144 20<br>165                    | 52<br>155<br>147                     | P.L.M<br>Poctain<br>Poliet et Ch.                                        | 77                                               | 69 10                                | 89 10<br>151 50                            | 70                                       | 320 AmerTel 321 50 316 28 315 29 (311 58 265 821) 52 50 52 50 52 50 52 50 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68<br>748<br>315             | Bazer R. V.<br>Begbin-Say<br>Bic<br>Bouygues<br>B.S.MG.D                                   | 70 68<br>774<br>332<br>588                | 59 90<br>71 20<br>775<br>330<br>504    |                                  | 70 .<br>70 .<br>760 .<br>325<br>503 .    | 198<br>250<br>144<br>103<br>85          | Sayense-Gas<br>Rachette<br>Rutch. Mapa<br>Imetal                           | 149 50<br>109<br>88 50                     | 265 20<br>158 50<br>107<br>89 40 | 261<br>150 50.<br>107<br>91 88        | 107<br>90 10                               | 78<br>97<br>37<br>185                | Pompey<br>P.M. Labinai.<br>Prenatai<br>Presses-Cité.                     | 80<br>97 58<br>40 30<br>262 10                   | 41 58<br>193                         | 97 98,<br>41 30,<br>193                    | · 97 ·<br>41<br>J89 20                   | 338   Basf pikti.   334 50 338   338   335   250   Regal Dutch.   256 98 259 98 259 90 258 2   248   248   247   247   14 58   14 16 16 17   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75   14 75     |
| 276<br>(028<br>285           | Carrefour<br>— Obl.)<br>Casino                                                             | 1884                                      | 1498<br>0272<br>1968<br>219<br>77 40   | 219                              | 1498<br>277 -<br>1087<br>223 30<br>77 49 | 69                                      | Inst. Mériens<br>1. Borel Int<br>Jeumont Ind.<br>Kali Ste Th<br>Kiéher-Col | 334<br>193<br>79 50<br>68<br>43 50         | 68 80                            | 332<br>192<br>79 (0<br>58 80<br>43 40 | 69                                         | 148<br>41<br>293                     | Prétabali Si,<br>Pricel<br>Primagaz<br>Primémps<br>Badar S.A<br>— (obl.) | 206 .<br>127 80<br>160 60<br>41 48<br>396<br>484 |                                      | 129<br>129<br>160<br>41<br>400 20          | 362<br>128<br>153<br>49 20<br>407<br>472 | 1C3 Cie Pét. Imp. 197 38 107 106 50 105 50 588   Siemens A.C. 556 572 565 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173<br>178<br>26<br>68<br>95 | Cètelem<br>Char. Rénn<br>ChātComm.<br>Chiers<br>Chim. Rout                                 | 183 50<br>188<br>36 50<br>76 50<br>104 90 | 198<br>179 28<br>31 98<br>77<br>104 90 | 190<br>170<br>32<br>79<br>103 60 | 189<br>166 80<br>32 50<br>78<br>104 90   | 150<br>176<br>271<br>385<br>-658        |                                                                            |                                            | C256 70<br>323<br>1670           | 181 SB                                | 175<br>181<br>258 70<br>323<br>1645<br>187 | 440<br>75                            | Radioteck<br>Raffin (FSe),<br>Raff. St-L.,                               | <b>470</b>                                       | 473<br>82                            | 472<br>82 46                               | 485<br>81                                | 420   East Rodal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1279<br>1279<br>1375<br>133  | Cim. Franç<br>(Cibl.)<br>C.I.T. Alcutel<br>Ciub. Méditel<br>C.H. Ludustr                   | 394<br>148                                | 392<br> 48                             | 93 50<br>129 ·<br>1301<br>394 ·  | 94 80<br>118<br>1293<br>390 IU<br>148    | 166<br>107<br>280<br>868<br>3058<br>365 | L'Oreal                                                                    | 122<br>278<br>909<br>3130                  | 125<br>281<br>912<br>3000 F. 3   | 124 80<br>272<br>989<br>800           | 123 90<br>275 40<br>912<br>2951            | 500<br>75<br>131                     | Redoute<br>Redoute<br>Redos-Poul,<br>Rouss_Uclat.<br>Red Impérial        | 622<br>80 -                                      | 623<br>78<br>136 20<br>411           | 619 .<br>78 40<br>136 .                    | 620                                      | VALEURS DOMNANT LIEU A DES OPERATIONS FERMES SEULEMENT<br>8: Offert; c: coopen détaché; d: demandé; "droit détaché. — Lesqu'an a premier cours » n'ed<br>pas indiqué, if y a su cotation unique portés dans la calonne « dernier cours ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 255 (                        | Cofrade)                                                                                   | 100<br>265                                | 255                                    | 99 20<br>255                     | 100 50<br>256                            | 300<br>27                               | Lyonn, East,<br>Mach, Bull                                                 | 29 :                                       | 28 93                            |                                       | ]                                          | 28<br>141                            | Saciler                                                                  | 37. 50<br>144                                    | 36 90<br>145 :                       | 35 90<br>145                               | 37 60<br>142 60                          | COTE DES CHANGES COURS MARCHÉ LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 61   Cian. Fran<br>25   (Cbl.)<br>279   C.I.T. Ak<br>75   Ciah. Má<br>33   C.M. Led | et.   104 90   104   104   105   104   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105   105 | 129<br>1301<br>394<br>147 | 104 90<br>94 80<br>118<br>1293<br>390 IU<br>148 | ·658<br>166<br>107<br>280<br>268<br>3058 | Legrand 168 Legrand 168 Lecafrance 12: Locafrance 27: L'Orèsi 90: 00) Costy 313 | 1670<br>187<br>125<br>281<br>812<br>13000 F | 272   27<br>989   91 | 78<br>23 90 500<br>75 40 75<br>12 131 | Raffin (Fse),<br>Raff. St<br>Redeate<br>Redeate<br>RoussUclot.<br>RootsUclot.<br>Roo luspérial | 77 50'<br>622 (<br>80 ( | 623<br>78            | 619 . 620<br>78 40 77<br>136 . 136 50 | a: offert: e: compon                                             | URS DONNANT<br>détaché ; é :  | LIEU A DES OPEI<br>lemande ; * droit | LATIONS FERMES SEULEMEN<br>détaché. Lesqu'en a<br>dans la columne - dernier       | nçmler com          | rs » erest            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                                     | 203 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255                       | 256                                             | 27                                       | Lyonn, East, 39<br>Mach. Bull. 2                                                | 1 28 9                                      | 28 95                | 28<br>28 30   141                     | Saciler                                                                                        | 166                     | 145 . [              | 35 90 37 62<br>145 142 50<br>534 524  | COTE DES                                                         | CHANG                         | ES COURS DES BILLE                   | MARCHÉ LIE                                                                        | RE DE               | L'OR                  |
| 5 C.E.E                                                                             | 374 1344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 344                       | 272 .<br>340 IB                                 | 55<br>53                                 | Mar Ch. Rép. 5                                                                  | 60 67<br>60 53 50                           | 53 50 5              | 35 <b>28</b> 115<br>33 50 460         | S.A.T                                                                                          | 118 88<br>467           | 118 40               | 1   8 40   1   17   466   466   42 48 | MARCHE OFFICIEL                                                  |                               | URS de gré à p<br>entra hange        | NORMALES ET DEVISE                                                                | S COURS             | COURS 3               |
| 6 C. Entrep<br>3 CartFour                                                           | her 52 05 53<br>Fr. (99 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 57 50<br>18 99         | 58 95<br>9 10                                   | 425 )                                    | M.P.A.W                                                                         | 438                                         | . 58 8               | 19 36 88<br>132<br>76 20 65           | Saulnes<br>Sannier-Dur.<br>Schweider                                                           | 38                      | 85 88<br>132         | 85 10 85 .                            | Etats-Dais (5 1)                                                 |                               | 945 4 95<br>915 4 98                 | Or fin (Gillo en harre)                                                           | 21225               | 21458                 |
| 12 — (Obl.)<br>15 Gréd. fon<br>15 E. F. Ima                                         | 389 299<br>189 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301<br>115                | 305  <br>113                                    | 1189<br>530                              | Michelin B., 1259<br>— chile                                                    | 30 77 50<br>1245<br>1 1 440                 | 1243 124<br>546 54   | SD 190<br>16 290                      | S.C.O.A.<br>Sefimer<br>S.I.A.S.<br>Sign. E. El.                                                | 100 18<br>222           | 101 50<br>214<br>269 | 101 50 101 50<br>214 - 210            | ACCOMMENTE (100 OM)                                              | 21   025   210<br>28 686   29 | 680 209 25<br>7(5 29 62<br>822 13 77 | Or Sig (idle on linget)<br>Pièce française (20 fr.).<br>Pièce française (10 fr.). | 21280<br>232<br>158 | 21495 .<br>238<br>200 |
| S Créd. Ind<br>S Créd. Hat<br>7 Crédit No                                           | 191 191 191<br>295 294<br>rd. 58 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98 294 90<br>63           | 101 40<br>295                                   | 718   <br>200                            | Mot. Leroy-S. 734<br>Moulinex 207                                               | 715                                         | 715 70               | 1 290                                 | S.T.L.I.G<br>Strace                                                                            | 205<br>116              | 199<br>114 50        | 198 199<br>114 50 114 50<br>83 83 99  | Danemark (100 km)<br>Espagne (100 pes.)<br>Grande-Bretagne (£ 1) | 85 270 88<br>7 283 7          | 970 45 25<br>251 7 06<br>438 8 45    | Pièce suisse (20 fr.) Uman latine (26 fr.) Souverain                              | 194 88              | 208 10<br>2'0<br>222  |
| 3 Greaset-l<br>8 G.S.F                                                              | eire 92 92<br>152 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50' 149                   | 146                                             | 255                                      | Momm 341<br>Mart lavest . 341                                                   | 350                                         | 348 50 35            | 7   1893                              | Sogerap                                                                                        | 1915 11<br>70 10        | 290 70<br>70 70      | 79 60 69 48<br>400 400                | fizile (1 000 (ires)<br>Hervège (100 k)<br>Pays-Bas (100 (t.)    | 5 682 5<br>96 400 95          | 861 5 425<br>970 95 25<br>058 280 50 | Pièce de 20 dellars<br>Pièce de 10 dellars<br>Pièce de 5 dellars                  | - 1018 40           | 1041 84<br>538        |
| 2 D.B.A<br>3 Denaio-N<br>2 Delfus-Mi                                                | 본   69   6   70<br>49   45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 70 49<br>60 45 60      | 45                                              | 75<br>78                                 | Hobel-Bozel 74<br>Kord 2                                                        | 103<br>68 -8<br>10 21 40                    | 78 7                 | 76 70 2229                            | Sollmer-All.,<br>Suez.                                                                         | 225 60 2                | 220                  | 220 50 215,70                         | Portuga GO esc.)<br>Suède (100 trs)                              | 16 840   15<br>120 620   120  | 200   15<br>420   115 75             | Pièce de 50 pesas<br>Pièce de 10 florias                                          | 871                 | 890 -                 |
| 9 Dymaz,                                                                            | 529 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 527                     | 52D ³                                           | 49                                       | Rouvel. Gal   53                                                                | 40 51                                       | į 51 <b>20</b> , 5   | 1 ] 245                               | Taics-Lez                                                                                      | 254 2                   | 204                  | 254 254                               | Suisse (180 rr.)                                                 | 1 782 230   784               | Ter ; 202                            | •                                                                                 |                     |                       |

— La <del>visite</del> afficielle de de M. Bourges en Egypte.

1. ASIE

4. AFRIQUE

- MAROC: Libres opinions « Pour une amnistie géné-rale des prisonniers politiques », par Laurent Hincker

Armes en tous genres (11), par Maurice Denuzière.

6 - 7. POLITIQUE --- La visita de M. Giscara

d'Estaing à Herblay.

— Les leçons inattendaes de la

9. EQUIPEMENT ET RÉGIONS

A propos de... Les banlieue et la croissance urbaine.

10-11. ARTS ET SPECTACLES

CULTURE : les artistes ques

- THÉATRE : - Lear », bouffon, roi mythique,

12. EDUCATION

LE MONDE DE LA MÉDECINE PAGES 13 ET 14

— Le droit à la santé de un privilège. TEMOIGNAGE : Paut-il la vie

14. ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

15. JUSTICE - L'affaire de Broglie.

15. PRESSE

22 à 24. LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE

— CONSTRUCTION NAVALE : les propositions de Tokyo ne satisfont pas la C.E.E.

- ÉNERGIE : l'Algérie relève le prix de son pétrole de 10 %.

LIRE ÉGALEMENT

RADIO-TRLEVISION (12) Annonces classées (15 à 21); Aujourd'hui (22); Carnet (9); «Journal officiel » (22); Météo-rologie (22); Mots croisés (22); Bourse (25).

Le numéro du « Monde daté 4 janvier 1977 a été tiré à 599 983 exemplaires.



### 800 machines à écrire en discount/Duriez

200 électriques portables ZN electriques portables

TOUTES les marques, les melleures,
les plus durables, les moins chères :

Olivetti, Olympia, Hermès, Adler,
Brother, Erika, Smith-C.M., etc. Simples (Royal 202 : 295 F. t.t.) en non,
tanks ou poids plume, 31 styles de
caractères, Signes spéciaux.

Duriez vend en direct
sans représentant. Certaines machines
sont surfaites, d'autres supérieures à
leur réputation. Duriez vous dit la
vérité sur toutes et rembourse dans dix
jours si non satisfait. Quantités limitées. 132, bd St-Germain, 325-48-31.

2000 calculatrices électroniques, de l'écolière de poche à la conversationnelle, affichantes écri-vantes, pour financiers, scientifiques, commerciaux, avec une cantaine de programmes sur caries ou à vos mesmes stockables. En option : tracantes écrivant des lettres, etc... Chez Durles

500 montres à quartz à diodes, luminescentes, donnant mi nutes, secondes, jour et mois. Précision I minuts par en. Le cadeau indispen-sable cette année. Chez Duriez.

ABCDEFG

LA RENTRÉE SOLENNELLE DES JURIDICTIONS

### Le procureur général de Paris vilipende les « doctrinaires épuisés de contestation »

En présence de M. Olivier Guichard, garde des sceaux, la rentrée solennelle des juridictions a eu lieu lundi janvier. Le ministre d'Etat s'est rendu successivement à la Cour de cassation et à la première présidence de la cour d'appel. Le discours de M. Paul-André

Sadon, procureur général, porte, d'une part, sur « l'action du ministère public dans le domaine civil, commercial et social», civil, commercial et social », d'autre part, sur sa « conception du rôle de la justice pénale ». Sur le premier point, M. Sadon observe : « Le parquet ne joue pas toujours pleinement le rôle qui lui revient et que lui conjère sa participa à sarvicent et à da ocation à représenter et à dé-jendre les intérêts généraux de la collectione devant toutes les juridictions (...). De plus en plus, en effet, l'évolution du contenen effet, l'evolution du conten-tieux fudiciatre autre que pénal s'oriente vers le droit social et le droit des affaires (...).» Or, « devant les furidictions civiles, commerciales ou sociales, le ministère public n'est pas partie, il n'est contre personne, sa séré-nité naturelle s'en trouve ren-

forces.

Puis, le procureur général dit combien fl « souffre » des critiques, « en sens opposé d'auleurs », dont est l'objet la justice. e Parmi ces critiques, dit-il, les unes émanent de doctrinaires, de petits cercles épuises de contestation, de personnes qui, par snobisme ou intellectualisme, veu-lent toujours être à la pointe des tent toujours eire a la pointe des dées qu'ils croient les plus modernes. Pour eux, toute sanction en cette matière est, dans son principe, condamnable; ils contemplent ceux qui souhaitent une répression rapide et dis-suasive avec une sorte de mépris altristé; ils dénoncent ce compor-tement comme simpliste, voire même arrièré.

meme arriere.

» Ils utilisent avec talent et sans relâche toutes les ressources que leur offrent les médias pour solliciter adroitement la sensibilité naturelle de nos concitoyens. qu'ils abusent ; ils s'émeuvent du sort de tel prévenu, accusé ou condamné ; ils ne pêchent jamais par excès d'intérêt pour les vic-times et réservent leur compassion à ceux dont souffrent les victimes. Ils dénoncent, sans le

M. Paul-André Sadon a raison.

Raison, bien sûr, lorsqu'il

cherche, après d'autres, à sortir

le parquet du carcan pénal où

il s'est enfermé, plus par sa

faute d'ailleurs que par les

prescriptions de la loi. Dire le

droit partout, et non pas exiger

la sanction. était une mission

que le ministère public aurait

dù réclamer sans qu'on la lui

concède. On pourrait même

avancer qu'il ne serait pas mai

que, devant les juridictions pé-

nales, ce ministère public se

préoccupe plus de rappeler le

droit que d'exiger des peines.

Mais l'entreprise de M. Sadon

capote dès qu'il s'écarte du

classique discours judiciaire. Il

échoue quant au style. Il se

trompe quant au fond. Voulant

pourtendre, sur le ton usé du

persillage, la minorité qui attend

de la société contemporaine

qu'elle se délende dignement,

c'est-à-dire en étant regardante

sur les mayens, le procureur

général de Paris complait à

un camp qui n'a pour iui

Epilogue d'une négociation qui aura durée presque deux mois, le Fonds monétaire international a

publié lundi 3 janvier un commu-niqué annonçant officiellement l'oc-troi d'une ligne de crédit de 3,9 mil-liards de dollars à la Grande-Bretagne. Celle-ci ue pourra tirer au cours des douze mois à venir que 1950 millions de droits de tirage spéciaux (1 D.T.S. = 1,15 dollar), le

reste étant disponible au cours de l'année 1978. Le premier tirage, égal à 1,15 milliard de dellars, aura sans

doute lieu dans les jours prochains. Comme on le sait, ce crédit sera financé pour la plus grande partie

par des ressources que les pays signataires des accords généraux d'emprunt de 1962 ont décidé de

• Un rassemblement aura lieu

e Un rassemblement aura lieu le mercredi 5 janvier. à 18 heures, devant la mairie du 20 arrondissement, place Gambetta, pour protester contre l'expulsion de l'Association M.J.C.-Théâtre des Deux-Portes, à l'appel des animateurs de cette maison. D'autre part, un recours suspensif a été déposé devant le Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif de Paris, favorable à l'arrêté d'expulsion pris par le

à l'arrêté d'expulsion pris par le

publié lundi 3 janvier un commu-

M. Paul-André Sadon a tort.

moindre élément de preuve, l'injustice de la justice et les tendances morbides de la répres-

tendances morbides de la répres-sion judiciaire (...). s « Mats d'autres, re marque M. Badon, qui représentent l'opi-nion publique moyenne, estiment que les victimes ont un sentiment d'ab and on, de délaissement, qu'elles hésitent à porter plainte, de crainte d'ennuis, de menaces, de représailles; que la solidarité qui existait naguère autour d'elles a disparu, que les témoins des actes de violences rejusent de témoigner, pour n'être pas impor-tunés. (...)

temoigner, pour n'etre pas impor-tunés. (...)

» Cette impression de dérêtic-tion que les victimes peuvent à bon droit ressentir, ne la trou-vent-ils pas œussi dans la giorifi-cation, dans une certaine mesure, des auteurs de la violence : les anciens détenus n'em pas heuraes auteurs de la moience; les anciens détenus n'ont pas beaucoup de mal à se faire publier par les éditeurs; la littérature, que fappellerai pénitentiaire, fleurit. N'a-t-on pas entendu dans des amphithétires d'anciens auteurs des company de la moiens de la marche de la moiens de la moie malfatteurs reconvertis dans le succès littéraire ? Les vieillards molestés, les commerçants déva-lisés, les encaisseurs blessés ont dû en tirer une vive satisfac-tion (...) / » M. Sadon conclut: « Il nous

faut une justice prompte, ferme, forte, rigoureuse, mais pas im-placable, comprise et bien ressentie de l'opinion publique. (...)

3 Je vous donne mon verdict :
Margot a raison contre MarieChanial. 3

332 037 procédures

Après le discours de M. Sadon, M. Martin Kirsch, avocat général, M. Martin Kirsch, avocat general, a indiqué que le nombre total des affaires à juger, qui était de 55 269 en 1974, de 55 648 en 1975, est tombé à 56 000 en 1976. Quant au nombre des affaires terminées, il a aumenté (28 447 en 1976, 31 108 en 1976).

en 1976).

M. Kirsch souligne que, en matière civile et commerciale, le chiffre des affaires nouvelles représente actuellement une augmentation de 26 % par rapport à la période 1966 à 1972 (14654 affaires contre 11600) et que, par conséquent, « le déficit d'affaires en à guern » a constitut d'armés en à juger s'accroit d'année en

En matière prud'homale, le ma-gistrat indique qu' « en se repor-

que la permanence. Celui pour

qui, avant-guerre, les bagnes d'entante étalent « une bonne

médecine » à l'usage des ado-

·lescenta réputéa difficiles ; celui

pour qui, naguère, il était légi-

'time que les prisons ne lussent

pas chauflées en hiver, même

si elles étalent situées en plein

Massit Central; celui pour qui

tout progrès social sent le

Ceux aut ont youlu ménager.

pour le pire délinquant, un reste

de condition humaine, ont tou-

jours paru, hier et aujourd'hui,

quelquefois des destructeurs de

l'ordre solcal, le plus souvent

des rêveurs un peu niais. Hier

pas plus qu'aujourd'hul, ils ne

fréquentent les salons, mals la plupart meurent comme ils ont

Ce sont pourtant leurs idées,

rassemblées par d'autres qu'eux,

que la procureur général, dédal-

gneux des cheminements de la loi, mais respectueux des textes,

applique et feit appliquer chaque

fournir au Fonds monétaire. Les plus

importantes contributions viennent des Etats-Unis (945 millions de

D. T. S.), de l'Allemagne fédérale (785 millions), du Japon (555 mil-

lious) et de la Suisse (306 millions). La contribution française s'élève à

Le communiqué du F.M.I. fait

encore savoir que cette institution

établira avant le 16 janvier 1978 un bilan des progrès accomplis par l'économie britannique dans la voie

du redressement. Le prêt de 3,9 mil-ilards de dollars, le plus important jamais encore consenti par le F.M.L., a été subordonné à un certain nom-

bre de conditions, dont l'une est la réduction an cours des desur années à venir du déficit du secteur public pour un montant égal à 2,5 milliards de livres sterling.

La baisse du dollar se poursuivait

encore mardi matin. A Paris, le cours de la devise américaine tombair aux environs de 4,33 trancs, taudis qu'à Francfort II s'établissait à 2,34 DM,

riancfort il s'établissait à 2,34 DM, niveau it glus bas depuis Juin 1975. Le dollar baissant à la fois sur ces deux places (et pratiquement sur toutes les autres), la cotation du deutschemack en francs n'a guère varié : elle était de 2,1060 francs. Quant à la livre sterling, elle se maintenait au-dessus de 1,70 dollars.

50 millions de D. T. S.

vécu et servi : obscurément.

Les esprits forts

LE F.M.I. PRÊTE 3,90 MILLIARDS DE DOLLARS

A LA GRANDE-BRETAGNE

tant à dix ans en arrière, on constate que le nombre annuel d'affaires nouvelles a augmenté de plus de 50 % et que le passif a plus que quadruplé : 625 en 1966, 2808 en 1976 ».

En matière pénale, l'augmentation du nombre des affaires est également sensible. « Il restait au 1º januier 1976 : 3 467 affaires correctionnelles à juger. Au cours de l'année, 8 650 ont été terminées et û est entré 9 680 affaires nouvelles ; il reste donc à juger 4 497 affaires. »

Le nombre des procédures enregistrées au parquet de Paris a été de 332 037 pour les onze pre-miers mois de 1976 (140 000 procédures au parquet de Bobigny 120 000 à celui de Nanterre, 15 % d'augmentation à celui de Crè-teil). La cour d'assises a rendu en 1976 151 arrêts, et 227 affaires nouvelles sont inscrites à son rôle Les chiffres cités pour l'année 1976 concernent seulement les

#### A la Cour de cassation

A l'audience solennelle de la Cour de cassation, M. Marie-Da-niel Monguilan, premier président, s'est adressé à M. Olivier Guichard, ministre d'Etat, ministre de la justice. Il a notamment dé-claré : « Je vous ai entendu dire que le budget de la justice vous paraissait dérisoire, ce qui nous laisse bien augurer de l'avenir. L'effort budgétaire doit être, en effet, poursuivi sans relâche fus-qu'à ce que chaque chambre civile ait retrouvé l'effectif traditionnel de quinze conseillers, la chambre criminelle ayant, quant à elle, besoin de vingt et un conseillers pour former les trois sections nécessaires à une prompte solution des pourvois. (...) »

Pour sa part, M. Guy Chavanon, procureur général, a dressé le bilan de l'activité de la Cour de cassation durant l'année 1976: en matière civile, les cinq chambres de la Cour ont reçu 7852 affaires — 219 de plus que l'an dernier — et en ont terminé 6980 — 455 de plus que l'an der-nier. Le nombre des affaires restant à juger au 31 décembre était de 10 157. En matière pénale, la chambre criminelle a reçu 3 686 affaires et en a terminé 3 635. Elle a prononcé 373 cassations. Le nombre des affaires non jugées au 31 décembre est de 2181.

LE PRÉSIDENT

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

MET EN CAUSE

LA CONCENTRATION

DES EFFORTS DE RECHERCHE

President de l'Académie des

Président de l'Académie des sciences depuis le 29 novembre dernier, M. Jean Coulomb a déclaré, lundi 3 janvier, à l'occasion de la séance de rentrée, que l'Académie allait lancer deux études. La première portera sur le phénomène d'agressivité; elle sera faite en collaboration avec l'Académie des sciences morales et politiques. La seconde étude aura pour thème principal « une meilleure utilisation des cerpeaux scientifiques

tion des cerveaux scientifiques français ». M. Coulomb estime que les difficultés actuelles de la

que les divincultes actuelles de la recherche ne sont pas seulement dues a au manque d'argent, si cruel soit-û ». Il a mis en cause a la politique de concentration des

un postujue de concentration des efforts », peu compatible avec la multiplication et l'autonomie des universités, et qui « pourrait sans doute être tempérée par un souci de flexibilité et de réassurance contre des erreurs toujours pos-

M. Jean-Louis Dinaut, dix-neuf ans, qui avait inhalé une trop forte quantité de trichloréthy-

lène, a succombé, jeudi 30 décem-bre, à l'hôpital de Cavaillon. En

l'espace de cinq jours, c'est le troi-sième jeune d'une vingtaine d'an-nées qui meurt de la drogue, dans le Sud-Est de la France,

Avec les MEILLEURS VŒUX

à partir de 681 F

20 % sur PARDESSUS

(cockemire 676 F an lies de 845 F)

20 % sur IMPERS

Echarpes - Pulls - Polos

Prix spéciaux sur les rayons

Prêt-a-porter Hoznme

Boutique Femme

LEGRAND TAILLEUR

27, rue du 4-Septembre, PARIS (Opéra:

et la garantie

COSTUMES

**MESURES** 

d'un maître tailleur

LA RECHERCHE D'UN RÈGLEMENT EN RHODÉSIE

#### M. Ivor Richard tente de faire admettre à M. Vorster la nomination d'un commissaire britannique à Salisbury

De notre correspondante

queste, a quantie d'autus et constructif » son entretien avec le premier ministre sud-africain, M. John Vorster, lundi 3 décembre. Il ne semble pas toutefois qu'il soit parvenu à une solution pour débloquer les pourparlers de Genève.

pour débloquer les pour parters Genève.

« Je n'ai jamais pensé qu'il serait facile de parvenir à un accord, mais je n'ai jamais pensé non plus que ce serait impossible », a assuré M. Richard dans une conférence de presse à l'ambassade de Grande-Bretagne à Brateria lundi en fin d'après-Pretoria, lundi, en fin d'après-midi. Il a cependant ajouté qu'il n'était pas impossible que la date de la reprise des travaux de la conférence, initialement fixée au

17 janvier, soit repoussée. M. Richard entreprend depuis le 30 décembre une sèrie de consultations à travers l'Afrique aus-trale. Avant de venir en Afrique du Sud dimanche 2 janvier, il s'est rendu en Zambie, où il a rencontré le président Kenneth Kaunda, et en Rhodésie, où il a eu un entretien avec M. Smith, puis avec l'évêque Muzorewa, pré-sident de l'United African National Council (U.A.N.C.) et le lea-der de la Zimbabwe United Peo-ples Organisation (ZUPO), recemment formée par d'anciens ministres noirs de M. Smith.

Mardi matin il devait se ren-dre à Gaberones (Botswana), d'où il gagnera le Mozambique, puis la Tanzanie. Le diplomate britannique sem-

blait beaucoup plus détendu après ses trois heures d'entretiens avec M. Vorster qu'après ses deux heu-res de discussions avec le premier ministre rhodésten. (Le Monde du 4 janvier). Il est pourtant peu probable qu'il ait entendu des propos très différents. Le premier ministre sud-africain avait donné le ton dans son message de bonne année. Sa phrase a La conférence de Genève a subi un sérieux revers après le refus apparent de certains délégués de négocier un réglement dans le cadre délimité par le plan anglo-américain », est à rapprocher des affirmations récentes de M. Smith. Tous deux s'entendent pour rejeter le piétinement des

Johannesbrurg. — M. Ivor Richard, représentant britannique nationalistes africains et s'en tiennent au « plan » proposé par férence de Genève sur le Rhodésie, a qualifié d'autile et constructif a son entrarien a vec le Africas anstrale Afrique australe.

Si l'on se réfère aux commentaires de la radio nationale sud-africaine (S.A.B.C.), on vott mai aujourd'hui M. Vorster contrain-dre M. Smith à s'écarter du plan dre M. Smith à s'écarter du plan anglo-américain qui a débouché sur l'ouverture de la conférence de Genève. Samedi, un commen-tateur a affirmé préférer que celle-ci échoue plutôt que de la voir a réussir au prix de conces-sions supplémentaires aux nationalistes africains ».

Toujours au cours de la confé-

rence de presse de Pretoria. M. Richard a expliqué que s'il accomplit aujourd'hui cette mission en Afrique australe, c'est parce qu'il croit que la conférence ne peut reprendre sans un

élément nouveau.

« D'un côté, la population blanche de Rhodésie est en droit de
demander que la transition du
gouvernement de la minorité à celui de la majorité se jasse dans l'ordre et pacifiquement, de s'assurer un rôle dans le gouvernement intérimaire et une place dans un éventuel pays indépendant

pendant.

» De l'autre, la majorité de la population rhodésienne veut l'assurance que l'accession de la majorité au pouvoir est irréversible. » Il me semble qu'au lieu d'eson pourrait envisager une pré-sence directe britannique dans un gouvernement intérimaire. Cellemaintiendratt l'équilibre en

ci maintendrati l'équilibre en agissant impartialement...»
Interrogé sur la réaction de M. Smith à ses propositions. M. Richard a expliqué: «Je ne sais pas à quel point l'idée d'un commissaire-président britannique répugne à M. Smith (...). Je pense qu'il va y réfléchir calme-ment pendant mon absence; nous devons prendre notre temps. »

CHRISTIANE CHOMBEAU.

 Un officier, quatre nationalistes africains et treize civils ont été tués au cours de plusieurs opérations ces jours derniers en Rhodėsie, indique un communique officiel publiė lundi 3 janvier à Salisbury. — (A.F.P.)

### Répondant aux vœux du général Méry

UNE DÉFENSE NATIONALE REPOSE SUR LA PARTICIPATION DU PEUPLE FRANÇAIS TOUT ENTIER

déclare M. Bourges

« Une défense téritablement nationale et indépendante repose
tout à la jois sur la possession
d'un armement nucléaire de dissuasion et sur la participation du
peuple français tout entier, a
déclaré M. Yvon Bourges, ministre de la défense, en réponse,
lundi 3 janvier, à Paris, aux
vœux que le chef d'état-major
des armées, le général Guy Méry,
lui a présentés au nom des armées françaises.

a Pour la sûreté des armes nucléaires, pour la crédibilité de la politique, pour la protection des terres françaises, pour la sécurité des approvisionnements, nos trois armées doivent disposer de capaarmées doivent disposer de capa-cités et de moyens appropriés. Si nous n'avons plus une armée d'effectifs, il est des exigences qu'on ne peut sans danger mécon-naître, de même qu'un effort constant doit être poursuivi pour l'amélioration qualitative des ar-mes et de leurs systèmes. Telles sont les données et les objectifs auzouels se tient le couverne. curquels se tient le gouverne-ment », a précisé le ministre de la défense, qui a tenu à expliquer les reisons pour lesquelles une ré-organisation de l'armée de terre a été décidée en 1976.

« Le but est de disposer de grandes unités mobiles et souples, aptes à des missions diverses, opérationnelles par elles-memes ou dans des cadres organiques adoptés, à la capacité de combat accrue pour un moindre coût relatif. Une telle réjorme, désormais fixée, nécessite pour sa réa-lisation globale des délais que nous nous attacherons à réduire nous nous attacherons a reautre le plus possible. Je souhaite qu'elle s'accompagne d'un redépoisment des unités sur le territoire et en particulier au bénéfice de villes moyennes où elles seroni accueillies avec jerveur 2, 2 conclu M. Bourges.

Les propos du ministre de la défense constituaient, de toute évidence, une mise au point du gouvernement après des déclara-tions de l'ancien premier minis-tre, M. Jacques Chirac, en faveur d'une armée de volontaires.

Au Tchad M. OUADDEY AFFIRME ÉTRE « SEUL EN MESURE»

DE DISCUTER DE LA LIBÉRATION DE Mme CLAUSTRE Dans un communiqué diffusé lundi 3 janvier, M. Goukouni Oueddev. président du conseil de com-

ndement des forces armées du nord du Front de libération nationale du Tchad (FROLINAT), assure détenir Mme Claustre. Le texte précise : « Hissène Habré a été démis de ses fonctions de commandement au cours de la confé-

rence qui s'est tenue à Yebbi-Bou, dans le nord du Tchad, le 18 octobre 1976, entre tous les membres des forces armées du nord. » Quant à la déclaration qu'a faite Abba Siddik, le 9 novembre demler à Aiger, comme quoi Mme Claustre seralt en son pouvoir, j'affirma

qu'elle est fausse. = A propos du Dr Abba Siddik, le communiqué indique : . Nous n'acceptons pas qu'il se proclame même secrétaire général du FRO-LINAT et se permette de prétendre qu'il contrôle la première et la deuxième armée.

■ Seul, le conseil de comman dement des forces armées du nord est en mesure de discuter de la libération de Mme Claustre. . r

demonster la reconstruction la maister la reconstruction la maister la reconstruction la maister la [Dès novembre (« le Monde » da 19 novembre), M. Goukouni Oussdey, fils du Derdel, chef supérient des tribus toubbous, avait fait-savoir que, détenant l'ethnologue française, il souhaltait en négo personnellement la libération-l



ger<u>al in a p**hicriu**</u>

**U**ngereuse

**5**3:57. :

112 Car.

Marine.

SF Services

315 jesta - 1

A 46-2

≼qn-τ:-...-

b IEmpar

) (DF. ......

Charles and Comments of the Co

and he man -

48 des [6-24 2:00 7:00 3

a smallene

And In their

dian-mmm

Omino el de al frances

S 30 3013 per attention

de Territoire.

s in Sud to the the work

Organdais et Herricans

ton, apres in comment

the date and continue

attents on a contract of the Children Contract

sea attendent in firmation.

Seadrille de doutre chin.

Seadrille de doutre chin.

Sea dux Etals-Univ.

Elats-Unit.

Second de la Commanda d

mome que Pi-

Taiminger.

Territor (random tree)

7

NONE T MUTATIONS EN AFR

The second secon to the Land State State States The periodical also asset At Acid Sell Links Made

CONTRACTOR OF THE THE PROPERTY OF STREET STREET, THE STREET OF STREET BY THE

a Marriage of the processing the same

The state of the s and the second of the second Action to the control of the control The second state of the second second

TO THE PARTY OF TH Particular de l'Étadian de l'American de l'American de la celle de The fatter a set d'une stant

to the live on the same of the common of the THE PROPERTY AND THE PARTY NAMED IN

AU JOUR LE JOUR

#### POUCE ! li est tourseurs pres des

To over the demand of the control of the true best des services Later en ban - Later C'est se que se me rem Constitution apres on the remite vers le mi qui sol-Series purpos in posses.

10. parada empresale.

10. parada empresale. Tere molecules delication

The conferme of marks and the conferment of the 100m 22 Wenn. POSERY MEANITY.

DIRECTEUR : Jacques FAUVET FONDATEUR : Hubert BEUVE-MERY

REDACTION ET ADMINISTRATION 5. RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS TELEPHONE : 246-72-23

e son ruffermissement

hereis lors, on assiste but loss places à un recul semble la devise américaine, dont le la devise fels-ci, a profité.

tion du marché. Les taux inne cas l'empirane ont monté de tou semble-t-il, d'opérations de mon il était mercredi matin à 15 7 m un mois. Maints opérateus um tent du franc pour profile à l'était n'étant, pour la li-dellar n'étant, pour la li-dellar n'étant, pour la li-femance, que de 4 5/3).

S'EVADE

L'HOPITAL PSYCHIARIE

OU ELLE ÉTAIT INTERNÉ

Mile Maria Syrigos, vingi-

de avait été internée Les contraires de son évasion me execute étà établies

L'inspecteur de police Je Printed avair éte tue le le a deux cours de sant les locaux de l'hôtel

terment. Elle avait mans recomme inversorance in especialle in a large actes par des especiallemen

ognaes

Record Annual Control of the Control

hampagne Cognac

DIRECTION

Adresse Magraphique : 10 u R M O N D E PARIS

Nº 1470

Canada, 8,40 \$ can.; Côte-d'Ivoire, 80 fr.; Egypte, 14 p.; Erèce, 20 dr.; Hellande, 1,15 fl.; Indonésie, 250 Rp.; Isradi, 2,75 LL.; Liben, 100 p.; Sénéral, 85 fr.; Singapour, 1,50 \$ sing.; Invente, 3,50 LT.; U.S.A., U.35 \$ U.S. ABONNEMENT : Six mois Un an F 35 F 60 F 48

(Tarifs avion page 7.) CHEQUE POSTAL : PARIS Nº 4207-23

### L'année du sang africain

Cela s'explique sans dout le l'ambineration du jugement dout le général sur l'économie francis et les chances do plan de re segment dépuis quelques sans les de la mais entrent aussi en jeu de la tion du marché. Les taux s'une car l'entre car l'en Si queique part sur la planète, comme naguère an Vietnazo ou an Proche-Orient, s'annonce une année sanglante, c'est de toute évidence en Afrique. Déjà, la triste œuvre, et l'opinion s'ément meins des bilans de plus en plus lourds publiés à Salisbury et à MEURTRIÈRE D'UN POUD Preteria. Pourtant, chaque jour le scénario trop comun de la répres-sion et de la révolte se répète une fois de plus ; chaque jour, de la part des ponvoirs en place, les déclarations tant entendues sur le « dernier quart d'heure » sont à nouvezu dans la bouche de diri-geants à qui l'illusion tient lieu

mans Maria Syrigos, vingta-la jeune Grecque qu' a mandrinie d'un non-lieu le me-du 15 décembre 1976) ans, mentre d'un policier au com-mentat du 13 arrondissement à mariat du 15 arrondissement à mariat du 15 arrondissement à mariat de l'hôpital profise pransance (Seme-Saint-Densi, pransance (Seme-Saint-Densi, Le 1er janvier, le président de la conférence de Genève sur la Rho-désie, M. Ivor Richard, s'est rendu à Salisbury pour tenter de conjurer le désastre. Après des semaines de vaines négociations, comment un diplomate britannique bien intentionné parviendrait-il à faire le miracle que nul n'attend pins désormais? . L'ancienne « puis-sance coloniale », qui subit naguere colous rebelles le camouflet de l'indépendance milatérale, s'est enfin résignée à jouer un « rôle direct > dans le processus condulsant à la paix. Mais ayant à jamais excin toute intervention militaire et même tout moyen sérieux de pression, la Grande-Bretagne voit ses propositions, pourtant timides, qualifiées d' « irréalistes » par M. Smith, premier ministre de l'Etat qui la défla naguère. L'espoir insensé de l'emporter en « cassant du guérillero », qui anima sous d'autres cieux tant d'adversaires des décolonisations, transforme en bulletins de victoire, à Salisbury, les bilans quotidiens d'une armée qui, à un

Blanc contra vingt Noirs, ne pourra jamais durablement imposer sa solution. A Pretoria, la situation ne s'annonce pas moins sombre. Rien n'Indique, en effet, que M. Vorster se soit décidé à admettre que, là encore, l'intransigeance ne menait à rien, sinon au désastre pour ses concitoyens. Sur le plan intérieur, les arrestations massives tienneut lieu de politique Les affrontements de plus en plus sangiants et fréquents entre ethnies ou catégories sociales noires rassurent à bon compte les Blancs, qui voient dans les divisions de l'«adversaire» une garantie peur leur domination Un peu partout, la politique du pire semble inspirer bon nombre de décisions. En Namibie, l'enlisement de la conférence de Windhoek va de pair avec l'intensification de la guérilla. Par une décision sans précédent, qui pourrait être lourde de conséquences, les Nations unies ellesmes semblent ayoir désespéré du règlement négocié d'un conflit en apportant dans le seul cas du par Pretoria leur soutien éclatant à la « lutte armée ». Chacun semble avoir pris son parti des massacres qui se préparent, comme si, instruitr par trop d'expériences, la communauté internationale estimait que les rapports de forces au sein de ses intura membres et les modalités des accessions à l'indépendance ne ponyaient se dégager clairement qu'après un bain de saug. Pourtant, et on le voit actuellement en Angola, ni la seule victoire militaire ni l'aide d'ailiés exiérieurs an continent ne peut fonder sur des bases stables mouveaux pays menacés par Étément ethnique, les convoitises de grandes puissances et le testige du surarmement. Le pré-

de trop de faux amis, en champ clos des guerres de la fin du (Lundi 3 janvier)

Senghor, répétant récem-

et l'aveuglement

min à ce propos ses « inquié-tais , est fun des rares Africans à proclamer que l'in-

schtien train de transformer leur

continent, mal décolonisé et doté

Le Monde

présente à ses lecteurs ses meilleurs væux

nove fait ses classes pour Pannée 1977

## DEUX NOUVEAUX PAS VERS LA DÉMOGRATIE EN ESPAGNE *Pékin admet la persistance*

• Le gouvernement supprime les tribunaux d'exception

• Après la libération de M. Santiago Carrillo, le P.C.E. pourrait avoir rapidement droit de cité

démocratique (qui regroupe des magistrats membres de l'opposi-tion) dans les termes suivants : «Ce n'est pas un tribunal de

justice, mais une juridiction spé-ciale, dépourpue de toute garantie

d'indépendance, créés sous la dio-tature du général Franco au ser-vice de ses objectifs de répression, contre toutes les idées politiques

et les personnes qui s'opposaient à lui.

Le fait de retirer à la justice militaire la compétence sur les

consacrera exclusivement aux tâches pour lesquelles elle avait

taches pour lesquelles elle avait été créée. Les magistrats militaires ne jugeront plus que des militaires on des civils dont l'action porte préjudice à l'armée. L'action porte préjudice à l'armée causes en instance devant ces juridictions d'emeption, vont être transférées à deux nofféaux tribunaux civils de Madrid, créés par le conseil des minitaires

risme, il est, sinon dans son exis-tence, du moins dans ses effets, abrogé. C'est en vertu de ce décret-loi que fut créé le conseil

Le gouvernement espagnol, réuni en conseil des ministres le jeudi 30 décembre, a décidé de supprimer les juridictions d'exception : tribunal d'ordre public et tribunal des délits monétaires. La justice militaire n'a plus compétence pour les délits de terrorisme commis par des civile. Ainsi se trouvent en grande partie annulés les effets du

Madrid. — A la h. 45, jeudi 30 décembre, M. Carrillo, accom-pagné de l'un de ses avocats et de son épouse, sortait de l'infir-merie de la prison madrilène de Carabanchel, où le dirigeant communiste était détenu. Quelques instants plus tard sortaient de la prison six autres membres du instants plus tard sortalent de la prison six autres membres du comité exécutif du P.C.E., tandis que Mme Pilar Bravo était libérée de la prison de femmes de Yeserias. M. Carrillo voulut donner une conférence de presse à 19 heures, mais celle-ci fut interdite par le gouverneur civil de Madrid, parce que l'autorisation n'avait pas été demandée.

Les cautions imposées par le

Les cautions imposées par le magistrat sont de 800 000 pesetas (21 000 F) pour le secrétaire zéné-ral, de 200 000 pesetas pour-les quatre dirigeants ayant des antécedents judiciaires (Mme Pilar Bravo, MM Simon Sanchez Montero, Santiago Alvarez et Victoriano Dies Cardiel) et de 150 000 pesetas pour ceux qui n'avaient pas encore en affaire à la justice (MM Jaime Balles-teros Julio Aristizabal et Manuel Azcarate). Les personnes soumises au régime de la liberté provisoire peuvent se déplacer à leur guise sur le territoire national, mais doivent se présenter au tuge les 1° et 15 de chaque mois. En fait, le séjour en Espagne de M. Car-rillo est maintenant « légalisé ». et il lui sera délivré comme à n'importe quel citoyen espagnol, une carte d'identité

#### Le principe d'unité de juridiction

Mª Mannel Lopez, avocat du dirigeant communiste, nous a déclaré : « Pout moi, ce fut une surprise. Jeudi. à 13 heures, le juge du tribunal d'ordre public m'avait dit qu'il ne savait pas s'il allait décider la liberié provisoire pratiquement rétablie. Le même jour, M. Santiage Carrillo, secrétaire général du parti communi et les sent autres membres du comité exécutif du P.C., qui avaient été arrêtés le 22 décembre, ont été mis en liberté sous caution. Beaucoup d'observateurs tiennent cette mesure pour une reconnaissance de fait du parti communiste.

de guerre qui condamna à mort cinq militants de l'ETA et du FRAP exécutés le 27 sep-tembre 1975. De notre correspondant

ni, éventuellement, quel servit le montant de la caution. Peu après, La décision du conseil des ministres apparaît à beaucoup comme le prélude à une amnistie totale. En effet, tous les prison-niers politiques déjà condam-nés ou en instance de jugement étalent déférés à ces juridictions il m'appelan de nouveau. Dès que j'eus déposé la caution, il me communaqua l'ordre de liberté provisore. s

La suppression des juridictions 

d'exception.

Le président Suarez paraît donc vraiment décide à poursuivre la démocratisation. Le 29 décembre, M. José-Antonio Giron, présiden de la Confédération nationale des anciens combattants franquis déclarait au quotidien de Barce-lone, la Vanguardia : « Le système n'a pas été renversé, mais livré »; en ce moment, ajoutait-il, on ressent a l'absence définitive du Caudillo et l'incon-séquence de ses exéculeurs testa-mentaires ».

Il ne semble pourtant pas qu'il en soit ainsi. L'armée reste fidèle au roi Juan Carlos, considér comme l'authentique « moteur du militaire la compétence sur les civils accusés de terrorisme restaure le principe d'unité de la juridiction. Cette mesure rend service aux militaires eux-mêmes, car ils n'étaient pas satisfaits d'assumer des missions qui n'étaient pas de leur ressort. Désormais la juridiction militaire se conserver availleitement. comme l'authentique « moteur du changement ». En outre, pour les Espagnols qui n'ont pas participé à la guerre civile (80 % de la population actuelle du pays), M. Carrillo est un homme politique parmi d'autres et il est possible que la « légalisation » de ce dirigeant ait pour résultat de le « démythifier. ».

Il paraît maintenant difficile de refuser l'entrée en Espagne à Mme Dolores Ibarruri (a la Pasionaria »), présidente du parti communiste. Cela signifie-t-il·la légalisation du part excommu-nié? Pas nécessairement. Mais tout porte à croire que les com-munistes auront droit de cité avant les élections constituantes

JOSE-ANTONIO NOVAIS. (Samedi 1er janvier)

# de « problèmes » dans plusieurs provinces

nature et l'ampleur des troubles reprochés à la « bande des quatre ». continuent d'être diffusées à Pékin. Dimanche 2 janvier, un officiel

à révélé à des journalistes occidentaux que les attrontements entre

- factions rivales - suscités par les dirigeants déchus avaient, après
leur arrestation. - laisse subsister quelques problèmes », mais que les informations dittusées à l'étranger à propos des troubles laissaient croire à tort que « ce qui est passé est actuel... ». Selon ce responsable chinois, l'annonce de l'arrestation de la - bande - aurait - mis fin aux inimitiés et aux combats -.

Toutetois, seion notre correspondant, des signes d'agitation ont été enregistrés dans dix provinces après octobre, date de l'arrestation

Selon l'agence ouest-allemande D.P.A., les affrontements auralent tait « des centaines, sinon des milliers, de victimes » dans les provinces du Sud, et le gouvernement poursuivrait actuellement « la liquidation d'une rébellion très dispersée ».

De notre correspondant

les rues de Pékin. — qui consti-tuent une source importante d'in-formation sur les événements de

ces derniers mois.

La presse et les emissions des radios régionales constituent une seconde source, particulièrement riche depuis qu'une conférence sur le travail de propagande, réunie à Pékin à la mi-novembre, reime à Pean à la mi-novembre, a engage les responsables pro-vincianz du parti à dénoncer les « crimes de la baude des quatre » et de leurs « agents » sur leurs

territoires respectifs.

Si l'on tente de faire la synthèse de l'ensemble des informations disponibles, la situation est à peu près la suivante : une demi-dou-saine de provinces ou de régions autonomes (sur un total de vingt-six) ne paraissent pratiquement pas avoir été affectées par la crise. Il s'agit principalement de officiels. régions de minorités nationales (Chinghai, Mongolie, Kwangsi), mais également d'ilots intérieurs.

Pêkin. — Que se passe-t-il dans les provinces chindses? Les sémoignages directs sur les répercussions locales de la crise que vient de traverser le régime sont très rares. Le quasi-totalité des visiteurs étrangers traversent de grandes villes où règne un calme su moins apparent. Déjà, cependant, ces voyageurs ont eu l'occasion d'observer d'innombrables journaux muraux — absents dans le courant de l'année 1976 mais aussi, parfois, à des époques journaux muraux — absents dans le courant de l'année 1976 mais aussi, parfois, à des époques par exemple, que les equatre » paraît avoir été négligeable. Du moins n'y montre-t-on guère d'ardeur à la dénoncer. Partout ailleurs, y compris dans des provinces fromtalières comme le Heilungkiang ou le Sinkiang, on se plaint d'a influence des caustre » paraît avoir été négligeable. Du moins n'y montre-t-on guère d'ardeur à la dénoncer. Partout ailleurs, y compris dans des provinces fromtalières comme le Heilungkiang ou le Sinkiang, on se plaint d'a influence des caustre » paraît avoir été négligeable. Du moins n'y montre-t-on guère d'ardeur à la dénoncer. Partout ailleurs, y compris dans des provinces fromtalières comme le Heilungkiang ou le Sinkiang, on se plaint d'a influence des caustre » paraît avoir été négli-gable. Du moins n'y montre-t-on guère d'ardeur à la dénoncer. Partout ailleurs, y compris dans des provinces fromtalières comme le Heilungkiang ou le Sinkiang. par exemple, que les « quatre » soient aujourd'hui accusés d'avoir « saboté la révolution culturelle »

e saboté la révolution culturale »
en provoquant les désordres et les
luttes qui marquèrent ce mouvement il y a dix ans.

Dans une quinzaine de provinces, on fait état d'incidents
récents, de gravité très variable,
antérieurs à la chute des
e quatre ». Cela va de manifestations d'e anarchisme » (Hounan)
à la ségmestration des responsaà la séquestration des responsa-bles provinciaux du parti (Shansi, 23 août 1976) en passant par des « affrontements armés » accompa-gnés ou non de « pillages » (Setchouan, préfecture de Paoting dans le Hopei), des mouvements de grève plus ou moins étendus et prolongés (Chekiang, Hupeh, Kiangsi) et des manifestations de

ALAIN JACOB. (Lire la suite page 2.)

### Madagascar fête le premier anniversaire du choix de la «voie socialiste»

Pour la première tois, les Malgaches célèbrent cette année leur fête nationale le 30 décembre. C'est en effet à cette date qu'en 1975 la « République democratique » lut proclamée à Tananarive. Le 21 décembre, le peuple s'était prononcé au cours d'un référendum, par 95 % de « oui », en taveur de la « Révolution socialiste », dont les principes étalent exposés dans un « livre rouge ». Le président Didier Ratsiraka était, en même temps, confirmé à la tête de l'Etal.

L'éciet des cérémonies sera assombri par les affrontements entre les communautés comorienne et malgache qui, la semaine dernière, ont fait cent trente morts et deux cents blessés à Majunga. Arrivé mardi 28 décembre à Tananarive, le ministre comorien des affaires étrangères a décieré que ses quinze mille compatriotes vivant dans cette ville seraient rapatriés, comme le souhaitait Tananarive Par ailleurs, une - cérémonie de réconciliation - a été organisée à

Notre envoyé spécial dresse, dans la série d'articles dont nous commençons la publication, le blian de la première année de la « République démocratique » dans la Grande lie.

#### i. – Un nouveau départ

De notre envoyé spécial JEAN-CLAUDE POMONTI

Ariyonimamo. - Vendredi, lour de marché Dans la salle des têtes de line. Evitant l'asphalte trop glissant centaine de payeans assis sur desbanquettes écoutent attentivement les délègués de l'AREMA (Avant-Garde de la révolution) que leur a dépêchés Tananarive Une majorité d'adultes, quelques (eunes gens, des femmes, des enfants qui sorient ou rentrent silencleusement, une main eu sasut bont a,exchset

M. Charles Ravolanhar: conseller politique du président Ratsiraka, leur explique qu'on ne retombere pas dans les ornières du passe Non. l'effort d'implantation rurale entrepris ne se traduira pas par un parti officiel calqué sur l'administration comme ce tut le cas du temps du président Tsiranana. Il s'agri, dans cette - première phase de la révolution démocratique =, de = mobiliser toutes les forces productives de ia nation . Née d'un rétérandum. voità un sn. la République démocra-

A l'époque du repiquage, en novembre, au bord de rizières qui occupent des fonds de vallées juchées à 1500 mètres d'altitude. les chars à bœufs grimpent lente-

ila continuant d'emoranter les che grand-route les gardiens de zébus arrêtent camions et voitures avande discipliner leurs troupeaux. Malgres fortifications, de hauts

mura de terra battue éparques par les intempéries encadrent encore, cê et là quelques anciennes demésires de hobersaux à longues colonnades d'une piste d'atterrissage, de quatre écoles privées, d'un C.E.G public et de treize mille habitants, Arivommamo ne se découvre qu'à l'un des derniers détours d'un cheminement de 45 kliomètres dans la montagne au sud-ouest de la capitale malgache

Mais que c'est toin déjà l A Madagascar - pas plus de quatorze habitants au kilemètre carré, - la référence au passé commande toujours l'avenir d'une société stratifiée à l'extrême L'intrigue, la prudence, le concertation, l'attache-ment à l'ordre établi, sont autant de réflexes que la colonisation française n'a pas effacés.

(Lire la sutte page 5.)

#### LE BILAN POLITIQUE

## 1976, une veillée d'armes

semble avoir vraiment change dans la vie politique française. Le régime fondé il y a dix-huit ans a évolué, mais il est demeuré en place La majorité continue à gouverner et la gatiche à s'opposer. La vie quotidienne des Français, leur état d'esprit. leurs craintes et leura espérances ont été profon-dement modifiés, et à plusieurs reprises ; la vie politique, en revanche, semble quasi immuable

Voict courtant one is sentiment d'être à la veille de grands événements, de grands bouleversements, s'impose à tous e Nous sommes en 1934 a, proclame celui-ci, qui rêve ou redoute un nouveau Front populaire, comme en 1936. « Pas du tout, c'est 1938 », assure celui-là, hanté par le risque d'une troisième guerre mondiale. Pour un autre, l'année de référence serait plutôt 1958, où la IV. République a commencé à vaciller : et quelques-uns enfin ne se lassent pas de prédire un nou-

veau mai 1968... En apparence, le biisn de 1976 ne paraît guére de nature à con-firmer de telles prophéties La perspective des élections municipales de mars 1977 et législatives. prévues pour mars 1978, ne sau-rait, à elle senie, suffire à les justifier : et pas davantage une crise économique dont les conséquences sociales sont particuliè-rement sensibles et mai supportées, mais qui atteint en définitive moins la France que certains de ses voisins et partenaires. Faut-il croire alors que la stabilité tant vantée, la continuité si constamment invoquée, les transformations promises mais oubliées et les vicissitudes de la gestion ont fini par engendrer une lassitude, une irritation ou une inquiétude, qui risquent de trouver leur expression non plus dans le changement.

mais dans le mouvement ? Si on examine la vie politique de 1976, elle paraît dominée par quatre hommes répartis en deux couples à la fois associés et antaPIERRE VIANSSON-PONTE

Sans M. Jacques Chirac, qui s'est railié avec éciat à sa candidature en 1974, il est fort probable que M. Giscard d'Estaing ne serait pas aujourd'hui président de la République ; mais sans M. Giscard d'Estaing, qui en a fait son premier ministre, M. Chirac n'apnaraitrait vraisemblablement pas aujourd'hui comme un président

De l'autre côté, les choses sont sans doute moins nettes. Toutefois, on peut estimer que sans l'alliance avec M. Marchais et son parti. M. Mitterrand ne pourrait

faire figure de chef de l'opposi-tion et de candidat au pouvoir ; et que, s'ils n'étaient pas associés au parti socialiste et à son chef. M. Marchais et les dirigeants du P.C. n'auraient pas été aussi loin dans la voie des révisions déchirantes.

Bref. c'est à une nouvelle ver-. Je te tiens tu me tiens. que semble se résumer pour l'instant ce qu'André Mairaux aimait à nommer la « politique politi-

Pour M. Giscard d'Estaing, l'année avait assez blen commence, mais elle finit plutôt mal.

(Lire la suite page 7.)

Une visite-dossier

## DANS UN MOIS, BEAUBOURG

Le Centre national d'art et de culture Georges - Pompidou sera inauguré le lundi 31 janvier, à 11 h. 30, par M. Valèry Giscard d'Estaing, président de la Répu-blique, en présence de Mme Pompidou. La journée inaugurale s'achèvera par la présentation, le soir, dans la grande salle, d' « Im-promptu », d'Eugène lanesco, texte inédit présenté par Jacques Mau-

Alors que les principoux secteurs de la vie culturelle nationale (maisons de la culture, centres dramatiques) et parisienne (Palais Garnier, Palais de Chaillot) connaissent des difficultés - que ne devraient permettre de résoudre qu'imparfaitement les 15 % d'augmentation des crédits de palement ottribués au secrétoriat d'État à la culture par la loi de finances pour 1977, - les 100 000 mètres carrés de surface to tale du complexe Beaubourg s'ouvrent donc au public. Soit, en pleine crise de gonistes : MM Giscard d'Estaing l'énergie, la mise en fonctionneet Chirac, d'une part, MM. Mit- ment d'un bôtiment dont la terrand et Marchais, d'autre part consommetion (écloirage, condi-

équivaut à peu près à celle d'une ville de dix mille habitants. Cela peut paraître un détail. Mais un détail que relevait dans une récente interview pour Europe I Mine Françoise Giroud, secrétaire d'Etat à lo culture.

On a déjà beaucoup glosé sur l'énormité d'un budget de fonc-tionnement évalué, pour 1977, à millions lourds, dont 37,2 millions destinés au seul musée d'Art moderne, 20,9 au C.C.I., 17,6 à l'IRCAM, 55,2 à l'ensemble des frais indirects ou communs -- la Bibliothèque publique d'information dépendant du ministère de l'éducation nationale et n'émargeant que pour 800 000 francs au budget des affaires culturelles.

Avant même son inauguration, le Centre Georges-Pompidou appadu moins pour l'actuel gouvernement — c'est un luxe nécessaire.

(Lire pages 10 et 11 l'enquête

### Le général Ziaur Rahman a renforcé son pouvoir et mis en sommeil la vie politique

Dacca. — Installė au pouvok depuis un peu plus d'un an, après une cérie de troubles sangiants, le régime du général Ziaur Rahman est sorti récemment d'une période de tergiversations. Le 29 novembre on apprenait, en effet, que le président Sayem, en accord avec le chef de la junte, n'assurerait plus la responeshilità de l'administration de la loi martiale; le lendemain, l'arrestation de son prédécesseur, l'éphémère président Moshtague Ahmed, et de plusieurs de ses amis politiques était noncée. Un peu plus tard, le général Ziaur Rahman prononcalt un grand discours, à la fois bijan et programme. Cette évolution ne fait qu'entériner une situation de fait : la prépondérance du principal bénéficiaire du coup d'Etat du 7 novembre 1975 fomenté par des militaires nationalistes « radicaux ».

M. Abu Mohammed Sayem n'étzit devenu chef de l'Etat, quelques jours avant le coup, qu'en sa qualité de président de la Cour suprême. La Constitution prévoyait, en effet, qu'il assume cette charge en cas de vacance à la tête du pays. Ce luriste élevé dans la vieille tradition democratique britannique et soucieux de légalité n'avait cependant pas caché son souhait de se voir décharger de rait, depuis quelque temps, dans la capitale que son retrait était imminent il continuera toutefols à assuune fonction présidentielle ement honorific

#### La crainte de troubles sangiants

général Ziaur Rahman n'avait officiellement pris, après le coup d'Etat. que le titre d'administrateur adjoint de la loi martiale, qu'il partageait d'ailleurs avec les chefs de la marine et de l'armée de l'air. Nul n'ignorait cependant ou'il était l' = homme fort » du Bangladesh et qu'il ne cessait d'accroître son influence. Réservé au point de paraître timide, il est sorti de son mutisme pour prendre

des décisions hautement politiques. L'arrestation de l'ancien président Moshtaque Ahmed est dans la vie politique bengalaise un événement, nême si peu de voix s'élèvent pour la déplorer. Après s'être fait porter au pouvoir par de jeunes officiers qui assessinerent, le 15 août 1975, M. Mujibur Rahman et ses cien ami et collaborateur du . père de la nation », avait annoncé que des élections générales se tiendraient en février 1977. Il espérait remporter la consultation, en raillant autour de sa personne la clientère de l'ancienne Lique awami (interdite) et une large partie des milleux conservateurs et religieux, qui s'opposèrent à la naissance du Bangledesh et s'en sont finalement accom-

Ayant remis de l'ordre dans les affaires, encouragé un redémarrage de l'économie, imposé un cours nouveau à la diplomatie, le général Ziaur Rahman s'était apparemment résigné à respecter l'échéance électorale. Il avait autorisé la reprise des activités politiques, du moins pour les formations qui ne sont pas interdites. Outre l'extrême gauche prochinoise - notamment M. Bashani. décédé récemment, et l'habdomadaire Holiday, qui appréhendaient une « montée des forces réactionnaires . - de très larges secteurs de l'opinion, même parmi les milieux défavorisés qui avalent retrouvé une certaine confiance en l'avenir à la suite d'une relative stabillté des prix, les tanctionnaires et membres de la bourgeoisie urbaine. et les militaires - l'assise sociale et

#### –Le Monde– de léducation

Numéro de janvier

- l'échec des C.E.S.
- La bande dessinée à l'école

LE MONDE DE L'ÉDUCATION 5. rue des Italiens

75427 PARIS - CEDEX 09

Page. 2

Abonnements (11 numéros par an) Etranger (voie normale) : 68 F.

De notre envoyé spécial

politique encore fragile du régime. -ne souhaltaient pas que le jeune Etat fûl letê dans une nouveile bataille électorale. Une quarantaine de partie avaient demandé leur agrément à la commission des élections. La vielije génération politique — M. Motstaque Ahmed en tête, coupée des masses et discréditée mais pressée de retrouver les honneurs et les prébendes attachés aux fonctions officielles, avait quelques chances de l'emporter. Pouvait-on. cependant, procéder à des élections, sans que le type d'institutions que le nouveau réalme entendait donner au pays ait été défini ? Les rencontres naraissent avoir convaincu le chef de la junte que la consultation réveilleralt des passions et serait accompagnée de troubles sanglants. D'autre Carl. su cours d'une récente vielte à Dacca, M. McNamara, président de la Banque mondiale, qui fait fortement sentir son influence au Bangladesh, avait clairement déclaré que la tabilité et l'effort de redressement économique actuels devalent être avant tout sauvegardés. On apprenait donc, le 21 novembre, que la consultation était reportée à une date uitérieure parce qu'elle risqualt de • briser l'unité du pays •. En revanche, les conseils de village encore dominés par des membres de la Ligue awami, élus en 1973, seront renouvelés au cours de la première semaine de janvier 1977. La pyramide constitutionnelle sera donc reconstruite prodemment, en commençant

par la base. Pour avoir manifesté à ce sujet leur désaccord et s'être livrés à des « activités préjudiciables à l'Etat », l'ancien président et ses amis politiques de la Ligue démocratique, plueleurs membres de l'ancienne Ligue awami et un militant du parti communiste pro-soviétique ont été arrêtés M Moshtaque Ahmed avait accédé au pouvoir et, plus encore, celles dans lesquelles, alors qu'il y était encore, au début du mois de novembre 1975. les principaux dirigeants de la Lique awami, ses compagnons lutte pour l'indépendance, avalent été sauvagement assassinés, les accusations de prévarication portées contre lui, son ambition, ne lui avaient guère attiré de sympathies. Mals il trouvalt des encouragements rès de réactionnaires, incapables d'apporter une réponse aux problèmes qu'affronte le Bangladesh.

#### Deux courants politiques éliminés

La décision du général Zlaur Rahman a le mérite de lever certaines ambiguités. C'est au prix de l'élimination de deux courants politiques importants que le général Zlaur Rahman a renforcé son emprise. A-t-li pour autant préservé l'unité de l'armée et du pays à long En Juillet 1976 on tribunal mill-

taire condamnaît à mort le fleutenant-colonel (en retraite) Taher, et à de lourdes peines de prison plusieurs militants du parti socialiste national, formation qui joua un rôle décisif dans le soulèvement du 7 novembre Ces hommes étalent accusés d'avoir voulu conspirer en vue de renverser - par la violence le gouvernement (1). Mais, nationalistes - pura et dura -, lia voulaient surtout, en poussant le général Zlaur Rahman en evant, en faire le lesder d'un mouvement des « classes Bangladesh sur le voie d'une vérirévolution sociale. Taher, héros comme le général Ziaur Rahman, de la guerre d'indépendance, accepta son procès avec dignité. Convaincu qu'il ne serait pas exécuté. Il ne demanda pas de grâce. Qu'il fût soucieux de préserver avant tout l'unité de l'armée et de la nation ou simplement ingrat, le général ne s'opposa pas à l'exécution du châtiment...

Second acte aux lourdes implications politiques, la mise à l'écart de M. Mohstaque Ahmed est d'abord celle d'un - challenger - ambitieux, qui aurait pu jouer sur des divisions au sein de l'armée pour parvenir à ses fins. Ou même coup, l'« homme torr » à Dacca montre aussi qu'il n'envisage pas de transmettre rapidement le pouvoit à des civils, comme il le laissait initialement entendre Il est vrai qu'il est la personnalité nationale le mieux acceptée par la population, bien qu'il manque de charisme. Ainsi, le régime se démarque-t-il des milieux les plus étroftement conservateurs, rigoristes et très hosiles à l'Inde Mais de quelle liberté bénéficieront les quelques formations politiques dont l'activité reste à demi

Quoi qu'il en soit un abcès est crevé et une altustion de fait entérinée : la suprématie de la hiérarchie militaire. Le régime n'a pas pour autant encore indiqué toutes ses intentions en matière constitutionnelle, s tant est que celles-ci spient parfaitement arrêtées. Des officiers supérieurs occupent divers postes de commande, mais l'armée n'est pas encore assez puissante pour novauter l'Etat. Les diverses décisions sont préparées et exécutées par une administration calquée sur celle du Pakistan, elle-même héritière de l'empire britannique des Indes. Des personnelités modérées font fonction de

En matière économique, le libéra lisme prévaut, et la porte est grande ouverte aux invest gers et nationaux, en particulier pour les activités orientées vers l'exportation, étant donnée la faiblesse du marché local. Des « comités de vigilance - composés de membres de le direction et d'employés vont être constitués dans les établi industriels pour s'opposer à toute agitation sociale. Dans le domaine, pourtant vital de l'agriculture, les choix manquent encore de cohérence. blen que l'accent soit mis sur le nent cural.

#### L'affaire du partage des eaux du Gange

En politique étrangère, la tension avec l'inde donne, certes, l'occasion au nouveau régime, qui ne peut espérer meilleur thème, de railler la population. Les conséquences éco-logiques, économiques et sociales de la mise en servica par l'Inde d'un barrage cui réduit le débit du Gange à son entrée en territoire bengalais ne sont guère contestables et se feront encore plus sentir dans les tout prochains mois, les pluies ayant été cette année moins abondantes que d'ordinaire dans le goife du Bengale. Sans doute aurait-li été possible depuis longtemps de trou-ver un terrain d'entente. Il aurait fallu que New-Delhi acceptât de discuter sans imposer ses vues ni mettre les Bengalais devant le fait accompil en procédant, sens leur accord, à un prélèvement de l'eau à la saison sèche, et que ces derniers n'alent pas, dans leur initation, imprudemment tenté de porter l'affaire devant des alignés à Colombo, et plus récemment la commission politique des Nations unles - de peu de escours. puisque l'inde ne veut pas entendre parler de la médiation d'une tierce partie. La façon dont l'inde a fait sentir aux Bengalais à quel point ils se trouvelent à sa merci a porté au paroxysme leur animosité.

L'amertume des Bengalais est evivée par l'existence eur leur territoire de rébellions qu'ils croient encoursgées par les Indiens. Dans le nord du pays, ce sont les irréductibles partisans de Mujibur Rahman, auxquels s'étalent joints, jusqu'à une époque récente, des membres de la minorité de type mongoloide-tibétain des Garos (soixante milia personnes), vivant dans les régions de Mymensingh, Tangai et Modhupur. Dans les Hills Tracts, à l'est du Bangladesh. proches de la Birmanie, le pouvoi se heurte à la fronde de tribus plus nombreuses, notamment les Chakmas (quatro cent mille personnes), qui se plaignent de la mainmise de Bengalais sur certaines de Leires terres et réclament l'autonomie provinciale. Dans les deux régions, l'armée réquilère bengalaise a dû affronter les - rebelles - ; il y aurait eu des victimes de part et d'autre.

Autant qu'on puiese en juger, l'inde, qui, par le passé, eut également maille à partir avec ses minorités, ne souhaite pas que son territoire soit utilisé comme sanctuaire. Le Bangladesh Times a affirmé que Dacca disposali de preuves suffisan tes d' - ingérences indiennes -. Le général Zlaur Rahman a récemme accusé son arand volsin de fourn uent xus inement aux insu gés, el Dacca a demandé una ren contre d'urgence des responsable de la surveillance des frontières.

Après avoir voulu mettre l'épreuve le nouveau régime, les d'une manière ou d'une autre, à composer avec ful maintenant, pulsque aucune autre alternative -- notan ment démocratique - n'est envisa gés. Il ne semble pas, au de ou'ils puissent trouver à Daces des eurs moins défavorables.

GERARD VIRATELLE (Mercredi 29 décembre)

(1) L'une des plus fortes person-nalités du P.S.N., M. Strajul Alan Khan. également inculpé dans ce procès. a été arrêté, à la lin du mois de novembre. à Dacca.

#### Chine

### Pékin admet la persistance de « problèmes »

(Suite de la première page.) Les responsables locaux de ces

désordres sont assez clairement désignés. M. Hua Kuo-feng, dans son discours du 25 décembre. à la son discours du 2º decembre, a la conférence nationale sur l'agri-culture, a lui-même nomme deux « nouveaux contre-évolution-naires »: MM. Wong Sen-ho et Tchang Tie-cheng, tenus pour responsables de desordres, le premier à Hangchow, le second dans le Lisoning et le Shansi Un troisième personnage, M. Chu Ko-chia, s'identifie sans peine dans le Yunnan, où il avait rang de le Yunnan, où il avait rang de vice-président du comité révolutionnaire provincial. Enfin, le propre neveu du président Mao. M. Mao Ynan-hain, qui occupait les fon et i on a de secrétaire du parti dans le Liaoning, fait l'objet d'attaques virulentes et précises. Ailleurs, diverses périphrases sont employées pour désigner « la main notre » on le « partisan juré » des « quatre » dans telle province ou préfecture. D'une manière générale, il est question d'un « petti nombre de personnes » qui ont localement trempé dans la « conspiration ».

Fréquemment, on n'en déplore pas moins les « peries sérieuses », voire « extrémement sérieuses », causées par les désordres, les arrêts de travail et la perturbation des tentrants formes faires.

de travail et la perturbation des transports ferroviaires Assez rares, en revanche, sont les cas où l'activité des « quatre » ou de leurs agents sont dénoncés au sein de l'armée. La vanité de leurs tentatives pour détourner les militaires de leur devoir est au contraire signalée. Dans le

Kiangsi, toutefois, la c bande des quatre » est accusée de s'être appuyée sur d'anciens partisans de Lin Piao mai repentis pour « prendre pied dans l'ALP. ». La référence à Lin Piao n'est pas tout à fait un cas isoié. Dans Le Liaoning, par exemple, des affiches ont réclamé la libération d'un personnage emprisonné à d'un personnage emprisonné à l'époque de la chute de l'ancien ministre de la défense.

#### Un « poison résiduel »

Que subsiste-t-il aujourd'hui de ces désordres? Des signes d'agi-tation et d'instabilité plus ou moins graves ont été enregistres après a l'écrasement de la bande apres afternaement de la connae des quarres, c'est-à-dire posté-rieurement à la première semaine d'octobre, dans une dizaine de provinces. Quatre d'entre elles ont fait l'objet d'instructions spéont fait l'objet d'instructions spe-ciales de Pèkin: ce sont le Che-kiang, le Fukien, le Hupeh et le Hopei. Une directive particu-lière pour le Shansi avait, d'au-tre part, été émise le 24 août, après la séquestration des respon-sables provinciaux du parti. Dans les autres provinces, les autorités les autres provinces, les autorités dénoncent la persistance de « ru-meurs politiques » — dont les origines doivent être identifiées — et évoquent les « obstacles » que « le moutement de critique des quatre » rencontre encore par endroits (Kiangsi).

Au Yunnan, des a mesures effi-caces a sont reclamées pour « éli-miner le factionnalisme bourgeois », ce qui l sse supposer que ce dernier sévit toujours dans le

Ewantung, le Setchouan, le Shansi, le Heilungkiang. Il est question du « poison résiduel » laissé par l'influence des « quatre » et qui doit à tout prix être eliminé. Les personnalités coupables d'avoir trempe dans le « complot » sont invitées à se dénoncer elles-mêmes au plus tot si elles veulent être pardonnées si elles veulent être pardonnées. Les fauteurs de troubles sont menaces de graves sanctions. Six de ces dix provinces ont pour premier secrétaire du comité

du parti une personnalité « réha-bilitée » après avoir été condam-née à l'époque de la révolution nee a repodue de la revolution culturelle (Chekiang, Fuklien, Hupeh, Kiangsi, Setchouan et Yunnan); trois autres ont pour premiers secrétaires des person-nages qui furent a critiques à la nages qui lurent e critiquès » à la mème époque (Hopel, Shansi, Kwantung). Peut-il s'agir d'une simple coîncidence? Il semble légitime de penser que la lutte a été d'autant plus âpre dans ces provinces et qu'elle y laisse des séquelles d'autant plus graves que les contrate de Charaches. le « groupe de Changhal » s'y heurtait à des adversaires décla-rés. Il n'est pas exclu non plus que les « séquelles » actuelles cor-respondent moins à des vellétés de resistance de la part des parti-sans que la «bande des quatre» qu'à la détermination de personnages rétablis récemment dans leurs grades et leurs privilèges de liquider avec ceux qui les abst-tirent il y a dix ans un conten-tieux qui les tenait à cœur.

ALAIN JACOB, (Mardi 4 janvier)

### PROCHE-ORIENT

En dépit du démenti palestinien à propos d'une «déclaration commune»

### Les contacts entre M. Péled et l'O.L.P. semblent avoir ébauché un rapprochement

Les membres dirigeants du conseil Israël-Palestine, qui regroupe des personnalités israéliennes favorables à la paix avec les Palestiniens, ont présenté à Tel-Aviv, dimanche 2 janvier, un texte élaboré à la suite d'une rencontre à Paris, les 31 décembre 1976 et 1er janvier 1977, entre le général de réserve israélien Péled et un « membre du conseil directeur de l'O.L.P. proche de M. Arafat -.

Le conseil Israël-Palestine a précisé que ce document n'avait pas été signé par cette personnalité palestinienne, mais a estimé qu'il ne sera pas démenti et pourrait être même confirmé - en bonne et due forme ..

A Beyrouth, M. Farouk Kaddoumi, chef du

Jérusalem. — Il va. semble-t-il. devenir de plus en plus difficile aux dirigeants israéliens de soutenir, comme ils le font actuel-lement, que l'offensive de paix arabe n'est qu'une diabolique machination en vue d'endormir la vigilance d'Israël et de lui porter un coup fatal.

Les propos conciliants se mul-tiplient dans les capitales arabes des « pays du champ de bataille », et le président Sadate est même et le president sadate est meme allé jusqu'à se rapprocher des thèses israéliennes sur le règle-ment du problème palestinien, affirmant au Washington Post qu'un lien institutionnel devrait exister entre la Jordanie et le futur Etat palestinien. L'Organi-sation de libération de la Palestine elle-même resserre ses rela-tions avec le conseil israélien tions avec le consell israélien pour la paix Israél-Palestine, et un pas important a été fait à Paris, au cours d'une rencontre entre son président, M. Péled, et un membre de la direction de l'O.L.P., qui, selon son interiocuteur israélien, est « chargé de coordonner les efforts de paix » au sein de l'Oreanisation. Un au sein de l'Organisation. Un membre du conseil israélien pour la paix nous a déclaré qu'il s'agissaît de M. Issam Sartaoui, qui, au sein de la direction de l'O.L.P., a pour mission d'assurer le contact avec les Israéliens.

An cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv. M. Péled a déclaré le 2 janvier avoir été autorise par le représentant de l'OLP. à porter à la connaissance du public israéllen les termes d'une déclaration é c r i t e confirmant une série de rencontres qui ont déjà permis à des délégués de l'O.L.P. d'ûment mandatés et aux me m bres du conseil israélien d'échanger leurs vues pour parve-nir à la paix entre Israéliens et Pelectrinters

La déclaration mentionne que l'O.L.P. est favorable à un règlement basé sur le principe du respect mutuel de l'indépendance des deux peuples et estime que le manifeste du conseil taraélien est une s base convenable » pour la recherche d'une solution au

Selon M. Péled, l'O.L.P. a donc implicitement renoncé à sa charte, qui non seulement n'admet pas l'existence de l'Etat d'Israël mais l'existence de l'Etat d'Israël mais rejette la notion de « peuple fuif ». Toujours selon M. Péled, l'O.L.P. va même pius loin puis-

département politique de l'O.L.P., a affirmé cependant que son organisation n'était pas au courant de l' « existence d'un tel texte ». Interrogé le 3 janvier au sujet de la mise au point de M. Kadoumi, M. Péled a déclaré que ce démenti portait uniquement sur la signature par un représentant de l'O.L.P. d'un communiqué commun. Or M. Péled assure n'avoir jamais fait état de cette signature, et il confirme que la rencontre de Paris avait bien en lieu. I 203 teriocuteur p après avoir consulté Beyrouth par téléphone à la suite de la publication du document de M. Kaddoumi », lui a pleinement confirmé les termes de la « déclaration écrite » dont il avait fait état au cours de la conférence de presse.

De notre correspondant

que, en jugeant que le manifeste du conseil israéllen offre une base convenable », l'organisation de M. Arafat ne s'oppose pas à ce que « l'Etat d'Israël conserve sa pocation inalienable envers le sionisme et le monde juij (article 10) » et admet que « Jérusa-lem est la capitale éternelle du peuple juil (...) restera réunifice dans le cadre d'une supermunicipalité (...) et la partie arabe de la ville pourra devenir après l'instauration de la paix la capitale de l'Etat arabe palestinien (arti-cle 6). »

Ce langage de l'O.L.P. n'est perçu pour l'instant par le grand public israélien que par l'entremise de personnalités is-raéliennes aussi peu marginales que MM. Péled, ancien général et actuellement professeur à l'uni-versité de Tel-Aviv, Arleh Eliav, député, ancien secrétaire génédepute, ancien secrétaire génè-ral du parti travailliste et ancien vice-ministre, M. Vaacov Arnon, ancien directeur génèral du mi-nistère des finances, et M. Elia-hou Ellachar, qui appartient à une très honorable famille sépharade de Jérusalem, et autres écrivains, journalistes et hommes nolitiques. Il fant bles convenir politiques. Il faut bien convenir que ce langage est assez non-yeau. M. Eliav l'admet volonveau M. Eliav l'admet volon-tiers en déclarant, le 17 décembre, au journal Haaretz: « L'O.L.P. a protondément modifié son atti-tude, et son réalisme l'a conduit à une véritable métamorphose. Nos interlocuteurs savent qu'ils ont dévant eux des sionistes atta-chés à l'Etat juif et à son lien indissoluble avec le neuve int indissoluble avec le peuple tuif : le sionisme. »

On peut d'ailleurs se demander si l'OLP est bien seule à avoir subi une « métamorphose ». Vendredi 31 décembre c'est par un accès inattendu que seize membres du grand mouvement de femmes sionistes américaines Hadassah ont pénètre en Israël. C'est par le pont Allenby, qui enjambe le Jourdain, que ces femmes sionistes, conduites par leur présidente. Mme Chariottte Jacobson, ont fait leur entrée en Israël sous l'œri incrédule des militaires, qui n'ont jamais vu de sionistes surprir de ce cett lè de le leur entrée. sous l'œli increquie des miniaires, qui n'ont jamais vu de sionistes surgir de ce côté-là de la ligne de démarcation. Mine Jacobson n'est pas seulement présidente de la Hadassah, elle est aussi prési-

dente de la Fédération sioniste des Etats-Unis et membre de

l'exécutif mondial de l'Organisa-tion sioniste dont le siège est à Jérusalem. A la tête de ce batail-Jerusalem. A la tête de ce batal-lon de militantes, elle a parcouru l'Egypte, où elle a été recue par l'épouse du président Sadate, la Syrie et la Jordanie. On est loin du temps où un certificat de bap-tême était nécessaire pour péné-trer dans certains pays arabes...

L'heure de la réconciliation a-t-elle vraiment sonné? Pour certains, à Jérusalem, tous ces signes étonnants marqueraient, si rien ne venait les balayer bruta-lement, l'avènement de l'ère messianique. Mais les sceptiques sont les plus nombreux. Les A r a b e s, disent-ils, repoivent Mme Jacobson et ses militantes parce qu'ils veulent plaire aux Américains et s'efforcer de séparer Americains et s'efforcer de séparer les juifs des Israéllens. Si l'O.L.P. disent-ils encore, n'a plus de griefs contre le sionisme dénoncé il y a près d'un an aux Nations unies comme une forme de racisme, pourquoi ne le ditelle pas elle-même et dans une capitale arabe?

C'est dans cet esprit de ces: dans cet esprit de mé-fiance totale que s'exprimaient les orateurs à la séance d'ou-verture, à Jérusalem, dimanche 2 janvier, du treizième congrès du parti nationaliste Hérotith (force principale du groupe d'op-position Likoud). position Likead).

Le grand Likoud).

Le grand pablin Shiomo Goren et M. Menahem Begin, président du Hérouth, se sont fait longuement acclamer par une foule de près de quatre mille personnes—dont deux mille délègués.—en affirmant, textes bibliques à l'appui, que tout Eretz Israel (la Palestine) était la propriété exclusive du peuple juif. Il ne saurait être question pour M. Begin de permettre la création d'un Etai palestinien. qui très rapidement palestinien, qui très rapidement deviendrait une a base soviétique ».

Ce congrès du Hérouth est le premier des congrès que vont vraisemblablement tentr tous les partis avant les élections générales de mai prochain. Tout porte à croire que l'avenir de la Cisjordanie occupera une place prépondérante dans les débats, et le crution de la company d partis avant les élections gen scrution de mai pourrait avoir sur ce point une importance décisive

> ANDRÉ SCEMAMA (Mardi 4 janvier.)

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

2622

7727 6

Print.

Michten nicht

100 TO 10

the last control and the point

Biden, in Promotion in the B

more to the

STEER STEER

Ame I de Significant Comment Com

splicker to the second

del des reit reit in ibn bet mitte

le plan de ----- co--

mine der pro-

Bellim ellen dinnen ament

e m appel

genuten fo bangen in a magi-

entre et antipopni ire die guer-

Comments in the control of the contr

Minist Parises and Secretary

h programme course of the

la lare la part avec soile au

Mile Dire 1200 The Tot lette

Miles moieur de l'ornissance

En children: in the line

gur r a caprida

Manual and Court of the Land o

paramie qui basé 12 autraté 2

Mile the the State of the State

Service Comments

1 - 1 - 1

and the P.C. of the Control of the C

reduction .....

poles do 1.

all tem comits.

#### WE WITTERE POUR M. SURES

Fortugat

Configur to parti molal dis crate de M. An Carmeres aus rate couler, rel appare appare giret par de taille à génée COCIALITIES.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TWO

A 271 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100

The state of the s

\*\*\* \*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*\* \*\*\*

The Part of the Pa

ACCOUNT OF THE PARTY AND AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY

liet ive design

Les deviarations affairement les in extens just à Manhen r. confirmant l'orient d'am p attericais de 100 millions collars at Pertugal Test Testing point semme redenses son fall s so generalment dent." takun und green

titust de monte en moli. depit des tritiques et des films sions au sein de son propre de le secretaire genéral du PA. p inguis est en train de gagins; part que l'au pourait Jages de durance au leinfermin des C turs legislatives d'avril 1996, L' the representation of the control of enuvrieriste e do parti metalli paratt cile-miste mobile Coll rense pour M. Suures. Sin & representants les plus distilles l'ariement. M. Alter destriptes Mitte Carmellada Persta, 1 tole coater is governmentell if parteuir toutefals & estrait galtanane derriter san 16 ver

traitembiablemen: exelas Armi especial patr contend departs, & in title d' pays dote, depain his manifolisi d'inclination dis d'un apparell il insid cratiques maintens pur une cert appropriate dent sent appropriate de la constant de pur une de la constant de la constant de pur une de la constant de la constant de pur une de la constant de la constant de pur une de la constant de la constant de la constant de pur une de la constant de la constant de la constant de pur une de la constant de la constan 1) Tario Seares n'ignere 30 1201 pas que l'anno: 1817 a difficile. Les e cartification 1216ritaires de la réference agra ilans le Sud succitent des es silions qui penrezit à tott mem destnèrer. Paralyses une le p politique, les communations l'extrême ganche seront des de faire parter tous leurs affi str to ferrale series of dame entroprises, on l'amplicable est acceptée. Les tentations au achietes acceptes, n'amb pas de se les afficiers clauses de les

out repris du service. Converses grace à l'algunt et 3 la certifielle provincire n'être pay recopliquité, voille position and pres was same with sans fragility.

Centresi II décembre)

10 décembre 1976 au 5 janvier 1817



l'intention d'accélérer leur politique d'inté-

« La position de l'Eglise catholique à l'égard

#### Equateur

### Le gouvernement militaire nationalise les biens de la Gulf ()il

Quito. — Le gouvernement a nationalisé, vendredi 31 de-cembre, les biens de la compagnie pétrolière américaine Gulf Oil dans le pays. Une commission bipartite avait été formée, à la mi-octobre, entre représentants du gouvernement de Quito et de l'Ecuadorian Gulf Oil S.A. afin d'examiner les conditions de l'opération. Selon les dernières est matignes de l'opération. estimations, non officielles, l'Equateur paierait à la compa-gnie, en dix ans, une somme équivalente à 82 millions de dollars.

« problème:

Kwantung le Setchoe, Sibansi, le Hailungklang question du «poison in laissé par l'imiliance de la tre » et qui doit à tout le l'ethnice. Les personnalité « complot » sont inviter de les reules mêmes et le les reules de provie les fauteurs de protes de graves sincle six de ces dix propir premier secrétaire de pour premier secrétaire.

menaces de graves suche.

Six de ces dix provinca

Six de ces dix provinca

du parti une personnation de la lièpo que l'Araman); trois autres de la mages qui furent actifique, s'amme époque (Hopel, s'amme époque) peut les d'autant plus sire de la gravelles d'autant plus sire de gravelles d'autant plus sire les comples de champles de champles de gravelles d'autant plus les comme que les «séquelles» actuelles de résistance de la part ét.

rages retablis recemment in the property of th

L'une «déclaration comm

Péled et l'O.L.

an rapprochemen

marant do l' - existence d'un el cr

rough le 3 fameler au sujet de hes-

nets portift uniquement sur h sin mi regrésentant de l'O.L.P. du una spannets. Or M. Péled assure timbe

de cette agnature, et il culte

en de la médiaration ecrita des

ire de Paris avait biez es b

de in publication du den mi . mi a pleinement cu

non interioruisur pu commité Beyrouth par 🖹

deside de la Féderalis des Blata-Una et la l'exécutif mondal de la Hos sponiate, dent des

Hon stoniste, and the de-lien de minima, sie in Parpte, co elle a fein Parpte, co elle a fein Parpte el la Jordana de du temas de mensale tem dans persona par tem dans persona par

ATE DE LA COMPANIE DE

Figure 25 and 25

ANDRE SCENE

Marin & Paris

disembre 1976 an 5 janrie

of African
as de Silid (E) idid (E) id-

at politique de l'O.LP. 2 &

ALAIN JAQ

(Mord: 4 juntier)

bonde de sitre partisans die pour

En consortium avec la Texaco et l'entreprise d'Etat CEPE (Corporacion Estatal Petrolera Ecua-toriana (1), la Gulf produisait la quasi-lotalité du pétrole du pays, soit quelque 200 000 barils (2) par

Les relations entre la compa-gnie et le gouvernement, déjà dif-ficiles, s'étalent encore tendues au début de septembre dernier. Le au début de septembre dernier. Le ministre des ressources naturelles, le colonel René Vargas, avait averti la compagnie qu'elle devait à l'Efat 33 millions de dollars d'arrièrés d'impôts. La Gulf maintenait que l'Etat équatorien avait des dettes à son égard et lui avait imposé des taxations excessives. De plus, selon elle, CEPE avait, en mai dernier, vendu un quota de pétrole supérieur à celui qui lui était attribué au sein du consortium (3).

#### -Jusqu'à l'an 2016...

La question a divisé le pays : la gauche, les milieux nationalistes, les universités, ont fait front derrière le gouvernement militaire. Pour eux, il était temps d'en finir avec une compagnie dont ils ne se lassent pas de dé-noncer les « méfaits ». Le secteur privé, les partis politiques tradi-tionnels, se sont montrès plus réticents : le pays n'a pas, selon eux, les moyens de l'opération. Ils affirment que la CEPE ne possède ni l'infrastructure ni les techni-ciens nécessaires. Et de citer le précédent de la distribution des produits pétroliers sur le marché intérieur. Lorsque, en janvier 1976, interieur. Loisque, en janvier 1916, la compagnie d'Etat en a repris le monopole des mains de l'entre-prise Anglo Odifields, des problè-mes d'approvisionnement se sont posés : coupures de courant élecDe notre envoyé spécial

trique, queues devant les stations-C'est en 1964 que le consortium Taxaco-Gulf s'était installé en Equateur, avec une concession de 1,4 million d'hectares, dans la région amazonienne. A ce premier région amazonienne. A ce premier lot étaient venus s'en ajouter d'autres, après de multiples transferts de compagnie à compagnie, dans des couditions dénoncées par l'opposition nationaliste. L'entreprise Minas y Petroleo S.A., qui avait reçu en 1961 une énorme concession de 4,3 millions d'hectares, ne commencera à forer quelques puits que sept ans plus tard, avant de revendre une partie de sa concession à la Texaco-Guif. à une valenr près de mille

Une loi des hydrocarbures est promulguée en octobre 1971, après promuiguee en octobre 1971, apres piur de deux ans d'hésitations, par le gouvernement de M. José Maria Velasco Iburm, afin de réglementer l'action des compa-gnies dans le pays. Non sans que le vieux dictateur ait fait ajouter une disposition transitoire qui retarde l'entrée en vigueur effec-tive de la loi jusqu'à la fin des contrats de concession en cours. C'est-à-dire, dans la pratique, jusqu'à... l'an 2016.

Gulf, à une valeur près de mille fois supérieure au prix d'achat

Ces «détails» expliquent en grande partie la prise du pou-voir par les militaires en février 1972. C'est dans le domaine pétro-lier qu'ils concentrant d'ailleurs leur action. En juin 1972, un de-cret donne valeur immédiate a cret donne valeur immédiate à la loi des hydrocarbures. Les contrats pétrollers en cours sont révisés, et le système des concessions supprimé. Des trois cents compagnies présentes dans le pays, une dizaine resteront en place. L'Etat reprend possession de près de 5 millions d'hectares précédemment attribués mais non exdemment attribués mais non exploités. La compagnie d'Etat CEPE est créée et achète 25 % des actions du consortium Texaco-Gulf. Le gouvernement de ci de plusieurs hausses du prix du pétrole et des impôts, et fait entrer l'Equateur à l'OPEP en novembre 1972

Les compagnies, cependant, ne tardent pas à passer à la contre-offensive. Elles font pression

pour obtenir une baisse des prix, tandis que la production de petrole baisse régulièrement : de perrole baisse regulierement : de 206 000 barils par jour en 1973, la moyenne passe à 174 000 en 1974, et à 161 000 en 1975, solt moins de la moitié du niveau prévu par le plan de développement. En no-vembre 1974, le ministre des res-sources naturelles, le contre-amiral Gustavo Jarrin Ampudia, alors ral Gustavo Jarrin Ampudia, alors président en exercice de l'OPEP, qui était devenu le symbole de la politique pétrollère nationaliste, est obligé de quitter son poste. Le rapport des forces, cette fois. a changé : la baisse des exportations d'hydrocarbures a mis le gouvernement dans une situation difficile, et il accepte une première baisse du prix du pétrole en juin 1975. La hausse préconisée quatre mois plus tard par l'OPEP n'est appliquée que partiellement. Un accord passè avec la compagnie roumaine Roupetrol n'est pas snivi avec la compagnie roumaine Roupetrol n'est pas suivi

d'effet, après une vive campagne de l'opposition de droite. Mais cette nouvelle politique a suscité des remous dans les forces armées, notamment au sein de la marine nationaliste. Lorsque, en marine nationaliste. Lorsque, en janvier 1976, le président, le général Guillermo Rodriguez Lara, donne sa démission, une assemblée de colonels se réunit à Quito. Elle exprime son mécontentement devant l' « abandon » de la politique pétrolière préconisée par le « plan de philosophie et d'action des jorces armées », élaboré au moment du coup d'Etat de 1972. C'est elle qui fait pression afin d'obtenir la nomination au ministère des ressournation au ministère des ressour-ces naturelles du colonel René Vargas, considéré comme proche de la ligne du contre-amiral

> THIERRY MALINIAK. (Samedi 1et janviet)

(1) La Guif et Texaco possèdent chacun 37,5 % des actions du consortium et CEPE 25 % depuis juin 1974. (2) Un baril équivaut à enviror 159 litres.

(3) Le gouvernement prend comme base de calcul, en vertu de la législation équatorienne, le niveau de production théorique, fixé officielment. La Guir effectue ses évaluations à partir de la production réelle, quelque peu inférieure.

Brésil

### L'Église dénonce la politique d'« intégration » des Indiens d'Amazonie menée par le gouvernement

M. Rangel Reis, ministre brésilien de l'intérieur, s'en est pris violemment, lundi 27 décem-bre, à l'action de l'Eglise parmi les Indiens et a annonce que, des 1977, les missions religienses seraient « éloignées » des tribus. Il a révélé que la régime militaire comptait « réduire à vingt mille en l'espace de dix ans - le nombre des indiens vivant à l'état tribal, qu'il a évalué actuellement à deux cent vingt mille (les spécialistes de la question avancent le chissre de cent mille). Les autorités ont donc

mois, le ton a beaucoup monte entre l'Eglise et le gouvernement du général Geisel. Deux docu-

ments épiscopaux particulière-ment explosifs ont eu le don d'ir-

riter la présidence qui ne tolère

guère les exposés trop didactiques

la «communisation» du clerge. Une campagne a été menée à l'aide de documents apocryphes

contre certains dirigeants de la Conférence épiscopale. La der-

nière offensive du genre a été lancée le 15 décembre contre le président du Conseil indigéniste

missionnaire (Cimi), dom Tomas Balduino, évêque de Gotas. Après

sandino evente de Colas. Apres avoir intercepté une lettire que ce dernier avait adressée à un pri-sonnier politique, le colonel Frasmo Dias, secrétaire de la sécurité publique de Sao-Paulo, a

accusé l'évêque d'avoir eu des « contacts avec une cellule terro-riste marxiste - léniniste ». Ce « coup bas » a evidemment discrè-

dité un peu plus l'administration en place, qui a montré à plusieurs reprises qu'elle ne regardait pas trop aux moyens quand il s'agis-sait de disqualifier des adversaires.

guère les exposés trop didactiques sur le sort réservé « aux patures et aux opprimés ». Coup sur coup, deux prêtres exerçant leur ministère en Amazonie ont été, l'un, arrêté et torturé, l'autre, le Père Giuseppe Fontanella, expulsé vers son pays d'origine, l'Italie, après neuf ans d'activité missionnaire. Autorités militaires et policières ont multiplié les déclarations sur la « communisation » du clergé. Le Conseil indigeniste: mission-Le Conseil indigeniste missionnaire s'est beaucoup inquiété, ces
dernières semaines, des nouvelles
orientations officielles an sujet du
problème des Indiens. A plusieurs
reprises, deux des responsables du
Ciml, le Père Antonic Iast Junior
et le Père Egydio Schwade, ont
accuse la Fondation nationale de
l'Indien (Funai), organisme gouvernemental chargé de la protection des tribus, de vouloir utiliser
les indigènes comme qune mainles indigênes comme a une main-d'œupre bon marché », au lieu de les défendre contre les agressions extérieures et de les aider à main-tenir leur identité. La même accusation a été reprise par l'un des plus grands indigénistes brési-iens M. Orlando Villas Boas, qui, avec son frère Claudio, a souvent été proposé pour le prix Nobel de la paix. Dans le quoti-dien O Friedo de Sea Paulo de dien O Estado de Sao Paulo du 16 décembre, M. Villas Boas affirmait que la Funai s'était trans-formée en « entreprise à but lucratif ».

# L'agression des grandes sociélés Plus que jamais, en effet, c'est une «intégration rapide» des Indiens que visent les autorités. Pour y parvenir, la Punai a décidé d'élaborer des «program-mes économiques» à leur inten-tion et de gérer les bénéfices ré-sultant de leur travail. En même

temps, elle fait tout pour que les réserves ne soient pas un obstacle aux compagnies minières et aux entreprises d'élevage, particuliè-rement « agressives » dans la conquête de l'Ouest amazonien. C'est du moins ce que les missionnaires reprochent à la Funai, qu'ils accusent de jouer un rôle inverse de celui qui lui a été inverse de celui qui lui a été confié : selon eux, la Fondation tend à parquer les tribus dans les zones non convoitées au lieu de leur garantr un maintien dans leurs territoires habituels de chasse et de cueillette.

Quelques exemples sont cités. Les Suruis du parc Aripuana (territoire de Rondonia) doivent faire face, depuis des années, à des invasions de colonies minières et agricoles. L'un des meilleurs « sertanistas » (spécialiste du contact avec l'indigène) de la Funal. M. Apoena Meirelles, avait été détaché auprès d'eux pour les protéger. Il vient d'être éloigné : il défandait pour les tribus un territoire plus grand que calui que les autorités sont disposées à leur accorder.

Dans la région de Maraba, les Gavioes vivent de la cueillette des noix du Brésil. Il y a deux ans, une ethnologue, Mme Iara Ferraz, s'était installée parmi eux pour les aider à commercialiser leur production et à récupérer ainsi une autonomie perdue an contact des Blancs. Elle vient d'être expulsée, et la Funai a décidé d'exercer à nouveau sa butelle sur la tribu.

· Les missionnaires citent bien Les missionnaires citent bien d'autres groupes en danger, notamment les Tapirapes, menacès d'être transférés dans l'île du Bananal pour laisser la place à de grandes entreprises. Ils reconnaissent que le président de la Funai, le général Ismarth de Araujo Oliveira, est beaucoup

des Indiens, a affirmé le ministre de l'intérieur, est irréelle, léodale et archaigue. Je ne crois pas à la bonne foi d'une minorité de religieux

qui se présentent comme les défenseurs des humbles et qui disent du gouvernement qu'il persécute les défavorisés. Certains éléments agissent d'ailleurs de l'açon étrange, pour se rauger aux côtés des subversifs.... De notre correspondant

moins e intégrationniste » que son principal adjoint. M. Francelisio Van der Broocke. é c o n o m i s t e chargé du département opérationnel et principal avocat de la emise au travali » des indigènes. Mais leurs pronostics sont pessi-

a Globalement, ia situation des Indians ne cesse d'empirer, nous dit le Père Egydio Schwade. Quel a été, depuis trois ans, le résultat des opérations dites d'e atirac
» tion » (1) de la Funal? Il y avait environ cinq cents Kreen-Akarores en 1973, lorsqu'ils ont été découverts au nord du Mato-Grusso. Six mois après, il n'y en avait plus que soixante-seize. Les avait plus que soixante-seize. Les survivants ont été transférés dans le parc du Xingu, où ils fréquentent la route qui coupe le parc. Il y'a deux ans. M. Apoena Meirelles a fait l'attraction des Ava-Canoeiros, au nond du Goias, pour les préserver d'un contact trop brutal avec les éleveurs de bétail. Il y avait entre trente et cinquante Ava-Canoeiros. Il n'en reste plus qu'un aurourd'hui. Les Suru is du Rondonia étaient quatre mille en 1970. On en compte deux cents actuellement, compte deux cents actuellement, et 70 % d'entre eux sont atteints

Le Père Egydio Schwade de nombreux cas de tribus rédui-tes à l'état de « main-d'œuvre bon marché », ou d'autres abandon-nées à l'invasion des « ronts pionniers », menacées par les pâ-turages comme les « Makuris du Decetres abliets confignat il Roraima, obligés, explique-t-il, de défendre leurs enfants contre les troupeaux par des barbeles ». Il n'attaque pas seulement la « can'attaque pas seulement la « ca-téchèse économique » des autori-tés, qui veulent voir dans l'Indien un « producteur ». Il s'en prend aussi à la double « catéchèse » économique et culturelle des mis-sions religieuses traditionnelles. Au sein de l'Eglise, toute une avant-garde s'élève ainsi contre le sort traditionnel réservé aux indigènes.

Le Consell indigéniste mission-naire dénonce avec vigueur, par exemple, certains articles du sta-tut de l'Indien promulgue en 1973, qui fait de l'indigène un mineur qui fait de l'indigène un mineur placé sous tutelle de l'Etat et lui reconnaît seulement un droit d'« occupation», et non de pro-priété, sur les terres où il a tou-jours vécu. Depuis quelques an-nées, le Cimi a organisé ou sus-cité des « Assemblées de cheja indigènes», qui incitant les tribus à s'unit pour défendre leur droit à la terre, et faire revivre leur culture.

culture.

«Mais la Funat est hostile à ces assemblées, nous dit dom Tomas Balduino, elle n'accepte pas que les Indiens soient maitres de leur destin. » La « conscientisation » des Indiens fait partite des griefs formulés contre l'Eglise, accusée par les autorités d'insuffier un esprit de révolte à tous les pauvres de l'Amazonie.

CHARLES VANHECKE (Jeudi 30 décembre)

(i) Quand un chantier doit s'installer près d'une tribu qui n'a jamais eu de contact avec le monde moderne, des spécialistes sont envoyés sur les lieux pour « attirer » les Indiens, dialoguer avec eux, et éviter les conflits entre deux civilisations foncièrement antagonistes.

### **EUROPE**

#### Portugal

#### UNE VICTOIRE POUR M. SOABES

tion des communistes et des centristes du C.D.S., un vote favorable de 161 voix contre 69 et 70 absten-tions pour le plan, et de 161 voix contre 3 et 136 abstentions pour propre à dissiper l'impression de scepticisme laissée par le léger recul des volx socialistes aux municipales du 13 décembre.

Le plan de redressement économique, qui prévoit notamment une réduction de l'inflation (26 %), un effort d'investissement et un appel à l'aide occidentale, représentait pourtant une « pilule » assez amère pour l'extrême gauche, qui ne cesse depuis le dernier congrès du P.C. de dénoncer la politique « antiouvrière et antipopulaire du gouvernement ». La droite, en revauche — et notamment le patronat, — avait manifesté à plusieurs reprises son hostilité à un programme coupable de ne pas faire la part assez belle au secteur privé face à un secteur public « moteur de la croissance économique ».

En obligeant les uns et les antres à s'abstenir ; en convainquant le P.C. que sen gouvernement représentait pour l'instant la seule alternative progressiste; voquer une crise dangereuse pour l'économie du pays, M. Soares a

Edité par la SARL. le Monde. Gérante : Letoes Farret, directeur de la publication Regues Sarvagent



Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration.

Commission paritaire des journaux et publications nº 37 460

budget et le plan d'austérité lementaire. Le parti social-démoviennent d'être approuvés par le crate de M. Sa Carneiro, qui a voté contre, est apparu comme le seni adversaire résolu mais qui Parlement portugais, pent désormais être satisfait. n'est pas de taille à gêner les En obtenant, grâce à l'abstensocialistes.

Les déclarations officielles faites le même jour à Washington et confirmant l'octroi d'un prêt américain de 360 millions de dollars au Portugal sont venues à le budget, le premier ministre a dollars au Portugal sont venues à remporté, le 29 décembre, une point nomme redonner confiance incontestable viotoire politique, à un gouvernement dont les calsses sont vides.

> Ainsi, de mois en mois, en depit des critiques et des dissensions au sein de son propre parti, le secrétaire général du P.S. portugais est en train de gagner un pari que l'on pouvait juger perdu d'avance au lendemain des élec-tins législatives d'avril 1976. L'aile « ouvrièriste » du parti socialiste paraît elle-même moins dangereuse pour M. Soares. Ses deux représentants les plus décides au Parlement, M. Aires Rodriguez et Mme Carmelinds Pereira, ont voté contre le gouvernement sans parvenir toutefois à entraîner quiconque derrière eux. Ils seront vraisemblablement exclus du

> Armé aujourd'hui pour un e nouveau départ », à la tête d'un pays doté, depuis les municipales. d'un apparell d'institutions démocratiques maintenant complet. M Mario Soares n'ignore pourtant pas que l'année 1977 sera difficile. Les « rectifications » autoritaires de la réforme agraire dans le Sud suscitent des oppositions qui peuvent à tout moment dégénérer. Paralysés sur le plan politique, les communistes et l'extrême ganche seront tentes de faire porter tous leurs efforts sur le terrain social et dans les entreprises, où l'austérité est mal acceptee. Les tentations « putschistes », enfin, n'ont pas totalement disparu dans une armée où les officiers classés à droite ont repris du service.

Gouverner grace à l'abstention et à la certitude provisoire de n'être pas remplaçable, voilà une position qui n'est pas sans mérite. Ni sans fragilité.

(Vendredi 31 décembre.)

#### Italie

#### L'« Europeo » accuse le Vatican M. Mario Soares, dont le réussi une habile - percée » par-de se livrer à la spéculation immobilière

De notre correspondant

entre les mains du Vatican. C'est ce qu'affirme dans son dernier numero l'hebdomadaire Europeo, qui publie également sur sept pages la liste complète des terrains, des immeubles et des palais appartenant au Saint-Slège. Mais les biens immobiliers du Vatican ne sout pas fixés pour l'éternité. Tel terrain pourrait être vendu à la commune de Rome pour y construire des immeubles à loyer modéré. Tel paisis sera cédé à une chaîne d'hôtels.

Les services financiers du Vatican, directement rattachés à la secrétairerie d'Etat, évitent en règie générale de vendre ces biens règle générale de vendre ces biens à seule fin de se procurer de l'argent frais. Un immeuble sera cédé de préférence à une société dans laquelle le Saint-Siège a une participation. Cavalien Hilton, par exemple, a été construit sur un terrain appartemant à l'Eglise catholique par l'intermédiaire de a Societa Generale Immobiliare qui s'est empressée d'acheter les trois quarts des actions de l'hôtel. On ne reproche pas à un Etat de bien gérer ses finances, mais le Vatican est-li un Etat comme un autre?

Buropeo rappelle que le concordat de 1929 stipule l'extra-territorialité d'une partie du patri-moine immobilier du Vatican, comme la basilique Saint-Jean de Latran, qu'on imagine mal fai-sant l'objet d'une transaction. La plupart des immeubles apparte-nant au Saint-Siège et à des associations religieuses hénéfiassociations religieuses bénéfi-cient d'exemptions fiscales considérables, toujours en vert u du concordat. Lorsque le Vatican ven d un blen inmobiller à un liers, ou une société qui lui appar-tient, ce n'est donc pas un marché tout à fait comme les autres.

L'Eglise est propriétaire de biens immobiliers à Rome par l'intermédiaire de quatre-vingt-sept ordres religieux masculins et trois ordres religieux masculins et trois cent vingt-cinq ordres féminins. La plupart de ces immeubles ont comme unique vocation d'abriter les serviteurs du cuite. Europeo cite pourtant des cas où ce qui était religieux est devenu nette-ment spéculatif. Le Vatican crée même des sociétés spécialement destinées à faire fructifier une

Rome. — Le quart de Rome est entre les mains du Vatican. C'est que l'ordre des sœurs francisce qu'affirme dans son dernier numero l'hebdomadaire *Europeo*, qui publle également sur sept liard 100 millions de lires Cètte. société fit démolir l'immeuble et construisit un hôtel de luxe vendu par la suite 4 milliards 500 mil-lions de lires à une autre société entièrement contrôlée par le Vati-can L'intérêt de ce genre d'opé-ration est évident : les biens immobiliers protégés par le -concordat se transforment en investissements spéculatifs qui-continuent à rapporter de l'argent

> Europeo cité également l'exem-pie d'un couvent de la congréga-tion des frères de la charité qui fut transformé en bureaux loca-tifs par l'intermédiaire d'une sofut transforme en nureaux lotatifs par l'intermédiaire d'une société appartenant au Vatican,
> dont le siège lègal se trouve à
> Panama. Dans d'autres circonstances, il s'agira d'une vente pure
> et simple, mais pas avec les
> exemptions fiscales prévues par
> les accords du Latran. Europeo
> mentionne aussi le cas d'un immeuble vendu à une agence de
> presse pour l'milliard et demi de
> presse pour l'autres l'atransaction un a rapporté
> que 2000 lires à l'Etat italien
> puisqu'il s'agissait d'un « bien
> immobilier situé dans un Etat
> étrunger ». Tel immeuble vendu à
> un prix dérisoire à une société
> contrôlée par le Saint-Siège rapportera sous forme de loyer
> 10 millions de lires par an. Tel
> autre sera acheté à moindre prix
> par une société du Vatican afin
> d'être revendu au prix fort à un
> tiers. « Nous nous trouvons en tiers. Nous nous trouvons en face de biens appartenant au Vatican, mais gérés par des sociétés qui, en prutique et en droit, sont italiennes, commente Europeo. Elles devraient être soumisés à nos lois et à notre fisc. C'est une évasion fiscale légalisée.

L'Eglise fait valoir que ce statut permet de maintenir des commu-nautés religieuses et des ordres dépourvus de sources de reve-nus Mais à partir du moment où le Saint-Siège fait fructifier ce patrimoine qui se trouve sur le territoire italien, il paraît difficile de justifier l'application des normes du concordat.

> (Intérim.) (Mardi 4 janvier)

# VERTICALEMENT

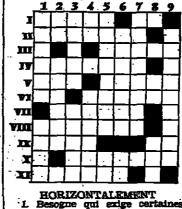

HORIZONTALEMENT

L Besogne qui arige certaines forces; Se laisse assez facilement rouler. — IL Fait des ment rouler. — II. Fait des taches. — III. Bouchée de poisson. — IV. Fait que l'on ignore des ennuis d'ordre budgésaire. — V. A une cartaine dose de sang. froid ; Précocupérent Pascal enfant. — VI. Reste les bras croisés ; Très approchables quand elles sont petites. — VII. Sans raison apparents. — VIII. Travaillés. — IX. Porte un coup ; Pronom. — X. Surtout redoutables lors-

VERTICALEMENT

1. Faisait preuve d'appréciation;
On le repasse quand il a plu.—

2. Cuvette : Vraiment parfaite.

3. Pour les enfants, elle est bien bonne! : Fait état de nombretses choses. — 4. Symbole : Ne sauraient être critiquées quand elles sont légitimes. — 5. Sveltes : Ne sauraient eine critiquees quand elles sont légitimes. — 5. Sveltes; Pronom. — 6. Se promenait à poil; Points. — 7. Très fraiches on fort chaudes. — 8. Un coin de France; Explosif. — 9. Ont toutes les chances de plaire à ceux qui se sentent attirés par les plaisirs solitaires.

SOLUTION DU PROBLEME

Horizontalement Horizontalement

I. Ecrits; AT. — II. Coudre;

Vé! — III. Huée; Cain. —

IV. Après; D.D.T. — V. Se; Sac
(pillage); Ia. — VI. P.T.T. —

VII. Ers; Iei. — VIII. Sieur. —

IX. Déraison. — X. O.E.; Ni;

Su. — XI. Benêt; Air.

Verticalement

1. Echasses: Ob. — 2. Coumá:

1. Echasses; Ob. — 2. Coupé; Ridée. — 3. Ruer; Osée. — 4. Idées; Urne. — 5. T.R. (Renaudot); Salerait. — 6. Sec. — 7. Ad; Plissa. — 8. Avidité; Oui. — 9. Tentation.

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

#### éthiopienne nouvelle « énigme »

Annoncée le 29 décembre à Addis-Abeba, la restructuration du Derg (comité militaire provisoire), organe suprême du pouvoir en Ethiopie depuis la destitution de l'empereur Haïlé Selassié, marque une nouvelle étape dans

Le silence - de nouveau - tres d'Addis-Abeba, remuait le retombe su. Addis-Abeba Prison- monde paysan. nière pendant un demi-siècle des imageries impériales et des mymovenágeuz pieusement entretenus en Occident, l'Ethiopie « révolutionnaire », deux ans pretres contre leurs prélats : et demi anrès la destitution du Négus, irrite déjà l'opinion internationale au point de ne plus une multitude d'événements dismériter d'autres analyses que celpersés (et ignorés) se déroulèrent les, sommaires et vaguement dedaigneuses, qui dénoncent le qui témoignaient d'une incroyable

Les exécutions, les assassinats et les troubles disparates qui se succédent depuis bientôt six mois. des plateaux du Begemder aux déserts du Harrarghé, paraissent avoir lassé commentateurs et chancelleries. On fustige maintenant - avec queique raison \_ cette avalanche de violences et l'on a déjà classé mentalement les rénements d'Ethlopie au chapitre banal des coms de force milltaires du tiers-monde et des dictatures bornées, parées de fumeuses phraséologies socialistes. En clair, une caricature a remplacé l'autre, comme si un étrange destin condamnait, décidement, la vicille Abyssinie à n'être jamais comprise ».

e chaos » et e l'anarchie pseudo-

Car aucun des universitaires linguistes, ou ethnologues, passionnément attachés à la spécificité du « cas éthiopien » n'en fait mystère : ce qui se passe depuis bientôt trois années sur le • toit de l'Afrique » est en réalité plus complexe et beaucoup plus important qu'on ne veut bien l'admettre en Europe. • L'Ethiopie vit une révolution profonde qui rappelle à bien des égards celle de 1789 en France », nous disait un spécialiste des provinces du Sud Peut-on essayer d'en apporter la preuve, sans pacaître cautionner pour autant le meurtre légal l'arbitraire militaire et la logomachie démagogique qui, en effet, constituent désormais l'essentiel des nouvelles datées d'Addis-

La chasse aux opposants de droite et de gauche, organisée par le Derg (comité militaire) : la brutale maladresse de certaines mesures e socialistes e prises d'en haut : la crainte obsessionnelle de complots impérialistes » ; les guerres civiles sporadiques qui ensangiantent les provinces du Nord ; la multiplication des maquis et la politique de force continue en Erythrée : tout cela justifie, c'est vral, un jugement sévère. Mais sûrement pas des simplifications abusives an sujet d'une « Ethiopie devenue folle ». gouvernée par une « potanée d'ofchacun regretterait maintenant le « bon vieux temps » de l'em-

#### Deux sortes de « révolution »

En 1974 et 1975 — on le me sure mieux aujourd'hui, — deux sortes de « révolution » ont eu lieu en Ethiopie. La première, qui fut abondamment décrite par la presse internationale, mit prosso modo en scène trois protagonistes : une armée en colère, révoltée par le sort matériel qui lui était fait et superficiellement politisée ; les étudiants et les intellectuels, citadins d'origine bourgeoise rentrés d'Occident imprégnés d'idéologie marxiste, opposants irréductibles mais minoritaires, et, enfin, la vieille monarchie du Negus, exténuée s'appuyant sur un mythe chrétien à bout de souffle (celui du Roi des rois, élu de Dieu, etc.), sur une aristocratie corrompue, une hiérarchie religieuse contestée et sur la domination fragile de la culture amahra

Les péripéties entrecroisées riches en rebondissements et complots de coulisse, amenèrent rapidement deux des protagoniste (les militaires détenteurs de la a force . les intellectuels fournisseurs de l'idéologie) à jeter bas le trône impérial. Avant de se retrouver face à face et en concurrence pour le pouvoir, une partie des intellectuels condam-nant aussitôt le régime « fasciste » du Derg, une autre estimant utile de soutenir tout en le manœuvrant idéologiquement le pouvoir militaire, seule alternative possible dans l'immédiat. Cette révolution-là, jaionnée d'exécutions, de manifestations et de discours théoriques, ce fut un peu la « révolution spectacle ». Incompréhensible et inexplicable sans référence à l'autre « mouvement » venu, celui-là, des profondeurs, et qui, à des centaines de kilomè-

Page 4

l'affrontement idéologique qui, depuis plusieure mois agite l'ensemble du pays. On a officiellement enregistre depuis l'au-

propriétaires terriens ; incendies

de récoltes ; révolte des petits

agitation des musulmans, parents

pauvres de l'« empire chrétien » :

des 1974 dans toute l'Ethiopie,

fermentation. Beaucoup plus Si-

gnificative en soi que l'irruption des chars de la IV division dans

Celle-ct blen sûr, prit des for-

mes différentes seion les pro-

vinces. Dans le Sud, conquis il y a

moins d'un siècle par l'empereur

n'étaient pas loin de ressembler à

une sorte de lutte anticoloniale

des Gallas dirigée contre les pro-

les policiers (le plus souvent

amahras) imposés par le pouvoir

central et monnayant de généra-

tion en génération leur loyalisme

contre des privilères fonciers. La

réforme agraire revendiquée là-

bas représentait d'une certaine

manière une décolonisation. Dans

Menelik, les jacqueries paysannes

les rues d'Addis-Abeba.

tomne dernier, sept assasinats politiques, une cinquantaine d'exécutions capitales, l'empri-

par J.-C GUILLEBAUD

Occupations sauvages de lati- rist,  $Gult_-$ ) est nettement moins fundia, assassinats de grands inegalitaire, les  $\epsilon$  luttes de masse » inégalitaire, les « luttes de masse » visaient plus volontiers une certaine hierarchie sociale très rigide, la tutelle de plus en plus pesante de la capitale ou encore la domination d'un patriarcat chrétien politiquement compromis. Dans d'autres zones périphériques (chez les Afars de l'Est ou les Somalis du Sud), s'exprimaient plutôt les craintes de minorités ethniques inoplètes de voir remise en question par la modernisation de l'Ethiopie la relative autonomie politique et culturelle dont elles bénéficièrent longtemps dans un pays sous-administre.

Dans les villes et autour des rares unités de production modernes (industries à capitaux occidentaux, entreprises agricoles industrialisées, etc.), se dévelopnaient dans le même temps des priétaires, les administrations et affrontements sociaux de type plus classique et ressortissant à une version « ordinaire » de la lutte des classes. De façon plus diffuse, enfin, une offensive politicoculturelle contre le vieux monde médiéval s'exprimait dans d'innombrables tracts et brochures le Nord particulariste, en revanclandestines à travers quelques che, où le système foncier (Am- conflits particuliers : révolte de la

jeunesse scolarisée au sein des families ; mouvements de femmes contre l'a oppression » masculine ; locataires contre propriétaires; producteurs contre commerçants, etc. Plus encore que les structures de l'ancien régime, c'était ses « va-

sonnement de « centaines de hors-la-loi » et la

#### Tumultueux interrègne

qui se décompossient.

leurs », son idéologie elle-même

La «fuite en avant» qui, en 1975-1976, amena le Derg à promulguer toute une série de mesures radicales (réforme agraire, campagne d'alphabétisation, nationalisations, réforme orbaine et judiciaire, création d'associations paysannes puis de milices armées, etc.), ne s'explique ni par la bonne voionté « socialiste » des militaires ni même par la seule pression idéologique qu'exercèrent sur eux les intellectuels. En réalité, c'est la société éthiopienne tout entière qui basculait rapi-

dement < à gauche >. Le résultat le plus important fut que, peu à peu, toutes les structures autoritaires de l'ancien monde se trouvérent puivérisées. Aristocrates exécutés, en prison ou en exil ; administrateurs « démissionnés »; propriétaires ter-

lution politique, sociale et ideologique affecte liquidation » de dizaines d'opposants au cours d'affrontements armés. Les luttes de tendances depuis plus de deux ans tous les secteurs de la société et donne tout leur sens aux « énig-« &u sommet » et le désordre qui semble se matiques - événements qui se succèdent. généraliser dans les provinces ne peuvent riens chassés vers les villes : polices locales neutralisées, etc. Un

nante tribale, etc.

immense vide politique s'ensuivit, tandis que — déjà troublée par un regain du banditisme de grands chemins, vieille plaie de 'empire — l'Ethiopie se constellait de petites guérillas locales, sans lien entre elles, et souvent différentes dans leur inspiration : lutte de propriétaires terriens défendant leurs privilèges, foyers d'opposition « gauchistes », « fronts de libération » à domi-

Ajoutés aux guerres d'Erythrée et d'Ogaden, ces affrontements intermittents que l'on évoquait ordinairement « en bloc » contribnèrent à donner du pays une image apocalyptique et sangiante qui, pour fondée qu'elle fût, ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Comparés aux interrègnes tumultueux et anarchiques qui ont marqué toute l'histoire d'Abyssinie, celui-là, malgrè les morts et les exécutions, était plutôt moins dramatione qu'on pouvait le craindre. Quant aux menaces d'éclatement du pays sous l'action des révoltes locales qu'en-couragealt l'affaiblissement d'un pouvoir central a intérimaire »,

elles furent nettement exagérées. Dans bien des cas (dans le Sud par exemple), ce fut plutôt un phénomène inverse que l'on constata : des gens oui s'estimaient brimés par l'anclen régime revendiquèrent avec une force nouvelle leur appartenance à la nation

éthiopienne. « Implosion » davan--

tage qu'explosion.

ciellement renoncé.

Vide politique, poullionnement permanent a tous les echelons de la société, diffusion ultra-rapide d'une sorte de « remake » éthiopien du marxisme : la situation, aujourd'hui, demeure plus incertaine que jamais « Tout peut arriver en Ethiopie », murmurait, a Paris un intellectuel exile. Tout saul un retour en arrière et une restauration de l'ancien ordre social à laquelle les emigres de l'EDU (I) eux-mêmes ont offi-

#### Les cinq pouvoirs

Quel que soit, en effet, le jugement théorique que l'on porte sur core. A côte du P.R.P. (Parti réle Derg (régime « fasciste » ou « socialiste »), quantité de choses ont été changées, sur lesquelles on ne reviendra plus : réforme agraire, nationalisations, élimination de l'ancienne élite, droits nouveaux accordés aux musulmans on a certains groupes ethniques, statut de la femme, etc. En dépit des « guerres civiles » et des assassinats politiques qui, cet automne, ont agite Addis-Abeba, le régime a même continue de promouvoir, non sans habileté, certaines réformes radicales : changement de monnale pour confisquer les bénéfices immoraux et les grandes fortunes, réionne scolaire, création de coopératives et de milices, restructuration des syndicats au sein de neuf branches profession-

Reste que les « données » du jeu politique sont devenues assez complexes pour décourager l'ana-lyse et inciter, parfois, les obserrateurs aux exclamations dépitées. A Addis-Abeba — qui de ce point de vue reflète assez bien la situation de l'ensemble du pays l'Etat n'existe plus en tant que tel Face aux assauts de l'opposition (e bourgeoisie » ou e gauchiste »), cinq pouvoirs légaux, au moins, paraissent agir simultané-ment et contradictoirement.

1) Le Derg représente en principe le « bras séculler » de l'armée mais, organisme collégial, il est divisé en tendances hostiles capables d'imposer à tour de rôle leur point de vue. D'où l'incohérence apparente de ertaines

2) La police, chargée du maintien de l'ordre et dont les cadres n'ont pas tous été remplacés, est en majorité dans l'opposition e de droite » et joue rarement le jeu du Derg. On a pu assister, par exemple, cet automne, à Addis - Abeba, à l'arrestation d'étudiants. voire de responsables gouvernementaux favorables au régime que le *Derg* avait ensuite fort à faire pour faire libérer. On peut voir régulièrement en province la police défendre les propriétaires terriens menacés par la réforme agraire, etc. Le multiplication des milices et des comités de quartier, la création d'une unité militaire spéciale (Nebeibai, la « flamme ») vise, entre autre chose, à contourner l'obs-tacle que représente cette police réactionnaire », qui «lle-même d'ailleurs n'est pas épargnée par la contestation interne

3) Le gouvernement civil et l'appareil administratif sont, eux aussi, plutôt hostiles au Derg. Plusieurs décisions sont ainsi paralysées par le « sabotage » administratif, et après d'innombrables purges politiques .es militaires ont quelque mal à remplacer aujourd'hui les fonctionnaires qui leur sont toujours hos-

cependant faire oublier qu'une profonde révo-

4) Le bureau politique, qui regroupe une quinzaine d'intellectuels favorables à un e soutien critique » du Derg, exerce quant à lui, sur le plan idéologique, une influence considérable. Mais il est sans prise directe sur l'exercice quotidien du pouvoir et n'est pas toujours d'accord avec les décisions des militaires (« marche rouge » sur l'Erythrée en mai 1976, rapprochement discret avec Israel, soutien militaire des Etats-Unis. etc.). Le rôle dangereux de a collaboration - opposition » qu'il a choisi de jouer le place ainsi sur le fil du rasoir et lui vaut d'être accusé d'opportunisme et d'hypocrisie.

5: L'armée enfin est loin d'être acquise dans son ensemble an Derg. Certaines unités (ar le de l'air. narachutistes) sont au contraire des foyers d'opposition et produisent des journaux clandestins très vindicatifs.

Si l'on ajoute à cela que chaque institution traditionnelle (syndjcats. Eglises. Université ...), en pleine réorganisation, chaque structure nouvelle (comités de quartier, associations de paysans, comités de femmes) est le théâtre d'une lutte idéologique acharnée dont les protagonistes avancent masqués - des adversaires du régime se présentant par exemple sous l'étiquette gouvernementale pour donner le change. -on comprendra qu'il soit difficile d'analyser les péripéties politiques quotidiennes et les rebondissements de la violence. Les Ethiopiens. a Asiatiques de l'Afrique ». rompus à l'art du complot et de la machination, donnent ici la pleine mesure de leur talent.

Du côté de l'opposition, les choses sont plus complexes envolutionnaire du peuple), qui se ractere e fasciste » du Derg et, sous la menace de l'assassinat politique « programmé », réclame un a gouvernement provisore populaire », coexistent quantité de groupes rivaux qui défendent le plus souvent les intérêts d'une catégorie sociale, d'une classe ou d'une ethnie. Dans les provinces, les maquis que traquent les milices paysannes sont innombrables et ordinairement en concurrence. Dans les trois seules provinces du Nord (Tigré, Begemder, Godjam), on signale des groupes armés se réclamant du P.R.P., d'autres de l'EDU, d'autres encore du général Nega Tegegne, ancien gouverneur de Gondar, d'autres enfin du Front de libération du Tigré. Dans le Sud, les guerriers nomades, manipulés par la 80malie, coexistent avec les « petites armées » de tel ou tel notable entré en dissidence. Mais le phénomène le plus significatif est que tous ces groupes paraissent de plus en plus coupés en deux par une ligne de partage idéologique qui tend à se substituer aux antagonismes ethniques ou religieux-Il faut interpréter comme cela les nouvelles discussions enregistress même parmi les Afars.

#### La lenieur des choses

Devant un tel kaléidoscope. face à un tel fouillis de violence, on comprend qu'il solt tentant de prophétiser le pire pour l'Ethiopie. Vollà bientôt trois années d'ailleurs que l'on annonce l'inévitable naufrage du pays, la perte de l'Erythrée et l'éclatement de l'empire. Quant au régime militaire, il y a blentôt deux ans que l'on prévoit sa chute « imminente». Or l'Ethiopie est toujours là : la situation en Erythree n'est ni meilleure ni cire cu'il y & trois ans, et le *Derg*, impavide, délibère toujours dans les bâtiments du vieux Guebbi (ancien palais impérial). Cette « énigme » devrait incliner à la circonspec-

(Vendredi 31 décembre)

(1) Ethiopian Democratic Union, parti animė notamment par des nobles refugies en Grande-Bretagne et qui disposerati de groupes armés dans les provinces du Nord (Godlam, Begemder, Tigré).

service concernant l'emploi **INFORMATION-PROFESSIONS** 

Dresse chaque semaine le tableau récapitulatif des offres d'emplois encadrées, parues dans "Le Monde" concernant chacune des principales fonctions ou pro-

C'est le moyen, pour ceux qui ont une responsabilité dans l'entreprise, comme pour ceux qui exercent ces fonctions, de suivre les fluctuations du marché de l'emploi.

#### bon de commande à découper Le Illende information-professions

Je désire m'abonner à la synthèse hebdomadaire de la ou les fonctions suivantes : 1) Mettre une croix dans les cases correspondant aux fonctions retenues :

- ☐ Direction générale, fonctions
- ☐ Informatique.☐ Production entretien.
- Etudes organisation et recherche.
- ☐ Direction financière et administrative. multipostes. 

  Comptabilité.

  Marketing relations publiques publicité. humaines et sociales Direction commerciale vente.
- TARIF DES ABONNEMENTS (en Francs)

 Ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux. 2) Entourer, dans le tableau ci-dessous, le nombre de semaines retenu ;

|                                     |     |      |     |     |     |     |     | <del>`</del> |     | <del></del> |     |
|-------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-------------|-----|
| Nombre<br>de fonctions<br>demandées | 1   | 2    | -3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8            | 9   | 10          | 11  |
| 6<br>semaines                       | 20  | . 39 | 57  | 74  | 90  | 105 | 119 | 132          | 144 | 155         | 165 |
| 13<br>semaines                      | 40  | 78   | 114 | 148 | 180 | 210 | 238 | 264          | 288 | 310         | 330 |
| 26<br>semaines                      | 70  | 136  | 199 | 259 | 315 | 368 | 416 | 462          | 504 | 542         | 577 |
| 52<br>semaines                      | 120 | 234  | 342 | 444 | 540 | 630 | 714 | 792          | 864 | 930         | 990 |

*Le tarit de raconnement est la nombre de semaines demandé.* INFORMATION-PROFESSIONS est adressé sous pli fermé soit au domicile soit au

Siège de la Société de l'abouné. (Le premier envoi sera assuré dès la semaine suivant celle de la réception du bon de commande.)

Pour tous renseignements complémentaires, téléphonez au 874.72.05, ou écrire : "LE MONDE" INFORMATION-PROFESSIONS - 5, rue des Italiens, 75009 PARIS ....ou SOCIETE : ..

ADRESSE: TEL:

Joindre le règlement par ch. bancaire à l'ordre du «Monde» ou ch. postel (CCP4207-23 Paris) ETRANGER - envoi dérien : + 1 F. par fonction et par semaine

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

an garang Eigher 🙀

and the second s Trible to Spine 1998 The state of the s And the last section of the second 

-ENTATION DU P

THE REST OF THE PROPERTY OF TH The section of the se CONTROL OF THE PROPERTY OF THE 13 公司的政治 "在中国最后的国际" TARREST FIRE PARTY

The second secon THE STATE OF THE PARTY OF THE P The state of the second of the 

sciolans reprennent confiance? rous cadare la président Ratsirako 

> ক্ষা কর্ম একটা বছর ক্ষামান্ত্রী কর্মান্ত্রী কর্মান্ত্ THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE or arms of the passesse Principal Medagospas, Company partial The Course of th

- Petrion parter Sin 1966 1-10-16-ment form in place struck - Dri La problème des com-les allem est en politifié et de le remain depend de la commi alleme de Para de Commi

Gage 20.27

au: gerri

The state of the s The service of the se der wert an professor series The same than the same

NOAS ENAFORM OF SERVICE ME Service of the servic The sign are possible. The ingeneral property of the constraint of the

The secretary decision of the secretary on the implicate - i z-t-ti en bes anderen 1941 presdre la reite su 1940 de la Frince de Reil 1940) Diens qu'il y a eu des re

THE MESS OF CONTRACTOR OF 1.5

décembre 1976 au 5 janvier 1917 Jendi 35 decembres

Date Dest Poste Charte

41 Le bureau pointique regroupe une quinzaine d'inte tueis favorables a un « sonia critique » du Derg, exerce con critique » dan ideologiam à but sur le plan idéologique me infiguence considérable. Mais I se sans prise directe sur l'enerch questidien du pouvoir et n'est pa sans prise d'accord avec les dif sions des militaires (a march tonge s sur l'Erythrée en ma 1876 rapprochement discret im ista unis etc.). Le rôle dans reas de « collaboration oppo tion , qu'il 2 choisi de lous piace ainsi sur le fil du race et ini want d'être accusé d'oppr tunisme et d'hypocrisie.

5) L'armée enfin est loin den acquise dans son ensemble a Dog Certaines unites (ar te Pair, parachutistes; sont an cotratre des loyers d'opposition s bracioisent des journaux clands tina très vindicatifa

Si Pon ajoute à cela que chaqe estation traditionnelle (sym cath. Eglines. Université .i. a te reorganisation, change tructate nouvelle (comits e constier, associations de parage dets de femmes) est le thêm d'une butte idéologique achanse dont les protagon ses avances - Ces adversaires in restine se présentant par ers nie mas l'étiquette gouvername. tale pour donner le change ... de commengis dan son enie d'analyser les périperes puries quatidiennes et les religies ments de la violence. Le Pileparms, a Asiatiques de l'Afrance. rompus à l'art du compin età is machination, donners in b pieine mesure de leu uien

- Da côté de l'opposition le

cheses sont plus complexa ecore. A côté du P.R.P. (Paril p. déclare marxiste, dénouse à p ractice a fasciste o du Dens sous la menace de l'assa politique e programmes, mis populatre », coexistent quanta ETUDES TIVELE QUI deferate plus souvent les interis so catégorie sociale, d'une time d'une ethnie Dins les prome in maquis que traquent la S S paytannes sont incommit s ordinalrement en concurs Cana les trois soules promi de Hord (Tigre, Begender, St. jent), on signate de pri-armis se réclimant de pri-d'autres de l'EDU, d'autres ann du général New Tegera : enfin du Frant de libéraire. Figre, Dans le Sud les san nomades, manipules par his malie, coer dent syer is : annès : de te cu tel som Nomene le pius significanti sur logs ces groupes de principal de la company de la comp plus en plus cours en deur une ligne de parrass dentes qui tend à se substitue aux nimes ethniques or villa Of faut interpreter comme call nouvelles discussions entering an min des France des Laboration mine partie in Alan

La lenieur des cheses

face à un tel founds de rome on comprend de prophrie de pas pour les par les pa the l'Erythete de least de la langue de la l mentale indicate the little to the control of the c

(Vendred) to discounted CHE SELECTION OF COMMENTS OF CHEST OF C 1976 an 5 janvier 191

1400

100

179

# pienne

(Suite de la première page.) La décolonisation, dans ces

ons, he peut être qu'un processus long et heurté, de l'insurrection de 1947, aux manifestations de mai 1972 et au choix de 1975 Méffant, le paysen maigache, qui vit généralement en semi-autarcie écoute, se tait et se demande d'abord dans quel tiroit connu il pourra caser la nouvelle - promesse annoncée d'en haut ». C'està-dire de Tananarive. . . Vieux routier de la politique mal-

gacha - il a été l'un des animateurs du Monima, un parti de gauche, avant de railler le président Retsiraka, — M. Charles Ravo-Janhar connaît ses auditeurs. De sa yolx chaude et lente, il évoque les responsabilités d'une société d'Etat, le SINPA, dans un détournement de is collecte du paddy. M Daniel puls 1972, a introduit l'orateur auprès de cette petite assemblée de ruraux qui, plus tard, au cours d'interminable palabres sur la nisce mauvaise Carola. - Las pavaens. nous dit M. Rayojanhar, se mélient

surfout quand on leur dit ce qu'ils n'eftendent pas de nous. -

La contradiction - dans le style local, c'est-è-dire sous forme d'une damande d'explication qui se veut anodina - est portée par le président de la section locale de de choisir, de décider. - Tant que te l'A,K,F.M Les partis politiques, bannis, ayant dù se transformer en - associations révolutionnaires », l'A.K.F.M est devenue le K.D.R.S.M.

les anciens algles demaurant en usage. Avec l'AREMA et le Vonjy (un mouvement de raillés de l'ancien régime), ("A.K.F.M et le Monima font partie, aujourd'hui, de la coafilton malalsément tormée en 1975 autour du président Ratsiraka. Comment organiser la collaboration est, en substance, la question du

déléqué local de l'A.K.F.M. M Ravojanhar n'en est pas dupe. L'AREMA, dont le secrétaire général est le président de la République, est acupconnée par ses partenaires de vouloir colffer les trois autres mouvements au sein d'un - Front uni - qui doit tions locales et générales. Le conseil- de la capitale. Six jours plus tôt, ler à la présidence, également mem- il avait convaincu le général Rama-

bro du comité directeur de l'AREMA. entend blen dissiper les appréhensions, - ti n'est pas question de contrainte », dit-il D'alileurs, il n'est venu à Arivonimamo que pour prendre contact. C'est à la population

peuple n'ast pas encote conscient

des problèmes, aucune révolution ne

Seize ana après la proclamation et le Monima, le Kamiviombio Mais de l'Indépendance, la République démocratique malgache fête son premier enniversaire. - Ce n'est pas une pause, mais un redémarrage », assure le président Ratsiraka, qui parte également d'= innovation =, de = diversi-fication = et de = créativité =. = C'est une chânce. la première -, nous a M. Laurent Radaody, l'un de ses entre les quatre mouvements ? Telle collaborateurs, qui se rend lui aussi en province, chaque semaine. Enfaniés dans la dovieur après trois ans de confusion, is Républi de confusion, is République démo-cratique s'anime. Le 6 février 1975, un officier de gendarmeria, le colonel Ratsimandrava, était assassiné alors qu'il regagnait sa demeure par

tête de l'Etat. Un directoire militaire inquiet de

la situation ainsi créés evait alors décide de parer au plus pressé : calmer les officiers rebelles, éviter que la panique ne gagne la capitale. A rité correspondait, pour amadouer la population, un - procès du siècle impliquant beaucoup d'inculpés et aux méandres trop complexes pour que le public y vit clair. La justice militaire mit longtemps à choisir de tourner la page en ne condan

Comme on pouvait s'y attendre, le directoire finit par déléguer ses pouvoirs à la plus forte personnalité militaire, la capitaine de frégate Didier Ratairaka, L'ancien ministre des affaires étrangères du général mer en dirigeant national. L'étatl'influente bourgeoisle merina des Hauts-Plateaux décidérent de l'y aider Que pouvalent-ils faire d'autre ?

que trois comparses.

S'agissait-il d'un - 1958 maigache mené dans un style gauillen ? - Les effets », nous répond le président

Le prix du sucre n'a pas aug-menté depuis 1952. L'essence de-meure à bon marché, et aucune

hausse des salaires n'est inter-

venue depuis mars 1975. Le prix

de vente du kilo de riz est de 65 PM depuis 1972. Bien entendu, il s'agit là d'armes à double tran-

chant le consommateur v trou-

vant davantage son compte que le

producteur. Par ailleurs — et c'est là une énigme pour de nombreux experts. — le service de la dette

demeure inférieur à 3 %, beau

record pour un pays en voie de développement. Le capacité d'em-

prunt de Madagascar demeure

énorme ». nous assure un économiste français. Enfin. le déficit de la balance commerciale a été

comblé en 1976, et elle est même

redevenue légèrement excéden-

taire L'existence d'un potentiel agri-

cole considérable est, en quelque sorte, à la fois un frein au déve-loppement et une chance. La pru-

# OCÉAN INDIEN

UN AN DE «VOIE SOCIALISTE»: A' MADAGASCAR Ratsirake, qui a fait adopter à la Grande-lie de nouvelles institutions l'opposition ouverte est rare, ce qui et sanctionner sa présence à la tête explique peut-être la surprise de de l'Etat par un vote populaire et l'étranger devant certaines explosio

> était sinsi acceptée. Celul que certains de ses adversaires. Notamment dans la bourgeoisie à Tananarive même, et, comme nous merina, tiennent toulours pour un - arriviste -, s'est attelé à une tâche difficile dans une société où l'accom-

référendaire La trève politique était

approuvée et une nouvelle expé-

rience, menée par un jeune officier

de marine originaire de la côte.

venir. Ayant de songer à la réforme la plus durable - celle des campagnes. — le nouveau régime devait d'abord s'assurer quelques arrières : définir une ligne d'action, s'affirmer le dit son chef, obtenir que « l'in-

de violence qu'il n'a pas su sentir

(Jeudi 30 décembre)



français? « Combien de Mal-gaches mangent du beurre? » s'étonne devant nous le président

Ratsiraka Le pays produit de quoi se nourrir, sauf dans le Sud, déshé-rité depuis toujours. En règle générale, il ne semble ni plus mal ni misux loti que vollà quatre ans. La variété et la richesse des marchés des Hauts-Plateaux pa-raissent en témoigner, même si les mendiants sembient un peu

plus nombreuz chaque année à

Tananarive. Mais c'est dans la capitale que se font et défont les régimes. JEAN-CLAUDE POMONTL

(Vendredi 31 décembre)

Prochain article :

EN QUÊTE B'UN « FRONT UM »

#### II. - LA TENTATION DU REPLI

Tananarive. — a Notre écono-mie est comme le bon petit fonc-tionnaire : il ne réussira pas, car il manque de mordant. Il n'y croit pas. » Installé dans l'un des bureaux de l'ancien consulat général de France, qu'il a fait re-décorer de bois et de marbres locaux, M. Justin Ravorison, ministre de l'économie, est un esprit pragmatique et, à n'en pas dou-ter, libéral. « A la limite, dit-il. nous préjéterions une société mo-tivés par le projit, c'est pourquoi nous avons nationalisé, mais sans créer de nouvelles entreprises

On se fait une idée du cadre où se posent les problèmes éco-nomiques en prenant le train qui relie la capitale malgache à son principal port, Tamatave. La route est d'ailleurs presque impraticable et le demeurera tant qu'une équipe chinoise n'en aura pas termine la réfection. Les trois cent soixante-dix kilomètres de voie ferrée sont couverts en convoi qui s'arrête une trentaine de fois et peine dans les étapes de montagne.

Parfois dans un état assez pitoyable, 4.000 kilomètres de rou-tes bitumées ou emplerres, c'est peu pour une lle plus vaste que

Tananarive. — « Îl y a beaucoup de jorces réactionnaires, mais, même si je disparais aujourd'hui,

un reiour en arrière est impos-sible » Le président Didier Ratsi-

solle, a Le président Didier Ratsiraka juge son pays dans une a phase de réorganisation à « Le pit est pris », dit-il. Dans l'ancienne Malson de France, il occupe un bureau dont un seul garde surveille l'entrée. La repartie vive, assez sensible aux critiques, il a relevé la réflexion prètée à M. Michel Debré, iors de la visite du président français à la Réunion, sur la « musère » de la grande île voisine. « Quand il v a eu des cyclones sur Madagascar, Michel Debré a-t-ul juit le moindre geste? A-t-on ulors évoque la misère de Madagascar? » En deux heures d'entretien à bâtons rompus, il revendra sur le sujet à plusieurs reprises.
« Quel bilan dressez-vous de

« Quel bilan dressez-vous de

cette première année de prési-

— On va trop vite pour les uns, pas assez pour les autres, pour moi en particulier. Il faut que l'intendance su i ve En 1975, le pays était au bord de la guerre civile, nous courions à la catastrophe Maintenant, les citoyens reprennent conflance, se remettent au traveil C'est sofissies et n'en

au travail. C'est satisfaisant, n'en déplaise aux détracteurs de tous bords à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas une pause, mais un rédémarrage.

— Ne craignez-vous pas une sorte d'enlisement dans de nouvelles structures ?

— Je ne suis pas d'accord avec certains gauchisies. Ils veulent du neuf et l'ont table rase du passe. Détroire les routes? Tuer les élites? Nettoyer les opportunistes au sein de l'administration? C'esti-

facile à dire! Par exemple, a l'université, 90 % des enseignants

sont des réactionnaires Mais sans eux l'Université ne fonctionnerait

pas. Il faut attendre la formation de professeurs révolutionnaires. On est toujours un peu gené par l'héritage.

lition on un parti unique? — Le parti unique, je l'ai pro-posé, mais la conjoncture n'est pas favorable. Il faut tenir compte

des personnalités, des psycholo-gies. Il ne faut pas forcer les choses Faisons un front uni, c'est

une étape nécessaire

- Comment concevez-vous le juiur front ? Comme une coa-

dence?

<Les citoyens reprennent confiance >

nous déclare le président Ratsiraka

De notre envoyé spécial

la France. Le parc automobile ne compte qu'un peu plus de cent mille vénicules. Le réseau ferro-viaire est long de 884 kilomètres seulement. Madagascar dispose de deux cents pistes d'atterrissage

pour quatre-vingt-cinq gares. Les Malgaches continuent donc de vivre, le plus souvent, loin les uns des autres. Selon M. Ravorison, une approximation de la circulation monétaire est fournie par le taux de commercialisation du riz, denrée de base. Il ne serait que de 10 à 15 %. Les campagnes — 88 % des Malgaches sont des ruraux — vivent donc du troc. Les remous de Tanarive y sont étouffés par la distance et le temps. C'est à la fois une assurance de stabilité et un lourd handicap.

maritimes (14 %) n'ont pas été affectés. L'électricité et les eaux étaient déjà sous le contrôle de l'Etat avant ces nationalisations, A la sulte des nouveaux accords

l'une de ces sombres ruelles qui s'ac-crochent à fianc de colline au cœur

ranco-malgaches de coopération et de la sortie de la zone franc (1973), ces nationalisations ont achevé le dégagement de l'écono-mie de l'emprise française. Mais de l'étatisation à la socialisation il y a cependant un pas impor-tant, que les Malgaches se sont gardés de franchir, a Vous de-vez comprendre, nous dit un offirôle national dans l'insurrection de 1947 et que, même si elle a pro-jité du régime Tsiranana, nous n'avons pas de raison d'aller trop

La véritable nationalisation de l'économie maigache s'est réalisée à compter de 1972, après la chute du gouvernement Tsiranana, et surtout avec la série de mesures prises en 1975. Du 15 juin au 31 octobre 1976, les chiffres d'affaires des entreprises contro-lées par l'Etat sont passés de 13 à 61 %, solt par secteur de 25 à 100 % (banques), de 18 à 33 % (industrie), de 15 à 100 % (assurances), de 15 à 78 % (exportations). Seuls les transports au 31 octobre 1976, les chiffres

— Où en sont vos relations avec Paris et comment envi-sagez-vous une coopération ?

— Quand je suis avec des officiels français, les nuages se dissipent. Par la suite, ça recommence. J'espère que, cette fois, cela ne va pas recommencer. Il y a de bons et de mauvais Français.

a Madagascar. Comme partout. De toute façon, les Français sont forcés de jouer le jeu. Prenez

un Giscard, un Mitterrand ou un de Gaulle, mettez-le à Madagas-

de Gaulle, mettez-le a Madagascar à l'instant t, que fera-t-i
d'autre que moi-même ? Comment les gaullistes ne peuvent-ils
pas comprendre? Ca n'est pas
une question de sous-information.
Il y a des moments où nos bateaux sont retardés intentionnellement. Ca existe, l'impérialisme.

Peut-on parler d'un rap-prochément dans la phase

Oui. Le problème des com-pensations est en pointillé et son règlement dépend de la volonté politique de Paris. M. Giscard d'Estaing semble mieux avoir.

compris notre politique après m'avoir rencontré à Paris, en juin dernier. Le lobby parisien envenime nos rapports. Quand le vin est tiré, il faut le boire.

- Quelle importance accordez - vous au problème de Mayotte et des flots de l'océan Indien ?

Nous essayons de tendre une

perche mais encore faut-il que les Prançais la saisissent ils de-

res reançais la saisissent. Ils de-vraient se dégager le plus vite possible Par ailleurs, qu'apporte la possession d'un flot, Juan-de-Nova, à la grandeur de la France?

Pour nous, c'est important : pour

- Quel jugement portez-pous sur la situation en Afri-

- Elle va degenerer. La ma-

(Jeudi 30 décembre)

vous, c'est une poussière.

que australe?

tons déjà impliqués.

la question »

actuelle?

que la bourgeoisie a joué un

« Ne pas aller trop vite »

Au demeurant, la gestion des sociétés nationales, mises en place à partir de 1973, fait l'objet de critiques souvent justifiées. La République démocratique n'a peut-être pas encore, au demeu-rant, les moyens ni la volonté de s'attaquer de front au capitalisme local. Pressé sur sa gauche d'aller plus vite, le président Ratsiraka n'ignore pas que d'autres forces

l'ancienne administration, la bourgeoisle merina et même cer-tains de ses amis de la côte — freinent cette évolution et que dans son pays, du moins, 98 % de « oui » ne signifient pas un chè-que en blanc. La « priorité des priorités », selon le ministre de l'économie, est de « nourrir, loger, vêtir, ins-truire et transporter ». On a récolté de 1,6 million de tonnes (l'estimation la olus orudente) à bourgeoisie merina et

(l'estimation la plus prudente) à 2,1 millions de tonnes de paddy en 2.1 miliona de tonnes de paddy en 1976. Mais comme la commercialisation n'affecte que 250 000 tonnes au mieux. il faut importer de 30 000 tonnes à 60 000 tonnes d'une année sur l'autre pour ravitailler les villes. « C'ast un trou que nous n'arrivons pas à combler », nous dit le ministre.
Faute de statistiones sérienses.

bler a, nous dit le ministre.
Faute de statistiques sérieuses,
plusieurs explications sont avancées: par exemple, le taux de
croissance démographique (2,5 %
par an) ou la généralisation récente de la consommation du riz.
Les Chinois auraient reproché à
leurs amis malgaches d'en « mancer tro a II suffirait nourtant leurs amis malgaches d'en « man-ger trop » Il suffirait, pourtant, que la consommation d'engrais azotés utile passe du chiffre très faible de 8 000 tonnes/an à 50 000 tonnes pour atteindre l'autosuffi-sance sans même avoir à étendre les surfaces cultivées. On pourrait aussi convaincre le paysan maiga-che des Hauts-Plateaux d'utili-ser le repionage pour obteuir deux

che des Hauts-Plateaux d'utiliser le repiquage pour obteuir deux
récoltes par an, ce qu'il fait très
rarement. Ou encore, dans certaines régions, le persuader
d'avancer de deux à trois mois
l'époque de la moisson...
En pranant 1970 comma base
100, l'indice de production des
matériaux de construction est
tombé de 113 (1971) à 31 (1975)
et 24 en décembre 1975. La production de bois est passée de 132
(1971) à 54 (1975). Si l'indice
général de la production industrielle n'a pas sunt de chute pendant la même période, — il a
même progressé de 105 à 115 —,
c'est surtout grâce au bond de
la production de chrome (de 102
à 201)

La décolonisation économique

La décolonisation économique de Madagascar s'effectue dans un climat difficile La production industrielle donne les premiers signes d'essouffiement, les crédits à long et à moyen terme se font puis rares et les avances de l'Etat se sont élevées à 23 mil-liards de francs malgaches pour chine de guerre va continuer de tourner. Madagascar est en deuxième ligne. Nous nous senun budget de fonctionnement de 62 milliards. Les rentrées d'im-— Y a-t-A eu des candidats pour prendre la relève mili-taire de la France à Madapôts directs sont mauvaises. En-fin, la production agricole marque le pas : l'indice est de 107 en 1976 contre 104 l'année précédente

- Disons qu'il y a eu des vel-léités. Mais, me connaissant, per-(base 100 en 1970). sonne n'a jamais osé me poser En revanche, en 1976, le taux d'inflation a été maintenu en dessous de 7%, chiffre enviable pour un pays du tiers-monde

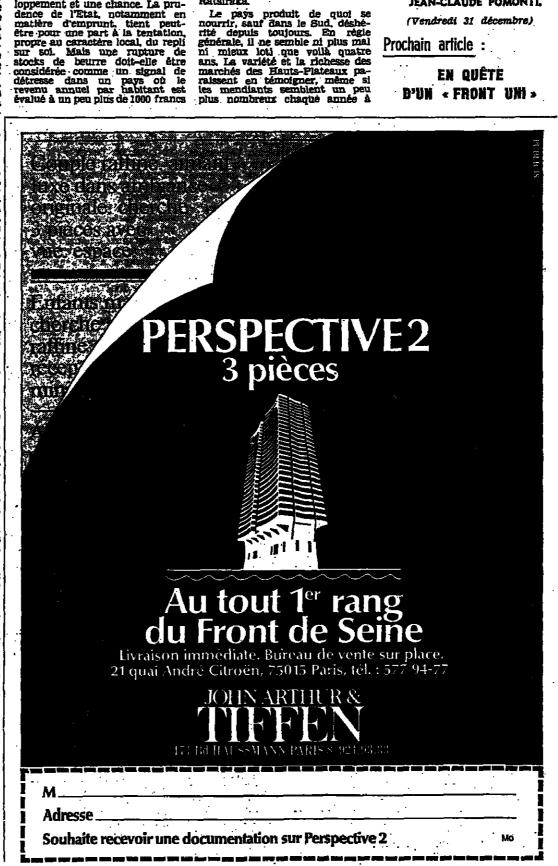

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

J.-C. P.

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

Page 5

L'année 1976 pourrait être davantage l' a année Hua Kuo-feng », dans la mesure où le nouveau président du parti chinois a déjà, en quelques mois de pouvoir, change le cours des choses dans le pays le plus peuplé de la terre. Elle est en tout cas l'année chinoise, avec la mort des deux principaux dirigeants du pays, Chou En-lai et Mao Tsetoung (avec, entre les deux, l'un des séismes les plus meurtriers de ce siècle), le décès du Grand Timonier étant lui-même précédé et suivi d'une lutte pour le pouvoir plus intense encore que tout ce que l'on avait vu pendant la révolution culturelle. Les jeux sont-ils faits aujourd'hui ? [] reste aux vainqueurs de la « bande des quatre » à se partager les dépouilles, à régler entre eux les conflits de rivalité ou d'orientation inévitables après un tel coup de belsi, d'autant plus inévitables que l'ausorité du chef nominal n'est pas encore assez solide pour lui éviter le marchandage et les concessions.

Une seule chose est certaine : les cadres du parti, de l'armée, de l'Etat, qui semblent éprouver, après la disparition de leurs « empêcheurs de danser en rond » (les « quatre » et Mao lui-même) un soulagement analogue à celui qui avait accueilli, en U.R.S.S., la chute de Khrouchtchev, aspirent à retrouver la stabilité et la sécurité qui étaient les leurs il y a treize ans, avant le déclenche ment de la révolution culturelle. lls ont de bonnes chances d'y parvenir, l'évolution la plus probable étant le retour au « centralisme démocratique » de type classique, c'est-à-dire soviétique. Le contenu en sera sans doute différent, notamment en politique étrangère, mais c'est blen d'un système très proche de celui de l'U.R.S.S., basé sur une pyramide rigide du commandement et cherchant la puissance dans le développement de l'economie et des forces armees, qu'il s'agit. A long terme, le risque est, comme à Moscou, celui d'une gérontocratie généralisée et non plus confinée an seul sommet de la hiérarchie. comme c'était le cas jusqu'à pré-

Si l'on en juge par le nombre de morts, l'année 1976 a été aussi celle du Liban. La guerre civile qui a ravagé ce pays pendant près de deux ans. l'une des plus meurtrières de l'époque, est maintenant en vote de liquidation : non pas parce qu'une solution politique a été trouvée entre les divers groupes et confessions en présence, mais parce qu'une force supérieure à celle de chacun d'entre eux, celle des Syriens, a fini par imposer sa lot avec l'assentiment des « frères » arabes, surtout des deux puissances qui tiennent en maln les destinées de toute la région.

C'en est fini de l'îlot de liberté ou'était le Liban dans le monde arabe : comme le montre la mise au pas de la presse, les intèrêts d'Etat de la puissance protectrice occupent le terrain auparavant tenu par le libéralisme accuelllant d'un Etat refuge. En second lieu, ce qui était jusqu'icl la a résistance a palestinienne doit, bon gré mai gré entrer dans le jeu des puissances « installées » au lieu d'être l'éternel et souvent irresponsable trouble-fête.

De là l'effacement, au moins provisoire, du Front du refus, et le progrès, dans le camp arabe, de l'idée d'une solution modèrée allant naturellement dans le sens s'impose depuis des années à tous les observateurs sans préjugés : retrait d'Israel des territoires conquis en 1967, création d'un Etat palestinien en Cisjordanie Gaza, reconnaissance des Etats et de leurs frontières par toutes les parties concernées.

la Syrie et l'Egypte, récorcillées pour l'occasion, et surtout l'Arable Saoudite, devenue l'un des prin-

Page 6

par MICHEL TATU

cipaux bailleurs de fonds du monde et puissance dominante au-delà même de sa région on l'a vu récemment dans l'affaire du prix du pétrole, donne à penser que l'année 1977 sera celle d'un effort de paix « majeur », comme disent les Américains. M. Giscard d'Estaing l'a constaté récemment, mais c'est évidemment de M. Carter que l'on attend à cet égard le rôle décisif. Saura-t-il ou voudra-t-il exercer les pressions nécessaires sur Israël, alors que ce pays connaîtra pendant presque tout le premier semestre une campagne électorale permettant toutes les surenchères nationalistes ? Il est encore trop tot pour le dire, mais c'est à sa détermination et à son habileté sur ce chapitre que l'on jugera très vite le nouveau président.

L'Union soviétique restera sans doute une puissance marginale dans le processus de paix, même si la reprise attendue de la confèrence de Genève lui rend un rôle un peu plus en vue qu'en 1976, mais toujours formel. La force et la faiblesse de la seconde puissance du monde, c'est en effet que son influence est presque exclusivement militaire, même sı elle se consolide tou fours plus dans ce domaine. Au Proche-Orient, Moscou retrouvera peutêtre son heure de gloire en 1978, dans le cas où un échec - nullement exclu - du prochain effort de paix remettra à l'ordre du jour, dans le camp arabe, les préparatifs guerriers.

En 1976, la seule région où le Kremlin a po effectuer une percé a été l'Afrique australe, à la saveur de la guerre en Angola et de l'aide massive accordée à la fin de 1975 en matériel soviétique et en militaires cubains, à l'ur, des trois mouvements nationalistes rivaux, assurant ainsi sa victoire. Maigré ou peut-être a cause des appréhensions suscitées, notamment en Afrique, par cette initiative sans précédent, celle-cl n'a pas été répétée dans d'autres pays, pas même au Mosambique, qui s'est pourtant engagé ouver-tement dans la guerre contre le régime blanc en Rhodésie. Il reste que dans ce dernier pays, ainst qu'en République Sud-Africaine, le décor est planté pour un affrontement aussi lourd de violences et de rivalités potentielles entre grandes puissances que l'a confirmé la montée du P.C. comme été toutes ces dernières années 1976 a été celle où M. Smith a accepté en principe, sous la pression de M. Kissinger l'accession de la majorité noire au pouvoir dans un délai de deux ans, mais elle a été aussi l'année de Soweto.

#### L'Europe au jour le jour Echec de la conférence de

Genève sur la Rhodésie, stagnation des négociations soviétoaméricaines sur la limitation des armements stratégiques et de la conférence de Vienne sur la réduction des forces en Europe ; déception et temps mort dans la détente Est-Ouest après les promesses non tenues de la conference d'Helsinki : une année pour tien, ou presoue dans le dialogue Nord-Sud, peu de progrès à la conférence du droit de la mer : 1976 aura été l'année de la diplomatie enlisée, et pas seulement parce que l'élection américaine a conduit bien des gouvernements à ajourner des échéances. Tout se passe comme si les changements les plus importants des années précèdentes - rapprochement sinoamèricain, détente Est-Ouest et fin de la guerre du Vietnam. guerre d'octobre au Proche-Orient et crise du pétrole — n'avalent pas encore été complètement assimiles et si les équipes en place manquaient totalement d'idées sur les prochaines mutations.

C'est surtout le cas de l'Europe occidentale qui continue de vivre au jour le jour à travers des difficultés économiques aggravées, sans prise apparemment, à de rares exceptions près, sur des sociétés de moins en moins gouvernables. Paradoxe de la situation, c'est au moment où des nations en pleine évolution du sud de l'Europe - Espagne, Portugal, Grèce, Turquie - regardent avec espoir vers la Communanté européenne que celle-ci étale le olus complaisamment son impuissance et son incapacité.

Les conseils européens » inventés par M. Giscard d'Estaing en 1974 se tiennent bien aux date prévues, mais ils se terminent sans que soit prise aucune décision avec un lustre décroissant qui les fait ressembler aux cons Le fait que plaident en ce sens des ministres d'autrefois. La promesse d'élections au Parlement européen au suffrage universel dans dix-huit mois a plus de

chances de ranimer des querelles juridiques ou de doctrine — c'est déjà chose faite en France que de rallumer la flamme de l'élan européen. La coopération politique est moribonde, notam-ment par la faute de M. Giscard d'Estaing, qui semble préférer les enceintes de type « mondialiste » (les « sommets » des grands pays industriels, du type Rambouillet) o: le dialogue avec quelques partenaires privilégiés (le président américain, MM. Schmidt ou Callaghan) au cadre plus rigide des Neuf. Toujours est-il que toutes les initiatives, même de moindre importance, prises par Paris su naissance de l'Angola, offre d'une mediation, puis d'une force de paix au Liban, promesse de contribuer financièrement à un règiement rhodésien, embargo sur les usines de retraitement du combustible nucléaire) ont été prises par la France seule ou après consultation avec un seul

partenaire, assez souvent les

L'impuissance des gouverne-

Etats-Unis.

ments n'arrête pas pour autant l'évolution interne de ce que les Chinois appellent le « second monde », c'est-à-dire les pays développés d'importance moyenne qui vivent à l'ombre des Deux Grands. Au Canada, la victoire spectaculaire des indépendantistes aux dernières élections québécolses sonne à terme le gias de l'expérience libérale de M. Trudeau à Ottawa. An Japon, le scandale Lockheed a conduit non seviement à l'arrestation — provisoire — d'un ancien premier ministre, mais aussi et surtout à un nouvel affaiblissement du parti au pouvoir, qui doit déjà rechercher parmi ses « dissidents » le soutien nécessaire pour gouverner (le même scandale aura eu finalement des effets politiques marginaux en Europe compris aux Pays-Bas, malgré mise en cause du prince Bernhard).

Sur le Vieux Continent, l'évolution a été en apparence contradictoire, puisqu'on a assisté à un recul de la « gauche » au Nord (défaite des sociaux-démocrates en Suède, sévère perte de sièges de la S.P.D. en R.F.A.), à son progres au Sud. Pourtant, il faut se garder des généralisations hâtives à propos d'un phénomène dont le seul trait commun semble être l'usure du pouvoir. Ainsi, les élections italiennes ont à la fois la fascination que ce parti exerce vie politique du pays et stoppé au moins provisoirement à l'étranger les spéculations apocalyptiques sur l'irrésistible marche au pouvoir de M. Berlinguer. Si un pays est proche d'un changement important de majorité. c'est moins l'Italie, où la gauche

communistes et socialistes totalise quelque 46 % des suffrages, què la France, où les partis du programme commun en étalent à plus de 49 % dès 1974 et, selon les sondages, à 54 % aujourd'hui.

L'« eurocommunisme » est bien parti en tout cas pour être une composante importante de la situation politique dans de nombreux pays du Vieux Continent, non seulement en 1977 mais pendant toute la décennie à venir. Après son apparition officielle en Espagne — où la légalisation du P.C. sera le point d'aboutissement d'une libéralisation spectaculaire et habilement menée peu que l'évolution du P.C.F. se confirme, il pourrait peser d'un poids accru non semiement à l'Ouest, mais à l'Est.

Car si la conférence euro péenne des P.C. à Berlin n'est. visiblement pas une grande date pour M. Breinev et ses amis qui se sont empressés de remet-tre aussitôt sur le pavois le concept d'internationalisme proléturien après avoir dû l'écarter du document final, - elle en est une pour le mouvement communiste. Déjà, les pressions publiques des P.C. pour le respect des droits de l'homme mettent mal à l'aise les dirigeants soviétiques qui, de Soljenitsyne à Boukovski en passant per Pliouchtch, doivent maintenant affronter une désagréable campagne d'opinion tous les six mois. Mais elles peuvent aussi peser sur l'évolution des pays plus fragiles du « glacis » qui, tels la Pologne ou la R.D.A. aujou hui, ont eux aussi de sérieuses préoccupations avec leurs

Immobilisés à l'Est, impuissants à l'Ouest, les gouvernements européens n'ont guère brillé au cours de l'année écoulés sur la scène mondiale ni même chez et \_ucun d'entre eux n'est pourtant e mesure d'effacer complètement le profil d'une Europe nouvelle et différente qui ne se d'apparaître derrière la grisaille du quotidien.

(Lundi 3 ianvier.)

FRANCE

### Le Conseil constitutionnel met des limites à la supranationalité tout en acceptant l'élection du Parlement européen au suffrage universel

Le Parlement français examinera au cours de sa prochaîne session, qui s'ouvrira le 2 avril, le projet resatif à l'élection au suffrage universel des membres de l'Assemblée européenne. Après avoir pris connaissance de la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité avec la Constitution de l'engagement international qu'il lui a soumis. M. Giscard d'Estaing a estimé que la voie de la ratification parlementaire était

Si elle satisfait les pro-européens, tel M. Dill. gent. vice-président du C.D.S., la décision da Conseil ne convainc pas les adversaires de l'inté. gration européenne comme MM. Debré et San. guinetti. Et cela bien que la haute juridiction constitutionnelle ait assorti sa décision de considérants qui définissent d'une manière très contraignante, pour d'éventuelles tentations supranationalistes, la souveraineté nationale

té officiellement saisi, le décembre, par le président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la décision du Conseil des communautés euro-péennes du 20 septembre 1976, relative à l'élection de l'Assemblée relative à l'élection de l'Assemblée au suffrage universel direct, comporte une clause contraire à la Constitution. Il avait jusqu'au 3 janvier pour rendre sa décision. En réalité, le Consell avait été saisi officieusement dès le 5 novembre dernier, lorsque son président, M. Roger Frey, avait été requ par M. Giscard d'Estaing. Aussi a-t-il eu le temps de procèder à une longue étude et a-t-il pu rendre sa décision le 30 décembre, après en avoir délibéré, une dernière fois, le jour même et la veille. En application de l'article 62 de la Constitution de l'article 62 de la Constitution cette décision s'impose à tous les pouvoirs publics.

M. Giscard d'Estaing s'est aussitôt réjoul de son caractère posi-

tif : une décision de non-confor-mité avec la Constitution aurait imposè soit une revision de celle-ci, soit le blocage de l'engagement international pris avec les parte-naires européens, et elle auran dramatisé un débat qui est loin d'être clos. Un obstacle est levé, mais, comme on le verra, bien des barrières sont mises pour prévenir toute évolution supra-

dans le cadre de la Constitution de la V. République.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était saisi d'un engagement international comme le prevoit l'article 54 de la Consti-tution. Par la même il affirme sa compétence, alors que celle-ci avait été contestée (le Monde du 13 novembre 1976). M. Georges Vedel a exposé dans le Monde du Vedel a expose dans le acorde 25 décembre pourquoi l'acte qui 25 décembre pourquoi l'acte qui 25 décision du 25 décembre pourquoi l'acte qui accompagne la décision du Conseil des communautés du 20 septembre et qui modifie les dispositions des traités (sur le nombre des représentants des Etats et les modalités de leur élection) a valeur d'engagement international et entre dans le champ d'application de l'article 54.

Dans le premier de ses consi-

Dans le premier de ses consi-dérants, le Conseil définit l'objet de la saisine . élection au suffrage universel direct des représentants des États de la C.E.E. et conditions de cette élection. Il pose ensuite en principe qu'aucun texte constitutionnel n'autorise le texte constitutionnel n'autorise le transfert de souveraineté natio-nale à quelque organisation inter-nationale que ce soit. Or, observe-t-il, il ne s'agit ni de modifier les compétences et les pouvoirs « limitativement attribués » aux Communautés européennes ni de modifier le nature de l'Assemblée modifier la nature de l'Assemblée concernée. Cet argument a main-

Le Conseil constitutionnel avait nationaliste de l'Europe, du moins les fois été avancé par MM. Giscard d'Estaing et Barre et même par M. Chirac à l'appui du projet qui sers soumis à ratification.

Le Conseil constitutionnel repond à une autre objection des adversaires de la réforme : l'élec-tion au suffrage universel, disentils, crée une dynamique de souveraineté et risque de trans-former en constituante l'Assemnormer en constituente l'Assem-blée européanne. Sur ce point, le Conseil est très net : l'élection au suffrage universel direct ne saurait crée, ni une souveraines ni des institutions qui porteraient atteinte à la souveraineté natio-nale, et elle ne saurait davantage porter atteinte aux pouvoits des institutions de la République et notamment au Parlement Pour être plus prêcis, le Consell ob-serve que toute évolution de ce genre ne pourrait résulter que d'une nouvelle modification des traités et de la mise en œuve des procédures constitutionnelles prévues dan, cette éventualité.

Dans d'autres considérants, les membres du Conseil constitution-nel jugent que l'article 2 de la Constitution sur l'indivisibilité de la République n'est pas mis en cause. Ils se fondent sur l'article? (fondement et exercice de la son-veraineté) pour estimer que l'Assemblée européenne n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République et ne participe pas à l'exercice de la souveraineté na-tionale. Le texte qui leur est soumis n'a donc pas à être ap-précie au regard des dispositions concernant l'exercice de cette son veraineté nationale. On ne peut donc lui opposer notamment l'article 34 (domaine de la loi) comme l'avait fait M. Jacques Bottreaud, conseiller d'Etat, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel (le Monde du 26 novembre). En s'appuyant sur l'article 1, le Conseil constitutionnel récond le Conseil constitutionnel répond aussi à M. Debré qui estimait que la Constitution avait limité res-trictivement le recours au suffrage universel, fondement de la 12

En se prononçant sur la confor-mité de l'engagement internatiopas voulu seulement rendre une décision en l'état. Ils ont vu plus loin et ont élabore une sorte de charte de la souveraineté nationale qui engage l'avenir. On sait maintenant jusqu'où il est possible d'aller : qu'il s'agisse des compétences et de la nature de la souveraineté de l'Assemblée européenne, de l'exercice de la souve-rainete nationale et de l'indivisibilité de la République, des verrous sont mis S'il n'est pas necessaire cette fois de modifier la Constitution, puisque l'engagement international ne contient pas de clause qui lui soit contraire. il faudrait en passer par là pour avancer davantage dans la vole de l'intégration européenne. Talles sont les préoccupations pour l'ave-nir qui ont inspiré les neul membres du Conseil constitutionnel Leurs délibérations et leurs votes sont secrets. Aussi est-ce avec des précautions et au conditionnel que l'on peut dire que la décision au-rait été a c q u l se par 5 voix (MM. Prey, Monnerville, Rey, Dubois Coste-Floret) contre 4 (MM. Sainteny, Goguel, Brouillet

et Chatenet). Le débat va maintenant poursuivre au niveau des partis et au Parlement. M. Debré lancera le 20 janvier son comité pour l'indépendance et l'unité de la France avec l'appui de plusieurs Opple Acores Carapersonnalités gaullistes. Mais il est relativement isolé au sein du R.P.R., dont le président, M. Chirac. approuve l'élection au suffrage universel des membres de l'Assemblée européenne sous les réserves suivantes : que le gou-vernement s'engage à n'accepter aucune extension des pouvoirs, que le scrutin n'ait aucun carse tère régional et qu'il se déroule simultanément dans les Etats et selon les mêmes règles.

M. Debré sera toutefois sur les M. Debré sera toutefois sur les mêmes destitions que le P.C., qui à la différence du P.S., s'opposé à l'élection au suffrage universe il Humanité du 31 décembre étime que les neut membres du Conseil constitutionnel on t pris a une lourde responsabilité devail la nation et devant l'histoire »i. Jusqu'à présent, les socialistes ont tenté de réduire la portée de cetre divergence, qui n'est pas nouvelle M. Giscard d'Estaing estime qu'elle ne pourra que s'aggraver et State, Brunni, Carrent Ste, Hauston Marca, Spott, Marcan, Marc M. Giscard d'Estaing estime qu'elle ne pourra que s'aggraver et affaiblir la crédibilité de l'unloi de la gauche. A ses yeux la question européenne génera plus l'opposition que la majorité. C'est sans doute vrai, mais il apparalt aussi que, désormais, toute évolution est bloquée à moins de changer la Constitution.

ANDRÉ LAURENS. (Samedi 1er janvier)

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

D'UNE SEMAINE A L'AUTRE...

MARDI 28 DÉCEMBRE

PARIS. — Air France sermera, le lundi 10 janvier, la ligne Lima-Papeele-Tokyo, dont l'exploitation lui aura couté cette année quelque 23 millions de francs. Les navigants entendent réagir contre cette déci-sion, à leurs yeux esymbole du rétrécissement de la compagnie

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

PARIS. — Sur la proposition de M. Raymond Barre, premier ministre, le conseil des ministres du mercredi 29 décembre a approuvé la nomination de M. Paul Granet, ancien député (app. UD.R.) de l'Aube et ancien secrétairs d'Etat dans le gouvernement de M. Jacques Chirac, au poste de secrélaire général de la défense nationale.

PARIS. — Le champion beige d'athlétisme ito Van Damme a elé victime, mercredi 23 décembre, d'un aucident mortel de la route surrenu sur l'autoroute du Solell, non loin d'Orange. Il était âgé de vingt-deux ans

ans.

Ivo Van Damme avail connu la consécration aux Jeur olympiques de Montréal. où, par deux jois, il gagna une médaille d'argent. Il avait terminé deuxième du 800 mètres, derrière le Gubain Juantorena, et deuxième du 1500 mètres, derrière le Néo-Zélandais John Walker.

#### JEUDI 30 DÉCEMBRE

PARIS. — Après l'échec de la ren-contre du 30 décembre, la grève des artistes-interprètes se poursuit à la télécision, largement suive grâce au artistes-taterpretes se poursuit à la télécision, largement suivie grâce au soutien des professionnels du « épectacle ripant». La prolongation du mourement est envisagée jusqu'au 15 janvier, les artistes réalisant des « pout - synchronisations » pensent cesser le travail la semaine prochaine. Des grèves semblables ont duré plusieurs mois aux Etais-Unis, en Grande-Bretagne... Si les programmes de Noël ont été parjois perturbés, ul ne semble pas que ce mouvement soit impopulaire auprès des télespectateurs qui, s'ils en comprennent les raisons, n'en resentient pas en core toutes les conséquences. Cependant, de nombreuses productions sont arrêtéen. «C'est une lourde hypothèque sur les programmes de 1977», dit M. Edeline, président de la S.P.P., qui a joué un rôle de médiateur dans le conflit.

#### VENDREDI 31 DÉCEMBRE

ALGER. — L'Algèrie a confirme officiellement l'échec de a mission de bonne volonté » entreprise par l'Arabie Saoudite auprès de Rabat. Nouakchoft et Alger dans la crise du Sahara occidental. Dans un message adressé à M. Waldheim, publié le jeudi 30 décembre par El Moujabild, M. Boutefilka, ministre des affaires étrangères, souligne que cette initiative, comme pluséeurs autres, est « demeurée sans résultat ».

M. Boutefilka en rejette la responsabilité sur le Maroc, et la Mauritanie, dont les thèses « restent inchangées » alors que la « solution périlable de décolonisation » repose sur « le respect du principe de l'autosur « le respect du principe de l'auto-détermination ».

#### SAMEDI 1°T JANVIER

KHARTOUM. — Le président Nemeiry a déclaré que le Soudan était en mesure de repousser toute attaque de la part du régime militaire éthiopien, et qu'il utiliserait éventuellement pour ce faire les queique cent mille réjugiés érythréens entrés au Soudan au cours des quatorze années de conflit entre

Addis-Abeba et la resistance érythréenne.

Le chef de l'Eta!, qui prenait la 
parole à Kadugly, dans le Soudan 
occidental, a l'occasion du ringt et 
unième anniversaire de l'indépendance, a accusé le régime militaire 
éthiopien d'aider à la formation de 
troupes hostiles dans des camps 
etablis près de la frontère soudanaise et de participer aux complots » contre le Soudan.

WASTECTON. WASHINGTON. Les Etats-Unis mité de l'engagement internation of juiciellemen: accorde le pret nal du 20 septembre, les membres

de 300 millons de dollars demande par le Portugel. Les deuz pays, a unnoncé un communiqué de la trésoreie américaine publié rendredi 31 décembre, se sont mis d'accord sur les grandes lignes de l'opération. Le communiqué prêcise qu'il s'agit de la première étape d'un programme d'assistance au tedressement économique du Portugal.

DIMANCHE 2 JANVIER

LOS ANGELES. — Le pianiste de fazz Erroll Garner est mort dimanche à Los Angeles, viatime d'une attaque cardiaque. Il était dgé de cinquante-cinq ans.

#### LUNDI 3 JANVIER PARIS. - « 1977 doit etre l'année

PARIS. — c 1977 doit être l'année du redressement de l'économie jrançaise... Une jois qu'une priorité est élabité, elle s'impose à tous, a déclaré M. Giscard d'Estaing en recevant, le lundi 3 janvier 1977, les vœux des membres du gouvernement. Dans la soirée, M. Raymond Barre devait commenter, à 20 heures, sur TF 1, les eljorts jaits par le gouvernement pour raientir le rythme de l'inflation en France. Au cours d'une allocution de six minutes, il devait rappeler, d'une pari, l'opération T.V.A. grâce à laquelle l'Etat qui va perdre 8.7 militards de francs—espère modèrer les hausses de prix qui vont se produire du fait du déblocage; d'autre part, le recours à un strict contrôle des prix pour les industriels, commerçants et prestataires de services qui ne participeraient pas à l'effort commun en souscrivant des « engagements de modération ». L'arertissement e st not: la fin du blocage de la plupart des prix n'est pas la liberté.

PARIS. — M. Hubert Pineseau, fuge d'instruction à Paris, a rendu, le mercredi 29 décembre. une ordonance de non-lieu dans l'ajfatre dite des écoutes du Capard enchaînte. Cette ordonance, longue de diznuel pages. a été signifiée le lendemain. et M' Boland Dumas, avocat de l'hebdomadaire, a indiqué ce l'undi 3 fanvier qu'il arait fait appel dans le délai de trois jours imparti par la ioi.

BELFAST. - Une série d'attentats BELFAST. — Une série d'attentats à la bombe et de jusillades ont marqué le début de l'année en frande du Nord. A Crossmaglen, un soldat britannique a été tué et deux autres blessés au cours d'un échange de coups de jeu. Un bébé de cinq mois a été tué par l'explosion d'une voiture piégée. A Beljast, trois jeunes jemmes ont été blessées de la même jaçon. L'une d'elles a dû être amputée des deux jambes.

JERUSAIEM — M. Rabin a été chargé par le chej de l'Etat. M. Kat-zir, de former le nouveau cabinet isradien, à la suite de la démission de la coalition gouvernementale. Il dispose à cette fin d'un délai renouvelable de ringt et un fours.

En lait si, comme tout le laisse supposer, la Knesset décide entre-lemps sa dissolution et fire la dale des nouvelles élections, le gouvernement actuel demeurera en place pour expédier les affaires courantes, fusqu'à la formation du gouvernement issu des nouvelles élections.

des rentitions declarations Dens is proving to in the con-

MP AVION

es prix di-desecus some conts

. . .

penvent en curre cas

A September 1997

gerpte state for the state of t

the Association of the Associati

1976 une veille

to socialize et le mont du man COMMERCIAL SECTION OF SECTION manta lingualization likelings Jacobasta do 日本野。(2014年80年) listandon de la sedem d a XXIII Courts de de de

THE PART OF THE

THE RESERVE AND ADDRESS.

The state of the s

The second second

The second secon

LANCE CONTRACTOR

A SALE OF CHARGE THE PROPERTY THE

CHARLES IN THE PARTY OF THE PAR

en carrie de l'agrandation de l'agrantité

there sent meaning in the

Constitution and the same

to the first a state of the M. Charles

THE RESIDENCE OF SECONDS

THE RESERVE AND ASSESSED, M.

· TO IS NOW THE BURNEY TO THE

tener treates de permitaria de

atmospheric seed on the little seed of

TO THE REAL PROPERTY IN THE PARTY OF THE PAR

to as file take desired as

Posit les communicités

THESE MENTERS (MICE)

100 1000 1000 March 1000

tona do 4 an 8 ferries, antice que LA PERSONAL CAMPAGNA MAGNA Transfer to part of months leferieur et demain às maille paragi des libertes remanden and fortunes diverses. The first terrent me publique du Paris taveur du mathémeticles messi que Flimochisch libère de l'adjui perminarique et a scale designation et expusé d'URES en james d'URES en james des démarches en la la companie de la companie d

Paristres of reterons among the paristres of reterons and discussion of the paristres of Union south the paristres of P.C. participation date of the paristres cou et Santisgo, Temperation Mai tames de leura paya respectita s 100 See et de servisions financia PARTY CHANGE CONVENIENCE OF

Parallement en para la desarra men de manual de la desarra proposito à la constituta de la desarra de la constituta de la desarra de la desarr novembre, dans le cinquiton s' condissement de Paris, fourière une souvelle occision de paris craics non communicies cal main le cas robiant anciens manne Manufacture of the second of t The Monde :

Description becommissable | Commission |

Description | Commissable | Commissable |

Description | Commissable |

Descr

des dirigeants communicates fin this (3) dirigent days in the later (relation to primate de l'an

décembre 1976 au 5 janvier 1977

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

# Lacceptant | élection

the satisfait les pro-européens on the président du C.D.S., la dit.

Les convains pas les adversaire de convains comme MM. Les saropéenne comme MM. Debrie peropositie commo near pent assorti sa d'écis prisonelle and définissent d'une manualle

d'une nouvelle modifiat traités et de la mise a des procédures constant prévues dan, cette érent

(fondement et exercise semplee entropenne de parties de la cordre manufact de la cordre m République et le man l'exercice de la suite tionale le jerie m prècie au regardes de generalit. Ererere done it; opplier nom-ticle 34 (demanage a favoit fait M. James consener a Earling take games of City tionne 👉 York Er enesi à M. Dere par la Constitution de s

tricisement of this frage universal mans. MEN'YET STATE COURSE En se prenengia de mile co du Correct continue pas viulu sillement consien en feut de decision en l'etal la l lein et ent elacte p charte de la sagen nale qu. engan late maintenant manor de CONTROL OF A DE permin, no l'amamata manage # 2 minete Mile to the Partie HOUSE SELL MA ST Men! pas de cours qu'il nir Ju

ATTE BRO

there co F-5" 1945 A

MIL

: M35

211

1976 au 5 jan

andré las

es limites Esuffrage universe

pour d'éventuelles la souveraineté mé-

tes fois ete avance par le card d'Estaing et Bure e par M. Chirac à l'appu e qui sera soums à l'appu e Le Consell consume pond à une autre objet adversaires de la réloite auxersaires de la réloite adversaires de la rélonation au suffrage univenalis, crée une dynamics, crée une des la surpéenne sur et la suifrage université saurait cree ni une sur ni des institutions qui pe atteinte à la souvenine nale, et elle ne suirait de porter atteinte au pur institutions de la Republication d

à la fois sceptique et désabusée. Malgré des mesures fiscales maladroitement imputées à la séche-Dans d'autres consider resse de l'été, malgre le blocage membres du Consei que nei lugant que farité : Constitution au l'infine la République n'est sui cause. La se loudent aut cause. La se loudent aut. des rémunérations et quelques efforts de contrôle des prix, la constante aggravation du chomage, la hausse ininterrompue du cost de la vie, le déficit croissant du commerce extérieur, la réduction corrélative de l'activité, contribuaient à accentuer le pessimisme et l'inquiétude. · Les élections cantonales des 7 et

14 mars avaient vn déjà la gauche progresser nettement : quinze présidences de consells généraux passaient de la majorité à l'opposition, dont dix au parti socialiste. Sept élections législatives par-tielles, en novembre, témoignalent de la vigueur de la poussée socialiste qui compensait, et au-delà, la stagnation ou le recul du parti communiste, tandis qu'en face seuls les gaullistes se maintenaient, leurs partenaires centristes et giscardiens-cédant du-

(Suite de la première page.)

Un premier remaniement gou-

rnemental dès janvier, la délégation donnée en mars au premier ministre pour a coordonner et

animer l'action des partis politi-

ques de la majorité », la réaffir-mation bien nécessaire dans une

allocation radiotélévisée, le

16 juin, de la prééminence du

président de la République, ont

marqué les étapes de la détério-ration des relations entre le chef

de l'Etat et son premier ministre.

Des le mois d'avril, M. Chirac

commençait d'organiser discrète-

ment son repli. De jour en jour, ses divergences avec M. Giscard d'Estaing devenaient plus appa-rentes et le quasi-sabotage de la

législation taxant les plus-values

n'en était qu'un épisode parmi

d'autres. En juillet, il donnait sa démission, dont l'acceptation était fachensement différée jusqu'au

25 août : ses propos publics consa-

Le choix de M. Raymond Barre pour Int succèder, l'apparition à ses côtés, comme vice-premier

ministre politique, de M. Olivier Guichard, la mise en route, le 22 septembre, d'un plan de lutte contre l'inflation, s'ils agitaient

Ia classe politique, ne passion-

malent visiblement pas l'opinion,

craient alors la rupture.

M. Jacques Chirac n'avait pas en besoin de cet encouragement pour se lancer avec ardeur dans bataille. Prenant en main l'U.D.R. qu'il transformait en Rassemblement pour la République (R.P.R.), il s'efforçait, avec de larges moyens financiers et un acharnement, une vigueur, un esprit offensif depuis longtemps oubliés, d'élargir et de relancer le monvement gaulliste. S'il donnait l'impression de se poser en rival et en candidat à la succession du président de la République, il se défendait néanmoins de songer à le renverser et assurait an

#### TARIF DES **ABONNEMENTS** PAR AVION

Les prix ci-dessous sont nets et ne peuvent en aucun cas

|                                                                                                                            | mols     | 1 an             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
|                                                                                                                            | (P.)     | :J               |
| Europe, Turquie d'Asie,<br>Chypre, Agores, Cama-<br>ries, Madère, Algérie,<br>Maroc, Tunisio                               | 59       | 1 <del>6</del> 8 |
| frique, Congo, Côte-<br>d'Ivaire, Dahomey,<br>Gabon, Guinée, Mail,<br>Mauritanie, Niger, Sénè-<br>gal, Tehaf, Toro, Haute- |          |                  |
| Volta, Territoire fran-<br>çais des Afars et des<br>laus                                                                   | 53       | 195              |
| TOM, (sauf T.F.A.L.),<br>République malgache,<br>Poste navale, Etat Co-                                                    |          | 126              |
| Morten  Morten  Migo, Egypte, Arabia  Sagndite, Iran, Irak,  Migdi, Jordanie, Liban,  Midde                                | 73<br>66 | 122              |
| Birmanie, Brunel, Chine,<br>Corte, Hongkong, Indo-<br>nésie, Japon, Masso,<br>R'alaisie, Mongolle,                         |          |                  |
| Philippines, Singapour,<br>Taiwan, Thallande, Viet-<br>ness, Australie, Nouvelle-                                          | •        |                  |
| Guinée, Fidji, Nouveile-<br>Zélande, Laos, Cambodge                                                                        | 93       | 175              |
| Canada, Amérique du<br>Nord, Amérique Cen-<br>trale, Amérique du Sed,<br>autres pays d'Afrique,                            |          |                  |
| d'Amérique et d'Asie                                                                                                       | 92       | 153              |

Nous recommandons a mo aés résidant à l'étrangur d'utiliser hancaires libellés à nés résidant à l'étrangur d'utili des chèques bancaires libellés notre ordre et adressés directeur au journal a le Monde ». Rous leur serions reconnaissants, our les renouvellements, de joindre leur palement la carte d'avis



contraire lutter pour le sauver. Mais il s'exprimait de facon fort critique, comme s'il avait été complètement étranger au gouvernement depuis 1974, tandis que, de son côté, son successeur à l'hôtel Matignon, M. Raymond Barre, ne se privait pas de faire entendre qu'à ses yeux la poli-tique économique suivie depuis 1973 était absurde et dangereuse. Ce n'est pas la publication, en octobre, par le président de la République, d'un ouvrage de réflexion, Démocratie française, hymne à la « société libérale avancée » et dénonciation du « collectivisme », qui pouvait redresser la situation dans le public, en dépit de l'extraordinaire c battage » dont bénéficialt ce petit

On comprend, dans ces conditions, que la « cote » de M. Giscard d'Estaing dans les sondages soit tombée, en cette din d'année, au point le plus bas qu'ait jamais atteint l'indice de popularité d'un président sous la Ve République (39 % 1). Et que, du même coup, les sondages enregistrant la montée de la gauche, lui attribuent nette majorité (54 %).

#### Pour les communistes des révisions déchirantes

Dans la gauche, si la progr sion socialiste et le recul du parti communiste sont, certes, des éléments importants, l'événement majeur de l'année 1976 réside dans l'évolution du P.C.F. lui-même. L'abandon de la notion de

« dictature du proletariat » acquis

an XXII Congrès de ce parti, term du 4 au 8 février avait suscité des débats parfois passionnés. La vigoureuse campagne tendant à présenter le parti communiste comme le champion, le meilleur défenseur et demain le meilleur garant des libertés, rencontrait des fortunes diverses. Rile était marquée, notamment, par des interventions publiques du P.C.F. en faveur du mathématicien soviétique Pilouchtch, libéré de l'hôpital psychiatrique où il était détenu et expulsé d'U.R.S.S. en janvier. Puis des démarches egalement publiques et réitérées étaient faites pour la libération des détenus politiques, en Union soviétique comme ailleurs. Un représentant du P.C. participait en octobre à un meeting organisé dans ce but par la gauche à la Mutualité à Paris. Le bureau politique déplorait hautement, en décembre, cl'échange d'otages » entre Moscon et Santiago, l'expulsion simul-tanée de leurs pays respectifs du contestataire soviétique Boukovski et du secrétaire général du parti chilien Corvalan.

Parallèlement, en juin, M. Georges Marchais avait, dans un discours prononcé à Lyon, tendu la main aux chrétiens. La candidature de M. Jean Elleinstein, historien du stalinisme et ardent zélateur de la déstalinisation, aux élections législatives partielles de novembre, dans le cinquième arrondissement de Paris, fournissait une nonvelle occasion de confirmer « l'ouverture » vers les démocrates non communistes (et même, le cas échéant, anciens communistes). Un des sommets de ces rectifications » fut la présence aux « Dossiers de l'écran », à la télévision, de M. Jean Kanapa, hier l'un des plus «staliniens» des dirigeants communistes français, qui déclara que le film,

l l'Aven (relatant le procès et l'exé-

cution des dirigeants tchèques en 1952), était en tous points exact, assurant que pareils faits, hautement inadmissibles, ne se repé teraient famais.

Le parti communiste évolue-t-li parce qu'il y est contraint et non parce qu'il l'a décidé C'est ce qu'affirmait un rapport intérieur du parti socialiste établi par M. Lionel Jospin et publié au mois de janvier. Doit-on croire au contraire qu'il s'agit d'une conversion spontanee, sincère et sans retour au respect des libertés, an pluralisme taut en matière politique que d'information, au principe d'alternance démocratique? Il fandra encore beaucoup d'efforts pour en persuader tous les électeurs et tous les parte-naires socialistes du P.C.F.

Avec ces partenaires, la préparation des élections municipales et la mise à jour du . programme commun » ont donné lleu à des négociations parfois difficiles, après que le principe de ces deux séries de pourparlers eurent été laborieusement admis. La consultation de mars 1977 promet d'être un test intéressant non seulement deux formations et de leur petit allié radical dans l'union de la gauche, mais de leur capacité d'entente en vue des élections législatives et éventuellement à gouverner ensemble.

#### Au cadran de l'histoire

L'année 1976, pour le grand public ce fut aussi trois séries de heurts violents entre manifes tants et forces de l'ordre. Dans le Midi viticole d'abord, où les affrontements furent marqués par la mort à Montredon, le 4 mans d'un viticultant et d'un officie de C.R.S.; en Corse ensuite où les attentats et la répression n'on pratiquement pas connu de treve enfin lorsone les étudiants en grève ont protesté contre la reforme du second cycle

Plusieurs affaires criminelles ou judiciaires ont contribué à renforcer le sentiment d'insécurité e donné des arguments aux partisans de l'ordre, en particulies sinat à Troyes d'un enfant le petit Philippe Bertrand, enleve par un jeune homme nomme Patrick Henry, qui doit être jugé dès janvier 1977. Hostile à la peine de mort, la président de la République n'en a pas moins défére au sentiment de la majorité, encouragé par l'affaire de Troyes, et a refusé, pour la première fois, sa grâce à un meurtrier. Au chanitre des faits divec à portée politique, on retlandra à coup sûr l'affaire de Vathaire, qui n'a pas coûté à M. Marcel Dassault que les 8 millions de francs subtilisés par ce collaborateur indélicat, mais sans doute bler davantage. Et, aux derniers jours de l'année, le meurire de M. de Broglie a fait apparaître un singulier grouillement où les homme de paille et les homme de maio côtoient des personnalités très politiques présumées respecta

Comme si, dans cette année d'attente et de veillée d'armes, il devait être dit que rien n'était sûr. Il n'est pas jusqu'à l'heure elle-même qui, par le retour à l'heure d'été, n'ait par deux fois changé au cadran de nos montres et de nos pendules, en attendant peut-être de sonner à l'horloge de l'histoire.

> PIERRE YIANSSON-PONTE. (Samedi 1er janvier)

#### LA MORT DE JEAN DE BROGLIE

### La version des policiers sur les mobiles de l'assassinat de l'ancien député de l'Eure est de plus en plus contestée

brillamment terminée sous l'égide d'un ministre de l'intérieur qui apparaît à point pour sou-liguer l'éclat de la réussite. Six coupables et six inculpations: un tueur, un policier vénal, deux hommes de main et deux commanditaires à particule. Un mobile aussi simple que sordide: l'argent. L'affaire de Brogile paraissait bien ficelée. Ne restait plus à la justice qu'à conclure, dans le silence serein de l'instruction.

A-t-on voulu trop vite trop démontrer ? Le doute s'est installé et n'a cessé de grossir. A peine les policiers avaient-ils donné leur version de l'affaire que les principaux intéressés — tant les deux hommes d'affaires impliqués que la famille du député assassiné - la contestaient se promettant de livrer sous peu la preuve que les enquêteurs se sont trompés. Tout repose en fait sur la réponse apportée hâtivement à la question essentielle : à qui profite le crime? Selon les policiers, le doute n'est plus permis: c'est blen pour éteindre une dette trop lourde que deux affairistes sans scrupules ont commandé l'assassinat du prince de Broglie. Mais cette thèse reste seulement étayée par

Mais cette thèse reste seulement étayée par les accusations de Guy Simoné, le policier « véreux » du commissariat de la Défense, engagé pour organiser l'attentat. Simoné n'a « chargé » que M. Pierre de Varga, s'abstenant de toute allusion à l'autre instigateur présu-mé : M. Patrick Allenet de Ribemont. Or, si l'on en croit Mile Pascale de Varga, le prêt consenti par l'ancien ministre l'aurait été... à M. de Ribemont et non à son père. Mieux : tou-

jours selon Mile de Varga, un protocole aurait été signé sous seing privé prévoyant qu'en cas de décès du créancier les sommes dues seraient

Quant à la solvabilité des débiteurs, la fille de l'homme d'affaires précise qu'elle ne pourrait être mise en doute, eu égard au chiffre d'affaires de la Reine Pédauque, le restaurant dont les deux relations d'affaires de M. de Broglie avalent fait l'acquisition : « Lorsqu'un établissement l'ait quelque chose comme 700 000 F de chiffre d'affaires par mois et qu'un bilan provisionnel pour 1977 devait amener l'affaire au milliard d'anciens francs, a déclaré Mile de Varga, un remboursement de 72 000 F ne foue pas. -

Si tout cela est vrai, à qui donc le crime a-t-il vraiment profité? Guy Simoné, devant le juge d'instruction, a — un pen tardive-ment — laissé entendre qu'il y aurait quelques plus « gros bonnets » au-dessus de MM. de Varga et de Ribemont. Il n'en fallait pas plus pour que l'on se mette à parler d'un « M. X...» que les policiers auraient... oublié

A admetire que ce mystérieux personnage existe, il faudra sans doute chercher plus avant qu'on ne l'a fait jusqu'à présent dans les affaires du prince de Broglie. Elles étaient nombreuses, variées, souvent discrètes, et par-lois judicieusement placées à l'étranger (voir ci-dessous notre enquête à Luxembourg). Irat-on y découvrir la clé d'un crime qui, dès lors, pourrait faire place à une nouvelle affaire > ? — D. P.

### Qui est innocent?

Serpent de mer des rencontres entre magistrate et journalistes. le secret de l'instruction et la présomption d'innocence se sont de nouveau trouvés sur la sel-Jean de Broglie. De l'un et de l'autre, le ministre de l'intérieur a fait litière par sa conférence de presse du 29 de-

Une telle violation de la loi. commise par un ministre d'Etat, représente un double rappel en dehors des codes, le secret de l'instruction n'existe pas, la présomption d'innocence pas davantage. D'autant que les deux principes découlent l'un de

Les déclarations précipitées du ministre de l'intérieur démontrent plus que le mépris de la loi. Pour ce qui concerne l'affaire, blen sûr, l'évident désir de servir à point un dénoueme bien cult ». Du moins espéralt-il caution personnelle suffirait à faire avaier... ce qui fut, par la niunari, jugé un neu gros.

que ce secret de l'instruction pėse sur ceux (principalement les magistrats) qui n'ont plus rien à dire quand fis se volent saisis d'un dossier. Tout a été dit avant eux par des policiers qui, à tort, sa croient dispensés de cette obligation de secret. Tout est dit. sauf, très vraisemblablement, dans l'affaire de Broglie. Plus exactement, ce dossier a permis de vérifier que les policiers ne violent pas la loi à tort et à travers, que s'ils parient, ce n'est pas par révérence au droit du public à être informé. Encore que ce droit ne puisse être présenté comme une fin en soi quand on voit qualquefois à quel abus il sent de . Destification.

Plus ou moins conscient la presse sert à faire authentifier, par le recours à la publicité. par l'appei aux opinions publiques, par le savant usage d'une « prime à l'accusation »; une vérité de police. Celle qui, précisément, sera, pour l'institu-tion judiciaire, la seule armature du dossier. Certes, le magistrat doit tout reprendre à zéro ? Qui le fait ? Qui le vaut ? Qui le peut? Ce n'est pas el simple de paraître tenir en suspicion une police avec qui on travaille quotidiennement et de qui tant de choses dépendent dans catte vie de tous les jours. En sorte que l'institution judiciaire ne se rebella que quand sa dépendance apparaît de manière trop éciatante. Un noble courroux est aujour-

d'hui manifesté par la chancelle-rie, alors que l'initiative surait ou lui revenir. Ce courroux peutà la chronique des falts et gestes de policiers, trop complaisamment reproduite par trop de journaux (écrits ou parlés). Serait-ce l'intérêt public qui le confmanderait? Ou bien no earait-co pas piutôt l'inverse ? Qui ignore que, pour un délit mineur, le nom dans le journal (et la photographie, le cas échéant i) représente pour le délinquant préerreinèque neid enieq enu ènus à celle que, peut-être, lui infli-. gera le tribunal ? Le pilori a disparu de nos places publiques, la police lui a trouvé un bon

Car c'est le deuxième rappel que nous apporte l'affaire de Broglie : la présomption d'innocence est une - fichaise -. Tout le monde s'en prévaut et tout le monde s'assolt dessus, et, au premier rang, le ministre de l'intérieur. MML de Varga (en vérité « M. Hirsch », comme l'a si délicatement glissé M. Poriistowski) et de Ribemont ne sont probable ment pas des enfants de chœur. M. de Broglie était leur associé ainsi que d'autres dont on ne dit

encore rien, Les premiers cont peut-être mêlés au meurtre de ce demier. Un policier dévoyé, et se reconnaissant comme tel. l'affirma. Est-ce là ce qu'on peut appeier une preuve suffisante pour promettre, fût-ce théoriquement, deux hommes à l'échafaud : pour affirmer qu'ils résument à eux seuls catte affaire politico-financière ?

PHILIPPE BOUCHER.

(Mardi 4 janvier)

#### La disparition de M. Amaury Victime d'une chute de cheval, dimanche matin 2 janvier à

Chantilly, M. Emilien Amaury, président-directeur général du - Parisien libéré -, est décédé le même jour vers 18 heures. Au cercle hippique de Chantilly, où il se rendait tous les dimanches, M. Amaury — qui avait servi dans les spahis s'était vu donner un cheval réputé difficile, selon l'enquête des gendarmes. Une première fois, après 5 kilomètres de promenade et dans des circonstances mal établies. « Chouan-d'Ive » faisait s'arrêter s e remettre en selle meneurs, M. Amaury était désarconné à la suite d'un galop l'entrainant beaucoup plus loin, après avoir perdu sa « bombe » et hourté de plein fouet un arbre bordant l'allée cavalière dite Manon », non loin de Coye-la-Forêt.

Peu avant 20 heures, on apprenait qu'un expert vétérinaire avait fait sur « Chouan-d'Ive » des prélèvements. On connaîtra dans les jours qui viennent les résultats de l'analyse.

Cet accident survient en pleine tentative de négociation, menée par M. Jean-François Mottin, pour dénouer le conflit du « Parisien libéré ». M. Mottin doit remettre « un document » aux représentants syndicaux le 6 janvier.

pas tomber dans l'un ou l'autre ercès, soit parer de toutes les ver-tus le modèle de l'intransigeance patronale, soit noireir le portrait d'un homme pour qui les rapports sociaux avaient été, une fois pour toutes, figés au dix-neuvième siè-

nilien Amsury produisalt une forte impression sur ceux qui l'ap-prochaient. Parfois le physique et l'intellect se contrarient; là, ils coincidaient à merveille. Une stature et un visage à la John Wayne au service d'une idéologle de western, simplificatrice et

Pour le « président », selon le titre que lui décernait son entourage, le monde est limpide et cohérent, Dieu, les bons et les vertueux, mènent l'éternel combat contre le diable, les méchants et

les corrompus. Les spécialistes de sociologie étudieront un jour dans Carre-jour, hebdomadaire quelque peu confidentiel mals édifiant le mythe du « chef d'orchestre dan-destin », coupable de saper toutes destin », coupable de saper toutes les valeurs de l'Octident. On croît pouvoir discerner pêle-mêle, ici Mao Tse-toung ou Staline, là MM. Wilson ou Willy Brandt, ailleurs l'une des bêtes noires favorites, MM. Mendès France ou « S.-S. J.-J. », et surtout l'actuel président de la République, curiensement baptisé « le faux prélat », à qui Emilien Amaury — pourtant sévère, au temps où il intrait pour l'Algérie française — ne pardonne ni ses anciennes oppositions au général de Caulle ni des « réformettes » qui sapent la foi et les mœurs.

Chaque numéro de Carrejour,

Chaque numéro de Carrejour, chaque exemplaire du Parisien libéré, témoignent d'une philoso-phie s'i m pli ste et efficace qui exalte le sportif, la mère de famille nombreuse et le défenseur de l'ordre, mais clone an pilori - avec un ratisme insidieux — l'immigre tapi derrière tous 'es manvais coups, comme ceux qui tolèrent qu'on délivre la pilule aux « minettes », ceux qui (l'antisémitisme n'est pas loin) sont de mauvais

Francais. Il fallait un certain courage pour le ra ver ainsi quotidisme-ment l'opinion de la plupart, jouer les censeurs dans une société

Comment, à l'heure du blian, ne dite permissive, les pères la les tomber dans l'un ou l'autre pudeur à l'heure de la libéra'i-pres, soit parer de toutes les ver-sation des mœurs. Il lui fallait aussi un courage certain pour ne pas mettre en veilleuse ses opi-tions extrémistes, alors que, engage dans une lutte sans merch il devait pouvoir compter sur l'appui de ceux qu'il fustigeait sans désemparer. On sait pourtant que les soutiens gouvernementaux ne lui ont pas fait défaut, et le jour de gloire d'Emilien Amaury fut, en juillet 1975, celui de l'arrivée du Tour de France qui le vit, aux Champs-Elysées, assis aux côt : de MM. Giscard d'Estaing et Ponis-

towski. Comment séparer cet homme

d'exception du conflit qu'il menalt

depuis vingt mois? Rares sout les patrons qui poussent l'intrao-sigeance au point de risquer dans une épreuve de force la vie même de leur enfreurise. Il faut que soient reunis l'esprit de croisade et la puissance due à l'exercice sans partage des droits de la propriété. L'empire A m a u ry était monolithique. On n'y discutait pas les décisions, et nombreux exert eure qui out fet le grisents sont ceux qui ont fait la cuisante expérience de ce qu'il en coûte de braver le maître. Plus rares sont ceux qui, jusqu'au bout, avec la même ardeur et le même fana-tisme, out partagé son combat. C'est le propre des êtres de caractère que de susciter les pas-sions. Le nom d'Emilien Amaury évoquera pour les uns la synthèse entre l'esprit de Vichy et celui de la Résistance, puis l'esprit de résistance tout court : leurs larmes d'autres, l'homme qui vient de disparatre incarnait l'arrogance de caste, le mépris des lois,

l'absolutisme. Lorsque, dans le Livre blanc qu'il consacra îl y a quelques mois au conflit du *Parisien libéré*, Emilien Amaury fit ajouter un cahier à se gioire pour retracer son « destin mystèrieux », il avait voulu citer le Monde, qui souli-gnait un jour sa « fabuleuse energie ». C'est probablement l'épi-taphe qu'il aurait choiste alors qu'il entre — fabuleusement — dans la petite légende de la

> JACQUES SAUYAGEOT. (Mardi 4 janvier)

QUALITÉ DE LA VIE

### 1976, année de la «relance»?

ELYSEE : le président de la République a montré l'exemple en République a montré l'exemple en donnant de sa personne à plusieurs reprises. L'action la plusieurs reprises. L'action la plusionable a été son déplacement à Angers, le 1" juillet, pour les Journées nationales du cadre de vie. Là, devant sept cents fonctionnaires, il déclara : « Il y a égalité de nivenu entre l'intérêt économique et l'intérêt de l'environnement. » A utre coup de pouce, mineur mais significatif : c'est sur l'intervention du chef de l'Etat que les 15 hectares d'espaces verts prévus à l'emplacement des anciens abattoirs de La Villette sont passés à 23 (sur 54 hectares).

MINISTERE: MM. André Fosset et Pauli Granet, respecti-

MINISTERE: MM. André Fosset et Paul Granet, respectivement ministre de la qualité de la vie et secrétaire d'Etat à l'environnement, entrent en fonctions en janvier. Ils sont remplacés le 1° septembre par M. Vincent Ansquer, huitieme homme politique chargé de ces problèmes depuis mars 1974. L'environnement bat tous les records d'instabilité ministérielle.

Le budget de l'environnement, qui se montait à 356 millions de francs pour 1976, a été simplement reconduit pour 1977. soit une diminution effective qui sera celle du taux d'inflation. Les effectifs, qui étaient de sept cent quarante et un agents en 1975, ont été portés à neuf cent trois personnes en 1976. Les attributions du ministère de la qualité de la vie ont été élargies, par décret, à la police des eaux douces et à la lutte contre la pollution marine. Cependant, pour l'exécution de ces nouvelles tâches, il devra faire appel aux autres services publics. « en tant que de besoin ».

PARLEMENT: les parlementaires ont voté quatre nouveaux iextes d'importance diverse : la loi sur les incinérations en mer (brûlage de déchets) et la loi sur les incinérations en mer (listes de déchets interdits et soumis à

sur les immersions en mer (listes de déchets interdits et soumis à autorisation) le 7 juillet; la loi sur les installations classées (établissements « nuisants ») le 19 juillet ; enfin la loi de pro-tection de la nature votée le

ÉDUCATION

C'était le 24 décembre 1975, à la fin du conseil des ministres. Les membres du gouvernement s'apprétaient à prendre congé de M. Giscard d'Estaing lorsque celui-ci reprit la parole. à la surprise générale. Il insista pour qu'en 1976 la

10 juillet 1976. Elle crée l'obli-gation d'une étude préalable d'im-

pact sur l'environnement pour tout grand aménagement, orga-nise la protection de la faune et

de la flore sauvage, réglemente les 200s, établit une charte des animaux domestiques, et permet de classer un site pour motif écologique. Mals on attend les

sept decrets d'application (promis à prèsent pour mars 1977) et surtout celui organisant les études d'impact, qui semble rencontrer de grandes difficultés. L'atelier central d'environnement

créé par M. Granet pour juger les études d'impact les plus importantes est en sommeil. Résultat : les grands aménage-ments nationaux tels que les cen-trales nucléaires, la zone indus-

trielle du Verdon, la ligne S.N.C.F. à grande vitesse Paris-Lyon, le canal à grand gabarit Rhin - Rhône, échappent à un examen vraiment sérieux des ser-

vices de l'environnement.

En revanche, la nouvelle loi sur l'urbanisme, présentée par l'équipement et adoptée juste avant la fin de l'année, contient

de nombreuses dispositions favo-rables au cadre de vie, comme la généralisation du permis de construire, la création de zones d'environnement protégé, etc. Mais une quinzaine de décrets seront nècessaires pour la rendre applicable.

LE VII PLAN: fonctionnaires et membres du haut comité de l'environnement ont participé aux travaux des commissions préparatoires du Plan, et particulièrement à ceux de la commission de l'aménagement du territoire et du cadre de vie. Parmi les vingt-cinq programmes d'action prioritaire (PAP) retenus, deux

rolitique de la qualité de la vie soit poursuivle d'une manière « plus précise et plus vigoureuse . Il indiqua les axes de cette « relance » : aménagement du temps. développement de la vie associative. réforme des enquêtes d'utilité publique.

AMENAGEMENT DU TEMPS:

AMENAGEMENT DU TEMPS: des cent mesures proposées par le rapport Labrusse, une vingtaine ont été retenues. Une mission pour l'aménagement du temps a été créée au sein du ministère de la qualité de la vie. Elle compte trois fonctionnaires. Des groupes locaux devalent voir le jour dans quatorze villes. Quatre ont effectivement élaboré un plan d'aménagement du temps pour leur localité. Lors des vacances de la Toussaint 1976, l'éducation nationale a accepté de décaler les jours de sortie et de rentrée par rapport au début et à

rentrée par rapport au début et à la fin du week-end. Les industries automobiles ont refusé de bouger en 1976, mais pour 1977 elles pro-mettent d'autories leur description

mettent d'avancer leur fermeture simultanée au 23 juillet.

VIE ASSOCIATIVE : des qua-

rante-cinq mesures proposées par le rapport Delmon pour favoriser la participation des Français à

la participation des français a l'amélioration du cadre de vie, le gouvernement en a retenu une douzaine. Les enquêtes d'utilité publique ont êté réformées par un décret et une circulaire du 19 mai 1976. Entamée en 1975, la formation des responsables d'association a été responsables d'association.

tion des responsaoles à association à été poursuivie. Quatre décrets ont paru, organisant la partici-pation de « personnalités appar-tenant à des associations » au Comité national des déchets, aux

Trop de mesures en trompe-l'œil

conseils d'administration de l'agence des déchets, de l'agence des espaces verts Ile-de-France et des clinq parcs nationaux. On est encore loin de la reconnaissance officielle d'un nouveau syndicalisme du cadre de vie.

concernent l'environnement. Le n° 24 — « déjendre le patrimoine naturel » — implique un effort de l'Etat de 1,8 militard en cinq ans. Le ministère de la qualité de la vie est chargé de son exécution. Le n° 31 — « mieux vivre dans la ville » — prévoit des dépenses de 12,8 militards et dépend principalement du ministère de l'équipement. lisme du cadre de vie.

POLLUTION DES MERS: la France a signé le 16 février 1976, à Barcelone, une convention-cadre et deux protocoles techniques sur la lutte contre la pollution de la Méditerranée. Eile a également participé avec l'Italie et Monaco, le 10 mai 1976, à un accord sur la protection des eaux littorales d'Hyères, à Gênes. Une circulaire d'avril 1976 a donné aux trois centres régionaux opérationnels de sanvetage (CROS) la haute main sur la surveillance des marées noires.

POLLUTION DES EAUX DOU-

POLLUTION DES EAUX DOU-POLLUTION DES EAUX DOU-CES: la France a signé le 4 dé-cembre, à Bonn, la convention sur la protection du Rhin contre les déversements de produits chimi-ques et de sei. Le gouvernement a approuvé le 12 mai un plan de lutte contre la pollution des riviè-res qui devrait ramener celle-ci en 1983 au tiere de ca mi'ella était 1988 au tiers de ce qu'elle était en 1970. Grâce au relèvement des redevances pour pollution, les ressources des agences de bassin ont augmenté de 17 %, passant de 548 millions à 643 millions de francs. Ces sommes ont permis de financer mille deux cents opéra-tions d'antipollution au lieu de mille deux cent cinquante - cinq l'année précédente.

POLLUTION DE L'AIR : le gouvernement a décidé le 12 mai de créer une agence de l'air... en 1978. Une campagne de réglage

contrat d'entreprise a été signé le 9 novembre avec Pechiney-Ugine - Kuhlmann, selon lequel l'entreprise s'engage à dépenser 250 millions de francs d'équipe-ment antipollution d'ict à 1979.

Mais les pourpariers engages avec Saint-Gobain et Creusot-Loire n'ont pas abouti. Aucun nouveau contrat intéressant une branche industrielle n'a été signé. LUTTE CONTRE LE BRUIT : l'ambiance sonore autour des aéroports comme dans les villes n'a pas balssé d'un décibel. C'est l'échec majeur — et de plus en plus mai supporté — de notre politique de l'environnement. ESPACES NATURELS : créa-

tion de l'agence des espaces verts lle-de-France. Dotation initiale : 30 millions. Les Livres verts des cinq zones naturelles d'équilibre de la région parisienne sont sortis, mais on se demande encore com-ment elles se concrétiseront. Dément elles se concrétiseront. Dé-but d'aménagement des 116 hec-tares de l'ex-poudrerie de Sevran (Seine-Saint-Denis). Huit nou-velles réserves naturelles ont été définies, ce qui porte à trente-quatre leur nombre total (sur cent prévues), quatre parcs régionaux approuvés (Vosges, Normandie, Montagne de Reims et Martini-que). Le gouvernement s'est en-gagé à financer le fonctionnement que). Le gouvernement s'est en-gagé à financer le fonctionnement des parcs régionaux jusqu'en 1980. La procèdure de création du parc na tional du Mercantour (60 000 hectares en quatre tron-cons) a démarré en mai 1976. De-vant l'accuell des communes con-cernées, tout a été renvoyé au lendemain des élections munici-pales de 1977. pales de 1977.

des carburateurs auto a été lancée par le ministère, a i n s l qu'un concours pour la mise au point de camionnettes électriques. Un mai 1976. Il est curieusement rat-

lutte renforcée contre la pollution de l'air, de l'eau, contre le bruit, etc.

Ces bonnes intentions de fin d'année ont-elles été suivies d'effet? Un an après, voici le bilan de ce qui devait être l'année de la qualité de la vie.

PROCEIL

A sa tête, Robert Poulade, Budget 1976: 6 millions Budget 1976: 11 millions au lieu des 40 prévis. Le 4 août 1977: 11 millions au lieu des 40 prévis. Le 4 août 1976, le premier ministre a signé une circulaire sur le renforcement de la politique de protection du littoral. Mais elle ne s'applique pas à la mission d'aménagement de la côte aquitaine et n'est pas opposable aux tiers.

ENSEIGNEMENT : décollage de l'expérience des centres perma-nents d'initiation à l'environne-ment (CPIE). Sept sont en fonctionnement, et plusieurs au-tres à l'épude tres à l'étude.

Les points forts de 1976, année de la qualité de la vie. ont donc été l'intervention personnelle du président de la République, le travail législatif, la signature de trois accords internationaux et l'organisation de la participation des associations à la politique de l'environnement. Mais, pour le retre, on enregistre beaucoup pius de retards, d'économies de bout de chandelle, de mesures en trompe-l'œil et même d'échecs que de réels progrès. Pas d'études serieuses des grands projets d'aménagement, effacement total sur le théatre nuclèaire, insuffisances criantes dans la lutte contre la pollution marine et le bruit les motifs d'inquiétude ne manquent pas. Loin d'être celle de la relance, d'année 1976 ne serait-elle pas plutôt, par bien des côtés, celle de l'enlisement?

Faut-il s'en étonner iorsqu'on observe que, pour vaincre la for-midable résistance d'un système économique et administratif qui réve encore de croissance accé-lèrée, le pouvoir politique n'en-gage que des ministres éphémères, sans autorité et sans moyens? de constater que, ma la réte de constater que, ma la ré ce handicap, la France reste en tête des nations européennes dans la recherche d'une mellieure qualité

MARC AMBROISE-RENDU.

### Les organisations d'enseignants ne ménagent pas leurs critiques au contenu pédagogique de la réforme Haby

M. René Haby ne pourra pas se tenir au des textes d'application de la loi du 11 juillet 1975 sur la modernisation du système éducatif. Le 11 décembre dernier, le ministre de l'éducation. en réponse à un député, écrivait : « La publication des textes interviendra (...) en tout état de cause avant la fin de l'année 1976 pour ceux d'entre eux qui conditionnent la mise en application de la réforme à la rentrée scolaire de 1977. - Or. à ce jour, aucun texte n'a été publié. Les textes attendus concernent l'organisation pédagogique et administrative des établissements ainsi que les programmes et les horaires applicables, dès septembre 1977, dans les deux classes qui seront touchées par la réforme : le cours préparatoire et la sixième.

Le pronostic établi par le Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-C.G.C.) est aussi net que pessimiste : a Ces tertes annoncent pour les prochaines années la fin d'un enseigne-ment de qualité et de culture gé-nérale. » Il estime en effet que « la volonté délibèrée de freiner les bons élèves est flagrante » puisque pendant les heures de « soutien » réservée aux élèves en difficulté (trois heures en sixième) les autres pourront, hors de la présence du professeur, se consacrer à des activités qui ne devront pas anticiper sur la suite du programme, ce que le SNALC résume ainsi : « appro/ondissez sans programme. sans progresser ».

Le principal syndicat d'ensei-gnants du secondaire, le SNES-FEN, estime, de son côté, que ces textes « visent à abaisser le niveau et la qualité de l'enseigne-ment dans toutes les disciplines ». Quant su S.G.E.N.-C.F.D.T. !! y voit « une opération précipitée, mal coordonnée, qui ne propose pas la nécessaire rénovation des pas la necessaire renovation des contenus de l'enseignement, qui ne pourra qu'aggraver le caractère sélectif de l'enseignement, qui détériorera les conditions de lonctionnement pédagogique, au détriment des élèves comme des enseignants à a Cette opération tromme-l'œil. concint-il poerst. trompe-l'œil, conclut-il, perpé-tuera ou aggravera les déjauls du système actuel. »

• L'ENCADREMENT ET LES

L'une der principales critiques, sur laquelle se retrouvent toutes les organisations d'enseignants, porte sur la suppression en sixième des dédoublements de classes pour certaines disciplines Après la réunion du conseil de l'enseignement général et technique, le ministre de l'éducation, dans une lettre qu'il nous avait

Page 8

horaires ont été examinés le 14 décembre par le conseil de l'enseignement général et technique. Il sdevront l'être, en janvier, par le conseil supérieur de l'éducation nationale. Les projets de M. Haby ont été, pour la

Les arrêtés fixant ces programmes et

plupart, repoussés par le C.E.G.T., qui est un organisme consultatif où siègent notamment des représentants des syndicats d'enseignants. L'opposition de ces derniers est quasi unanime. Leurs critiques - très vives - se fondent sur deux craintes : d'une part, que la qualité de l'enseignement ne soit diminuée, d'autre part, que les mesures pédagogiques proposées n'aggravent, au lieu de les réduire, les inégalités.

● LA QUALITE DE L'ENSEI- adressée, avait annoncé que des dédoublements resteraient possi-bles pour les travaux pratiques scientifiques ou manuels scientifiques ou manuels.

Pour les syndicats, cette orientation — il y avait jusqu'à présent dix heures dédoublées en sixième pour les classes de plus de vingt-quatre élèves — traduit plus un souci d'économies hudgétaires qu'un désir d'amélioration pédagratique Le S.N.ES. pedagogique. Le S.N.E.S. a cal-culé que l'on abouttrait e à une réduction de plus de 12 % des postes budgétaires existant à ce niveau ». Pour le S.G.E.N., l'économie ainsi téalisée — « six mille postes environ » — entraînera une « récession pédagogique », car « ce n'est pas la même chose de travailler avec une classe entière ou avec une demi-classe, pour l'éducation a-ti-etique comme l'éducation a r t i s t i q u e notam-

Une autre régression quantita-tive est dénoncée par le Syndicat national de l'éducation physique (SNEP-FEN), car l'horaire heb-domadaire d'éducation physique en sixième — qui était théori-quement de cinq heures — est abaissé à trois heures. Deux heu-res supplémentaires « optionres supplémentaires « option-neiles » pourront être choisies par les élères. Ce syndicat reproche à M. Haby de « *légaliser la pé*à M. Haby de « légaliser la pè-nurie actuelle »: au lieu d'adapter la réalité aux normes théoriques, on préfère abaisser les normes au niveau de la réalité. Le SNEP rappelle la déclaration de M. Jac-ques Chaban-Delmas faite à l'Assemblée nationale en 1969 : « Les cinq heures, nous n'en dé-mordrons pas! »

PROGRAMMES ET CONTENU PEDAGOGIQUE. Le SNES voit dans le nouveau contenu de l'enseignement en sixième « un appauprissement » et a une caricature du soutien et du rattrapage ».

Le S.G.E.N. - C.F.D.T. propose une longue analyse des nouveaux programmes. « Malgré quelques

formules récupératrices, constate-t-il, on reste enfermé le plus souvent dans la notion de pro-grammes détaillés et impératifs » qui se cachent derrière « un voca-bulaire à prétentions modernistes et démocratiques ». Le S.G.E.N. 2 et démocratiques ». Le S.G.E.N. a ainsi noté que pour l'angiais les élèves devraient apprendre, en moyenne..., 12,43 mots par heure de cours. L'ouverture sur la viei paraît limitée à ce syndicat, qui a, par exemple, noté que la liste des thèmes proposés en français est riche en thèmes traditionnels est riche en temps traditionnels (la nature les extens le maison) (la nature, les saisons, la maison) mais qu'elle « évite soigneusement la vie sociale et le travail 2.

Pour le S.G.E.N., il aurait fallu d'abord a s'interroger sur les échecs de la scolarité à l'école élémentaire comme au collège, sur l'échec de la rénovation pélagogrque à l'école primaire et sur le demi-échec de la formation continue des instituteurs ». Ce syndi-cat critique d'autre part les me-sures proposées pour le « soutten » et l'« approfondissement ». Elles et la approvoncissement ». Elles a ne peupent qu'accroître la sélec-tion » et il ne s'agit que d'un a ruttrapage poncipel pour ceux qui n'ont pas assimble au momeni imposé la notion prévue au pro-gramme ». « Ce n'est pas, estime le SCRN en dorsont une me gumme ». « Ce n'est pas, estime le S.G.R.N., en donnant une ration supplémentaire d'enseignement à celui qui est rebuté par l'enseignement que l'on réglera son problème » mais par « une pédagogie différenciée au sein de groupes hétérogènes ».

Le Groupe français d'éducation ouvelle élargit ainsi sa réflexion nouvelle élargit ainsi sa réflexion sur les solutions purement « techniques » proposées par le ministre : « Le problème-clé de l'écheu scolaire est celui de l'absence du désir de viore, de la peur de l'avenir, du manque de perspettives (...), comment donner pour les enfants et les jeunes un sens au monde dans lequel ils vivent. »

(Mercredi 29 décembre)

Le rapport de la direction des relations culturelles, scientifiques et techniques

### Quatre-vingts pour cent des enseignants français à l'étranger exercent en Afrique

Après une pause d'un an consécutive à la réorganisation de certains services et à la nomination d'un nouveau directeur, M. Jean Laloy, la direction générale des relations culturelles scientifiques et techniques du ministère des affaires étrangères (D.G.R.C.S.T.) vient de publier son rapport d'activité pour les années 1974-1975 et 1975-1976. Elle y fait le bilan de l'action de coopération culturelle et technique

Malgré une augmentation des magre une augmentation des crédits de 8.8 % — le budget de la D.G.R.C.S.T. atteint 1 412 millions de francs en 1976 contre 1 300 en 1975, — la part qui lui est faite dans le budget de l'Etat continue à diminuer légèrement (elle est aujourd'hui de 0.5 %) en même temps que la part debale même temps que la part globale du budget des affaires étrangères. Le rapport annuel du comité d'ai de au développement de l'O.C.D.E. a fait cependant appasecondaire.

l'O.C.D.E. a fait cependant apparaître que le montant des contributions versées par la France au titre de la coopération culturelle et technique étalt supérieur à celui versé par l'Allemagne fédérale ou par la Grande-Bretagne (I). En effet, si le nombre de bourses (14519) accordées par la France sux staglaires ou étudiants étrangers est inférieur à celui accordé par la Grande-Bretagne (15000) et surtout par l'Allemagne fédérale (24000), la France reste le pays du monde qui envole le plus d'enseignants ou d'experts à l'étranger.

Au 1= janvier 1978, on comptait

Au 1= janvier 1978, on comptait quelque 27 000 enseignants français exerçant hors frontières, contre un pen plus de 30 000 en 1972-1973 et 32 000 en 1971-1972, l'année record. Cette diminution s'explique par le « redéploiement »

-Le Monde

WEEKLY ENGLISH SECTION

Nous rappelons à nos lecteurs que la sélection hebdomadaire du Monde en langue anglaise est insérée dans le Guardian Weekly et rendue par abonnement dans tout les pags.

EXTRAIT DU TARIF (Abonnement dun an)

Voie normale ..... 120 F

● Europe, Malte, Gibraltar, Chypre .....

Amériques, Canada, Afrique, Indes, Pakistan, Ceylan, Hangkong, Malaisie, Antilles

SERVICE DES ABONNEMENTS :

5, rue des Italiens, 75427 Paris - Cedex 09 - C.C.P. 4207-23 Paris - Weekly English Section - - « Le Monde »

des besoins et des événements — notamment les bouleversements intervenus en Indochine. - mais aussi par les transformations internes de la coopération péda-gogique : hormis les « écoles fran-caises à l'étranger », dont le nombre ne cesse d'augmenter afin que soit assuré l'enseignement primaire aux nationaux hors de France (99 établissements en 1975), la coopération a pratique-ment cessé au niveau de l'école primaire et du premier cycle du

L'Afrique du Nord, qui absorbait elle seule 75 % des effectifs en à elle seule 75 % des effectifs en 1970, ne reçoit plus aujourd'hui que des enseignants du supérieur et des professeurs de sciences dans le secondaire. Si bien que, de 25 000 en 1989, les enseignants français en Afrique du Nord sont passés au 1° janvier 1976 à 13 700, soit 50 % du total.

Si l'on répartit les enseignants français à l'étranger par contingents, on obtient les chiffres suivants: 21 700 en Afrique, 2 400 en Europe, 1 000 en Amérique latine et 1 200 en Amérique du Nord, et seulement un pen plus de 600 en Asie et en Océanie. L'effort actuel est porté sur l'Afrique anglophone

est porté sur l'Afrique anglophone (Ghana et Nigéria notamment),

poste en Afrique. opere chaque année en fonction ainsi que sur certaines régions des besoins et des événements — d'Asie comme Singapour on l'Indonésie. Un redéploiement s'est opèré aussi dans les établisse-ments d'enseignement français (73 lycées et collèges), ainsi que dans les instituts et centres cuiturels français. Tandis que la plupart de ces établissements fermaient en Indochine, le lycée Razi, à Téhéran, a dû brusquement augmenter se capacité pour accueillir les enfants de personnels français en Iran. Des centres culturels ont été crées ou multipliés en Afrique angiophone (Kenya,

Malawi, Ghana), au Proche-Orient (Iran, Israel, Kowelt) et

en Amérique latine (Venezuela).

entreprise par la France pour promouvoir sa

langue, sa culture et ses techniques à l'étranger,

qu'il s'agisse de l'action relevant directement

de la D.G.R.C.S.T. ou de celle du ministère de

la coopération (Afrique francophone et Mada-

gascar). Au 1º janvier 1976, plus de 80 % des

enseignants français à l'étranger étaient en

D'une manière générale, la poli-tique de coopération culturelle et technique vise de plus en plus à « former des formateurs » plutôt que des élèves, ce que l'on appelle le «transfert des compétences». La France cherche aussi à diffuser davantage ses techniques que sa culture proprement littéraire (« l'enseignement de la langue et de la culture. It-on dans le rap-port, n'est pas une fin en soi mais doit être mis au service d'une action 2). A cela s'ajoute un nou-vel effort consacré aux moyens audio-visuels. Depuis 1974, date de la réference de l'arch R.T. de la réforme de l'ex-OR-TF., qui s'est traduite par la suppression de la Direction des affaires extérieures et de la coopération (DAEC), ont été réalisées, avec l'aide de Radio-France et de l'IDS-tible, national de l'audio-gisté.

l'aide de Radio-France et de l'Institut national de l'audio-visiel, 6 000 heures de programmes radio-phoniques (diffusées dans 13 pays francophonies), 6 émissions hebdomadaires réalisées en français, en anglais, en espagnol et en portugais (pour 77 pays) et 4 400 heures de télévision destinées à 22 pays. L'enseignement du français dans les centres culturels est aussi confié de plus en plus à l'audio-visuel, considéré comme le meilleur agent de diffusion d'une image « moderne » de la France. — R. C.

(Lundi 27 décembre.)

(1) Four la coopération culturelle et technique avec les pays en vois de développement, la France avait dépensé en 1873 l'équivalent de 390,14 millions de dollars, l'Allemane fédérale 299,25 et la Grande-Bretagne 178,11.

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

(Mardi 28 décembre.)

APRÈS LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIR

### inde panerthodoxe pourrait se

To organizate prote farre de conceile Enduted .... Linesee der As Course of the maine term and the first of the anticession in representation . Months derived the learners of The la Grece, in Fourther is Tcheco-

es èté emperche à la repuire à la de des thèmes de l'etter concile a fait to less travelle or commission, a par-Immera lieta di Conti de Cent Sujets a lei a la converse panarihodore Dis themes of atoment ont etc.

the de ces themes portent our la strucangles orthogone. Co sont : la dinspura Panocephalie (1 13 proclamation, state of the state des des Egises dans les celébrations

bable que la co

Le prêtre-ic**o**r

Antone Biochi est charge de la constant à la faire de la constant male de la Ruccie impériale et en The Class is sever by company of the Class is sever by company of the company of

Treated to period at several filter of the period of the p SS:Office depole pour Falagra

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

CONTRACT OF THE of himself the second restriction (1875-2012) 🧸 🐠 The state of the s CONTRACTOR OF BUILDING THE COLUMN TWO ISSUES ASSESSMENT A TOTAL OF STATE OF THE STATE OF 山北京 · 安全 · 24 · 李·歌傳 · 秦李子/秦 A STATE OF LAND WINDS TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

The report of the state of

To the second se

The state of the s

The second secon

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. reja je <del>spa</del>rinski o<del>d **distrik**i</del> ・17年の行うないとなる。1978年第二年 the second second second The server percentage the server of the serv

AND RESERVE TO THE PERSON OF T Section three or problems the state of the s たってかない 物質機能 智能 東郷 1997年1月日本東部中華新年初的開発工作。 

Margaret Conti pline. Li t'agil di et de l'edeptati PERMIT. les eviations erste du manife ; certaintelique com Un point partien drier, notamaient suire . la costri à la reclination d

liberté, de fraise. et in experiment in cubiérees cord par in print concile. A co-still trols annies & relies conficents

Une large per a parté ser la lifets des Egille de monde chet economissans.

Transact put entire in the party of the part

Jusqu'à la perie de Distr

contait un rayoneeuest

tembre 1976 au 5 janvier 1971

### ARMES EN TOUS GENRES

De tous les commerces, celui des armes est le plus ambigu et le plus trouble. On sait que, parailèlement au marché of(iciel, où les affaires sont traitées de gouvernement à gouvernement, il existe un autre marché, par lequel passent au

De la même façon, la différence

est ténue entre les activités des

marchands d'armes patentès,

taché à l'aménagement du les toire. A sa tête, Robert Poulage Budget 1976 : 6 millions, Budget 1977 : 11 millions au lieu de la prévus. Le 4 août 1976 le de la ministre a signé une circulaire ac renforcement de la politique de le renforcement de la politique de la protection du littoral. Mais ét d'aménagement de la côte any taine et n'est pas opposable aguiters.

ENSEIGNEMENT : decoling

ENSEIGNEMENT: decolage of resperience des centres principales d'initiation à l'entrone ment (C.P.I.E.). Se pt sont a fonctionnement, et plusieur, à l'étude.

Les points forts de 1976, ame de la qualité de la vie, ont de été l'intervention personnelle été l'intervention personnelle été l'intervention personnelle étravail législatif, la signature étravail des associations à la politique des associations à la politique des associations à la politique de l'environnement. Mals, pour l'environnement. Mals, pour l'environnement. Mals, pour l'environnement de le cuesure de retards, d'économies de but de chandelle, de mesure à trompe-l'œli et mésure à

de retards. de mesures de chandelle, de mesures de a

Fout-il s'en étonner lorque observe que, pour mainere la le midable résistance d'un state d'un stat

economique et administratif e

igae encore de cromzance au

lérée, le pouvoir politique de gare que des ministres épident sans autorité et sans autorité du la considére

de constater que malere nandicap, la France resse en é

des ustique entoperates dans

MARC AMBRC!SE-RENDU

1.Marti 2: febenber)

scientifiques et techniques

français à l'etrange

par la France pour promoutifé uiture et ses techniques à l'érage

se de l'action relevant directati

I.C.S.T. on de celle du ministra

ion l'Afrique francophone et lin-

1 4" janvier 1976, plu= de 80 º ≇

: franțais à l'étranger écies e

on ainsi que sur remaine ma d'Anie comme Sagarour et le its donésie. Un redoptionnelle its opéré aussi dans les entre

ments d'ensignation

ry, megas en insi

tures ont ese at

technique des l'actions des l'

and der Parent.

the column from the column of the column of

onition and a Drawn den de la reforma

restroching.

₃ ಹಾಯ್ತ್ಯಾರ್ .

a principals and a principal a

-E. 85: -1278

DART OF STATE OF STAT

that takens ne transmission of the second se

The state of the s

The States of the States

F1

cita brokes et colores de colores de turrel trança à mais management de ces etalissements de ces etalisments de ces et

museri en indicata la marchi a Tractala de Caracila de

D'une man de la care de la la

D12 - 5

en Africa andittion Malaw. Grand L. Orient Trail

en America ......

ine ne,

CL.

moins 10 % des armes vendues dans le monde et qui n'a de clandestin que le nom. Ce dernier ne peut en effet subsister, sans l'assentiment des industriels en armements, sans l'igonrance feinte des ou passive de diplomates, de hauts fonctionnaires, de ministres et de politiciens qui trouvent intérêt à ces transactions

faut-il le faire avaliser par les

autorités. En Prance, il serait,

dit-on, difficile de tromper son

monde, depuis l'installation d'une

commission interministérielle qui n'a jamais été officiellement

créée. Il s'agit du BLIRTA (Bu-

reau de liaison interministeriel pour la répression des trafics

d'armes). Siègent dans cette

commission, qui se réunit chaque mois, des représentants du mi-nistère de l'intérieur, des affai-

res étrangères, des finances (douanes), de la défense, de la

gendarmerie, de la sécurité du territoire et du S.D.E.C.E.

mandes d'exportation d'armes y

sont examinées et les solliciteurs

testés. Les organismes représentés

metient en commun leur docu-

mentation et leurs « tuyaux » afin

de dépister les truquages. Ce filtre

devrait être efficace. Cependant,

si les marchands détenteurs d'une

licence et les trafiquants notoires

sont connus, il arrive que de nou-

veaux venus — souvent associés

à des anciens - réussissent à

passer an travers et fassent tenir

pour loyal un « end-use » de contrebande. Et puis, l'avis de la

La reconnaissance

des amateurs

l'armement (D.M.A.), la direction

des affaires internationales (DAI),

au ministère de la défense, ont

aussi leur mot à dire, et telle com-

mande, qui parut suspecte au

premier barrage, se voit parfois réputée valable au dernier. On se

doute qu'interviennent à ces hauts

niveaux des considérations poli-

tiques certes, mais aussi (et on a

tout lieu de supposer que le rap-port de M. Pierre Mayer auquel

nous avons déjà fait allusion ré-

serve dans ce domaine quelques

surprises de taille) des manifes-

tations concrètes et privées de la

Nous croyons savoir que le président de la République aurait été

informé il y a quelques mois de

certains transferts de fonds à des comptes à numéros, en Suisse. auxquels la Banque de France ne

Une fois nanti de l'autorisation

d'exporter, l'acheteur d'armes aura à prouver sa solvabilité et

sa loyanté. En effet, toute auto-

risation d'exportation d'armes est

assortie d'un « acquit à caution »

la cargaison à contrôler ne sera

pas réembarquée le même jour

pour une a destination inconnue

Dans certains cas, quand on ne peut s'offrir le luxe de faire un

détour par le pays officiellement

destinataire des armes, pour faire viser l'acquit qui suit la cargai-

son, on abandonnera tout simple-ment à l'administration française

la caution de 5 %. Une telle pra-

tique n'est le fait que de trafi-quants d'occasion, qui ne réappa-

raissent pas une fois réalisée

l'opération qu'ils souhaitaient me-

ner à bien. Les professionnels

qui n'agissent pas par idéologie,

ne tiennent pas à se faire remar-

quer, car si la caution n'est pas réclamée, ils doivent prouver que

les armes ont été détournées de

leur destination officielle à leur

insu, et ils courent le risque de se voir retirer leur licence de négociant, s'ils en ont une, ou de voir rejeter toutes les demandes

d'exportation d'armes qu'ils pour-

Mais là encore, il y a des ar-

rangements et les recommanda-

tions des honnêtes fonctionnaires

qui siègent au BLIRTA ne sont

pas toujours expressément suivies.

(Lundi 3 janvier)

raient présenter à l'avenir.

Prochain article :

d'armes.

La direction du matériel et de

commission n'est pas tout.

Toutes les commandes et de-

I. — L'art et la manière

par MAURICE DENUZIERE

pourvus de licences ou représentants de firmes dont le souci primordial est d'écouler leurs productions, et le trafiquant qui sait se procurer des armes et les faire acheminer, par des votes détournées, vers des pays ou des groupes qui ne peuvent accèder au marche officiel. Le marchand peut, & l'occasion, se conduire comme un contrebandier, et le trafiquant être reconnu comme négociant, suivant que les latérêts en présence ou intermédiaires distributeurs de les circonstances le commandent.

de changelle, de mesurs à trompe-l'œil et même d'éthe que de réels progrès. Pas d'éthe sérieuses des grands projet d'amènagement effacement let sur le théâtre nucleaire inset sar le change d'ancil. dédaignent pas à l'occasion de recourir aux bons offices des trafiquants, dès lors que les reprécentants de leurs firmes sont dans l'incapacité de conclure ouvertesur le théâtre nucléaire insur-sances criantes dans la let contre la pollution marine et bruit, les motifs d'inquiétude et de la relance, l'année 1976 e serait-elle pas plutôt, par le des côtés, celle de l'enlisement ment certains marchés avec des Etats ou des groupes qu'ils ne peuvent décemment concourir à armer pour des raisons politiques ou idéologiques, complique encore le canevas. Le fait aussi que certains chefs de gouvernement ou souverains du Proche - Orient. acheteurs d'armes, préférent passer par des intermédiaires officieux, alors qu'ils pourraient Anglo-Saxons appellent « ends'approvisionner au grand jour. et ce, pour s'assurer au passage nmissions qu'ils ne sauraient réclamer à visage découvert, ajoute à la complexité des

Le fait que des industriels ne

Evidenment personne n'est dupe, tout le monde connaît tout le monde, chacun sait le coût des interventions, le prix de telles signatures ou de tels cachets, celui de consciences réputées intègres. Les mours sont les mêmes à l'Ouest et à l'Est car, partout, l'argent est bon à prendre et l'on tination toute différente de celle sait, en U.R.S.S. comme aux qui était initialement prévue. Etats-Unis, sacrifier l'idéologie aux affaires, quand cela est rentable. Il en va de même en Europe, où la prudente Suisse ne rer inconnu consiste donc à se

yu avec l'affaire Lockheed, et si certain rapport d'un inspecteur des linances. M. Pierre Mayer. émerge enfin de l'ombre où le tient la peur du scandale, on le verra bientôt en France, les fabricants d'armes eux-mêmes se sont mis aux méthodes des trafiquants et se passent quelquefois de ces

commissions. Ces serviteurs astucieux des marchands de canons en prennent parfois ombrage et, voyant des gains substantiels leur échapper. e mettent à divulguer des pra-

tiques condamnables.

Le trafic d'armes proprement dit est, avant tout, un trafic de papiers. En effet, le maître document dont doit disposer, pour s'approvisionner en armes, l'Etat ou le groupement qui ne peut officiellement se porter acquéreur auprès d'un fabricant de fusils ou de bombes est le « certificat de destination finale » que les use s. Ce document, qui décidera un gouvernement à autoriser ses fabricants nationaux à accepter une commande, doit prouver au vendeur que les armes qu'il va fournir sont destinées à un client acceptable, à un gouvernement ami dont on n'a rien à redouter. Assorti d'un engagement de nonréexportation de la part de l'acheteur, le certificat de destination finale donne bonne conscience au fournisseur, même s'il subodore que les armes prendront une des-

Le premier travail du trafiquant sollicité par un acheteur d'armes ayant toutes raisons de demeufait pas exception a la règle. procurer un « end-use » en bonne Depuis quelques années, on l'a et due forme, qui permettra l'ex-

portation du matériel désiré. Il lui suffit de trouver, parmi les clients acceptables, celui qui, moyennant finances, se résoudra à faire écran en passant la commande au nom de son gouvernement. Les trafiquants français ont beaucoup regretté le départ de Paris du colonel-prince Sisowath Methawi, attaché militaire de l'ambassade du Cambodge à Paris. Pendant des années, ce membre de la famille royale sit le bonheur des amateurs de « enduse ». Il acceptait, en effet, de fournir, pour une somme forfai-taire - de 10 000 à 25 000 dollars, suivant l'importance du contrat, des certificats établissant que les armes et munitions commandées étaient bien destinées a son pays. Nous avons eu en main certains de ces documents portant commande de 400 bombes ou de 5 000 roquettes SNEB de 37 mm à têtes explosives, ainsi que d'au-

tres joujoux de même genre, et

signés du colonel-prince qui vit

aujourd'hui — confortablement — à Miaroi-Beach, en Floride. Le défunt Moise Tschombé, chef du gouvernement du Katanga, et l'abbé Fulbert Youlou, alors chef de l'Etat du Congo-Brazzaville, tirèrent autrefois eux aussi de substantiels profits des certificats qu'ils délivrérent à l'époque où leurs signatures avalent quelque valeur. Aujourd'hui, d'autres représentants de certains gouvernements africains et d'Amérique du Sud ont pris le relais. Il serait désobligeant pour les pays du tiers-monde de donner plus de précisions, mais les initiés savent à quelle porte il convient de granper et connaissent les tarifs des diplomates ou ministres com-

préhensifs. L' « end-use » obtenu, encore

# ENQUÊTE BOURSE DE PARIS

SEMAINE DU 27 AU 31 DECEMBRE

#### Bonne fin d'année

E petit vent de hausse qui s'était levé sur la Bourse de Paris quelques jours avant Noël grâce aux - prévenances - du cheikh Yamani n'a pas faibli durant la dernière semaine de l'année. Bien au contraire. Malgré la maigreur des échanges et l'accentuation d'une certaine irrégularité causée, après deux jours de forte hausse, par des ventes bénéficiaires, la montée des cours s'est poursuivie sans la moindre interruption. Si bien qu'en l'espace de cinq séances les divers indices ont progressé de 3,5 % pour se retrouver le 31 décembre, à l'issue d'une séance marquée par l'absence quasi totale de toute festivité le 27 et le 28 décembre, à leur plus haut niveau depuis le début

Les bonnes nouvelles, il est vrai, n'ont pas manqué, alimentant une hausse qui, surtont lundi et mardi, ne demandait qu'à se développer dans la perspective d'un mois de janvier prometteur selon son habitude. Citons, pêle-mêle, la réduction du déficit commercial en

novembre, un indice des prix pour le même mois moins mauvais que prévu malgré l'augmentation du prix de l'essence et le raffermissement du franc. Mals, une fois encore, la bouffée d'oxygène est venue de l'extérieur. De Ryad tout d'abord, avec la décision des dirigeants saoudiens d'augmenter la production pétrolière du pays. Cette décision semble-t-il, explique en grande partie l'intérêt nettement plus marqué de la clientèle pour les valeurs de l'industrie lourde. En effet, elle pourrait atténuer la hausse de la facture éner-gétique que la France aura à régler en 1977, et, par voie de conséquence, celle des entreprises grosses consommatrices de fuel ou d'électricité.

De Wall Street ensuite, dont la fermeté, par contagion, s'est transmise aux diverses places européennes. Personne ne met plus en doute maintenant la volonte de M. d'accentuer la relance de l'économie américaine, déjà bien engagée sur la voie de la reprise. Les retombées d'une activité industrielle soutenue outre-Atlantique ne peuvent être que bénéfiques aux pays du Vieux Continent. Bref, la Bourse avait de bonnes raisons de se montrer

raisonnablement optimiste. Cependant, elle ne se berce pas trop d'illusions. Chacun sait, ici comme ailleurs, que l'année 1977 sera difficile et qu'au surplus l'hypothèque électorale pèsera lourd. Dès lors, au-delà de janvier, personne ne s'aventure à formuler le moindre pronestic.

Aux valeurs étrangères, la vigueur de Wall Street ne s'est que partiellement répercutée sur la tenue des américaines, l'affaiblissement du dollar les ayant quelque peu affectées. En revanche, tous les pétroles internationaux ont progressé, de même que les mines d'or.

Peu de changement sur le marché de l'or, où le lingot s'est établi à 21 230 F contre 21 190 F et le napoléon à 231,50 F. ANDRÉ DESSOT.

### Calme

Repli, puis redressement du DOLLAR; progrès, puis tasse-ment du FRANC; bonne tenue de la LIVRE; recui de la LIRE; tels sont les faits marquants de la dernière semaine de l'année, au reconnaissance des amateurs demeurant calme sur les marchés

> Amorcée depuis plusieurs semaines, le recul du dollar s'est poursuivi le 27, s'accélérant en-suite lorsque fut connu le déficit

retour à la confiance, il est clair que les cours pratiqués actuellement sur le franc sont considerés comme réalistes par bon nomres comme realistes par ou nom-bre d'opérateurs. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera-t-il demain? Blen peu de spécialistes se ha-sardent à faire des pronostics, ne serait-ce qu'en raison des échéances électorales.

La livre sterling a également bien termine l'année, son cours remontant au-dessus de 1,70 doiet de 4 deutschemarks. redressement du sterling, bre. A compter du 30, toute-fois, une reprise s'est amorcée, se trouve ainsi confirmé. Le qui a permis à la devise améri-marché a maintenant acquis la

Cours moyens de clôture comparés d'une semaine à l'autre

(La ligne injerieure donne ceux de la semune précédente.)

| Sera bloqué à un compte spécial des douanes. Le dépôt lers restitué, quand l'acquit reviendra à cette administration d'unent visé par les autorités du pays officiellement destinataire des armes expédiées ou par un agent consulaire français dans ce pays.  On se doute blen que les tradiquants ont prévu ce contrôle. Il est d'autant plus aisé à l'uder que le diplomate ou le ministre qui a fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit et des pays qui signera l'acquit et de son pays qui signera l'acquit en l   | ı | - ert Betrerer a we de ist zomme                                  |            |        |         |     |   |      |   |                    | _                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----|---|------|---|--------------------|------------------|
| tué, quand l'acquit reviendra à cette administration, dûment visé par les autorités du pays officiellement destinataire des armes expédiées ou par un agent consulaire français dans ce pays  On se doute blen que les trafiquants ont prévu ce contrôle. Il est d'autant plus aisé à 'luder que le diplomate ou le ministre qui a fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses supplément les caisses su |   |                                                                   | PLACE      | LIYTE  | \$ 0.5. |     |   | Mari |   | Flerb              | Lire<br>Italiano |
| lement destinataire des armes expédiées ou par un agent consulaire français dans ce pays.  On se doute bien que les tradiquants ont prévu ce contrôle. Il est d'autant plus aisé à l'uder que le diplomate ou le ministre qui a fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses allas   1.6875   4.9682   4.9682   4.9658   20,2638   20,203   20,2638   20,203   13,7863   201,57   5,6742   5,6742   103,7256   6,8156   99,5328   2,800   2,4890   49,1372   103,7256   6,8156   99,5328   2,800   2,8182   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192   2,8192    |   | tué, quand l'acquit reviendra à cette administration, dûment visé | Landres    |        |         |     |   |      |   |                    |                  |
| laire français dans ce pays On se doute blen que les tra- fiquants ont prévu ce contrôle. Il est d'autant plus aisé à 'luder que le diplomate ou le ministre qui a fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses    Paris   8,4553   4,9556   202,6336   210,20   13,7168   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     13,7365   201,57   5,738     2,8131   3,9132   2,4890     2,4691   4,9137   5,631     3,9432   2,3670   47,9919   96,5516   5,532   95,733     3,9433   2,725     4,7937   15,2082   - 14,633     4,1713   4,1713     4,1713   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725   49,8087     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725     1,1723   2,4725       |   | lement destinataire des armes ex-                                 | Hew-Yerk.  | l '    | l –     |     |   |      |   |                    | 0,1141<br>0,1151 |
| est d'autant plus aisé à 'luder que le diplomate ou le ministre qui s fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses mins (1723 2,4725 49,6087 175,23 35,14 370,44 24,3393 355,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | laire français dans ce pays.  On se doute blen que les tra-       | Paris      | 8,4558 | 4,9650  |     | , |      | 1 |                    | 5,6741<br>5,7386 |
| qui a fourni l' c end-use > de complaisance trouve facilement, en échange d'un petit cadeau supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses   4,0224   2,3620   47,5736   96,4861   6,5782   95,9577   2,5994   2,7252   35,9500   7,2406   14,6734   15,2201   14,6449   4,1065   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715   4,1715    |   | est d'autant plus aisé à l'uder                                   | Žarich     |        |         | , - |   |      |   |                    | 2,8000<br>2,8198 |
| Supplémentaire, le fonctionnaire de son pays qui signera l'acquit destiné aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723   4,1723    |   | qui a fourni l' c end-use > de                                    | Franciert. | -      |         |     |   |      |   | 3 · - <b>-</b> - · | 2,6994<br>2,7253 |
| destine aux douanes françaises, sans trop se préoccuper le savoir ce que contiennent les caisses miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | supplémentaire, le fonctionnaire                                  | Bruxelles. |        |         |     |   |      |   |                    | 4,1085<br>4,1715 |
| ce que contiennent les caisses MRSS 1490,12 875,00 176,23 357,14 \$70,44 24,3393 355,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I | destiné aux douanes françaises,                                   | Amsterdam  |        |         |     |   |      |   |                    | 2,8131<br>2,8468 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ce que contiennent les caisses                                    |            | - 1    |         |     |   |      |   |                    | -                |

Nous reproduisons dans ce tablesu les cours pratiques sur les marches officiels des changes. En consequence, à Paris, les prix indiqués représentant le contre-valeur en france de 1 doilar, de 1 livre, de 100 deutschemarks, de 100 florins, de 100 france beigne et de 1 000 lires.

caine d'effacer l'essentiel de ses pertes antérieures. La tenue du dollar continue manifestement de dépendre de deux éléments : l'évolution des taux d'intérêt et l'action des banques centrales. Il raction des banques centrales. Il est symptomatique de constater à ce propos que la reprise du dollar, intervenue en milieu de semaine et déclemanée par les interventions des instituts d'émission, a coïncidé avec une tension des taux aux Etats-Unis à l'approche de la fin de l'année et une détente des taux en Alle-magne.

A l'inverse du dollar, le franc français a bien commencé la semaine, sa progression s'accélérant même assez sensible-ment le jour où fut publié l'in-dice des prix du mois de novembre. Certains spécialistes, toute-fois, se sont interrogés sur la spontanéité de ce mouvement de hausse, laissant entendre que la Banque de France l'avait discrètement accompagné. Quoi qu'il en soit, le cours du franc s'est quelque peu tassé à l'approche du week-end. Pour le franc, l'an-née se termine donc de façon satisfaisante. Grâce à une politique d'interventions ponctuelles, mais surtout de taux d'Intérêt élevés, les autorités monétaires ont réussi à enrayer la chute du franc amorcée l'été dernier.

Sans que l'on puisse parler de

conviction que le pire a été évité et que la communauté interna-tionale ne laissera pas sombrer la livre. Est-ce à dire que la hausse du sterling va se pour-suivre ? Il n'est pas douteux que des excès avaient été commis à la baisse du sterling Faut-il considérer qu'ils ont été corrigés par la récente reprise ? Les cambistes, là encore, sont fort prudents. Comme le disait l'un d'eux : « Je ne joueral certaine-ment pas la baisse de la livre à son cours actuel, mais de là à en

La lire italienne a fléchi. Comme l'on pouvait s'y attendre, la réaction du marché à la déci-sion du gouvernement italien de ramener de 7 à 3,50 %, à compter du 27 décembre, la taxe perçue sur l'achat des devises étrangères, a été immédiate. Le jour même le cours du dollar est passé de

Il s'est par la suite stabilisé à 875 lires, la Banque d'Italie étant, semble-t-il, intervenue pour con-trôler l'évolution du marché. Pour l'heure les opérateurs pa-raissent avoir adopté une attitude prudente. Il est néanmoins inté-ressant de noter que, sur le marché à terme à deux mois, le dollar vant 925 lires...

PHILIPPE LABARDE.

## RELIGION

#### APRÈS LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE DE GENÈVE

### Le concile panorthodoxe pourrait se réunir en 1980

La première conférence panorthodoxe préconciliaire, chargée de préparer le premier concile de l'Eglise orthodoxe depuis le concile de Nicée, au huitième siècle, s'est achevée dernièrement à Chambesy, près de Genève, par un accord unanime sur la liste des thèmes que le futur concile devra aborder. Treize patriarcats et Eglises autocéphales étaient représentés : Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jerusalem, Moscou, la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Finlande : seule l'Eglise de Géorgie a été empêchée de se rendre à la convocation.

La liste des thèmes du futur concile a fait l'objet d'un long travail en commission, à par-tir d'une première liste de plus de cent sujets établie en 1961 à la conférence panorthodoxe de Rhodes. Dix thèmes seulement ont été

Quatre de ces thèmes portent sur la structure de l'Eglise orthodoxe. Ce sont : la diaspora orthodoxe, l'autocéphalie et sa proclamation, l'autonomie et sa proclamation et, enfin, l'ordre de préséance des Eglises dans les célébrations liturgiques. Deux thèmes concernent la discipline. Il s'agit des empêchements au mariage et de l'adaptation des prescriptions sur le tué, quand l'acquit reviendra à

Les relations des Eglises orthodoxes avec le reste du monde chrétien et avec le mouvement œcuménique constituent deux thèmes distincts. Un point particulier touche le nouveau calendrier, notamment la date de Pâques, et un autre - la contribution des Eglises orthodoxes à la réalisation des idéaux chrétiens de paix, de liberté, de fraternité, d'amour entre les peuples et la suppression des discriminations raciales ».

La conférence s'est d'autre part mise d'accord sur la procédure de préparation du futur concile. A ce sujet, on prévoit, dans les deux ou trois années à venir, la convocation de nouvelles conférences préconciliaires, et il est pro-bable que le concile se réunira au début des

Une large part du travail de la conférence porté sur la nécessité d'intensifier les relations des Eglises orthodoxes avec l'ensemble du monde chrétien et avec le mouvement

### Le prêtre-icône

Malgré ses dissensions internes, ses rivalités d'obédiences et ses compromissions politiques, l'Eglise orthodoxe exerce une puissante fescination sur beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Aux prises avec la « sécularisation » et la disparition du sacré, troublés par la théologie de la « mort de Dieu », lassés par les querelles entre inté-gristes et progressistes, entre lasses per les querelles entre inte-gristes et progressistes, entre « verticalisme » et « horizonta-lisme », des catholiques et des protestants portent un regard nostalgique sur cette Eglise qui semble avoir échappé à la folie contestatrice, qui a conservé une liturgie factueuse et hiératique et dont les préoccurations surjueldont les préoccupations spirituel-les peuvent répondre au désarroi

de croyants. Les lecteurs français ont surtout été familiarisés avec la spi-ritualité orthodoxe par les écrits de Nikos Kazantzakis et de Constantin-Virgil Gheorghiu ou du théo-logien laic Olivier Clement. Or Il est un antre « maître spirituel » qui commence à être connu en France, grâce à ses écrits, et qui a été présenté aux télespectateurs le dimanche 2 janvier, sête de l'Epiphanie et Noël pour les orthodoxes, dans l'émission catholique, « le Jour du Seigneur ».) Le métropolite Antoine de Sou-

roge (il a publié plusieurs livres (1) sous son nom d'état civil, Antoine Bloom) est chargé de la paroisse russe orthodoxe de Tousles-Saints, à Londres. Né en 1914 à Lausanne, son père était diplomate de la Russie impériale, et sa mère était la sœur du compositeur à levendre Seriaine Anrès siteur Alexandre Scriabine. Après une enfance passée en Russie et en Perse, il fit des études de médecine à Paris, où il prit la nationalité française, puis exerça comme médecin, d'abord à Paris, ensuite dans l'armée en tant que chirirgien, pendant la deuxième guerre mondiale.

Jusqu'à la perte de Dieu

Devenu moine en 1943, il continuait d'exercer la médecine à Paris jusqu'en 1948, lorsque des amis orthodoxes sont venus de Londres pour lui dire: « Nous avons besoin de vous. Lâchez la médecine, faites-vous prêtre et venez en Angleterre, » Envoyê à Londres en 1949, évêque en 1958, archevêque en 1962, exarque du patriarche de Moscou pour l'Eu-rope occidentale (poste duquel il a démissionné depuis pour raisons de sante) et élevé au rang de métropolite en 1963, le Père Antoine connaît un rayonnement

toujours plus grand en Angleterre et maintenant en France. Cet ancien médecin a été tel-lement saisi par la présence de Dien que toute sa vie pose ques-tion. Si Dieu prend tout, que reste-t-il de l'homme ? « Il faut reste-t-il de l'homme ? \* Il faut attendre la mort comme un fiancé attend sa fiancée », disait son père à Antoine. Mais, si la grande rencontre c'est celle de la mort, qu'en est-il de la vie ? Si le prêtre ne doit être que passage vers Dieu, qu'en est-il de sa propre existence ?

Cuestions sans réponse. Questions sans réponse.

Le langage de ce prêtre russe au regard brûlant n'est plus celui auquel les chrétiens sécularisés sont habitués. C'est un langage prophétique et intransigeant, qui rappelle Dostolevski, mais aussi un langage poétique et image: a Dieu est un grand oiseau timide, dit-il, pour montrer combien l'initiative divine respecte la liberté humaine. Il se pose à Ne bouge pas, tu

l'effraierais ! > ALAIN WOODROW. (Lundi 3 janvier)

(1) L'Ecole de la prière et Voyage spirinel, Editions du Seul ; Prière rirente et Certitude de la foi, Edi-tions du Ceri. DES MILLIONS DE DOLLARS

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

abre 1975 au 5 janvier 1977



# EAUBOURG PRÊT A

TN rectangle, deux flèches, résument, sur le papier, les objectifs, les fonctions et les activités du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. Le schéma est simple. C'est celui d'un outil destiné à la communication D'un côté, la cible (le public) ; de l'autre, le message (l'Information). Une flèche pour désigner l'arrivée dans le Centre, depuis la rue Saint-Martin, des voitures, des cars ou des piétons : une autre flèche pour indiquer que les tableaux, les livres, tous les éléments de la documen tation monteront, par ascenseurs, de la rue du Renard jusqu'au musée, à la bibliothèque, aux salles d'actualité. Deux mouvements simultanés (l'Information sera sans cesse remise à jour et le public, en principe, constam ment renouvelé), deux directions convergentes. La rencontre se produit tout naturellement, quelque part au milieu du - plateau culturel . à un étage quelconque du bătiment

Aujourd'hul que le schéma s'est matérialisé dans le verra et dans l'acier, la rencontre va-t-elle se produire, comme prévu, sur le plateau Beaubourg ? Seront-ils nombreux, au-delà du 31 janvier 1977 (jour de l'inauguration), à franchir la piazza en pente douce, à pousser les portes vitrées menant au forum, à emprunter l'escalator, en diagonale, jusqu'au cinquième

Les cartes orange de la culture



étage ? Pas forcément pour visiter l'exposition Marcel Duchamp, pas tout de suite. Avec l'idée de prendre un verre, d'admirer les toits de Paris et de goûter, pour 15 francs, au repas préparé par Servair (traiteur d'Air France), sous les plantes vartes de la cafétéria.

Nombreux ou pas, ça se verra : il faut remplir la boîte translucide. Faire apparaître sur ce grand verre bardé d'acier des centaines de petites silhouettes debout sur l'escalator. Rêve d'architecte : transformer l'habitacle en médium. Passer d'une architecturerefuge à une architecture-écran, et de l'écran-reflet à l'écran-support. Fantastique drive-in : les constructeurs de Beaubourg songeaient à projeter sur la façade. côté plazza, même en plein jour, des images video de 9 mètres sur 12. Et. par posters interposés, multiplier vers l'extérieur le spectacle intérieur (reportages sur les expositions, tilms d'artistes, etc.). Trop onéreux (5 millions environ), le projet est au point mort. Mais l'échelle y est : la diffusion de masse aux dimensions de Beaubourg.

grandiose. Georges Guette, secrétaire général de la .Comédia-Française et auteur du projet Inter-théâtres, a explore le terrain et mis au point une atratégie à laquelle a collaboré et qu'applique aujourd'hul, à la direction des services de promotion, Anne-Marie Thibaut. Après une année de formation au marketing. cette jeune femme parle de ce qui à Bezubourg «se vend blen - - Pierre Boulez, par exemple - avec un naturel qui peut déconcarter. Mais la réussite du Centre, c'est aussi, et surtout un ensemble de - gadgets » : le format « carte de crédit.» du billet magnétique à introduire dans le tourniquet donnant accès au musée — image des transports collectifs après celle des mass media. Le prix (10 francs), le nom même (= laissez-passer découverte = préléré à = laissezpasser Pompidou ») de ce sauf-conduit, sorte de forfait à la loumée, destiné à proposer aux touristes une formule économique »

C'est aussi cette enveloppe en plastique dans laquelle sera vendue, pour 50 francs, la carte d'abonnement à l'année, véritable carte orange de la culture, dont la possession devrait, comme on dit, - modifier le comportement de l'usager = (le transformer en nabitué »). Et cette manière de spéculer sur la psychologie de l'abonné, de l' - intéresser - au capital culturel par l'envoi d'un bulletin d'information, par la gratuité des catalogues, par une priorité dans les réservations, par un tarif-collectivités pour les spectacles. L'idée, aussi, de faire peut-être intervenir le sondage comme procédé publicitaire du genre : « Vous no cent mille a avoir visité l'exposition Paris-New-York ., placé bien en vue sur des panneaux lumineux, ou d'affréter des charters d'Air France sur des thèmes groupés, du genre : - Visitez en un seul week-end le Salon de l'automobile et l'exposition... »

Une technique. Du matériel Des objectifs : trente mille adhérents, pour commencer ; toucher un centième des fovers de la région parislenne, un dixième des visiteurs annuels dans les musées nationaux, par deux cent milie pils expédiés à domicile - soit un - rendement » de plus de dix pour cent. Compter sur cent mille fidèles dans trois ans, si les services de promotion savent persuader qu' . Il se passe toujours quelque chose à Beaubourg ». « Cesser de prêcher des convertis », faire appel è « la petite dame qui se dévous toujours pour organiser les garderies, dans les grands ensembles », constituer un réseau de délégués que l'on puisse réunir pour vérifier l'efficacité des méthodes : s'adresser, plutôt qu'aux comités d'entrepose islonnels, innerver la vie asso clative, les comités de quartier, mobiliser les femmes au foyer...

interissable, Apne-Marie Thibaut trace un plan de bataille qu'elle entend mener simultanément sur le front national et à l'échelle internationale. Victoire probable dans la combat touristique déjà les curieux débarquent par cars entiers de banileue, de provinc de l'étranger. Mais la marche sera longue pour railler les tamilles sous la banderole - culture - - - Le di-manche, je vals à Beaubourg... - Improbable. Malgré les séductions de la transparence, ma portes lusqu'à 10 heures du soir. Comme le rappelle M. Jacques Chambaz, député de Paris et membre du bureau politique du parti communiste français, « il n'existe pas de solution satisfalsante, dans le cadre de la société actuelle, aux problèmes que révèle, en particuller, Beaubourg -

Les équipements poussent, et passent Ailleurs, les

mutations tardent à se produire : pourquoi une soit de savoir se révélerait-elle tout à coup chez les travailleure de Garches ou d'issy-les-Moulineaux parce qu'au centre de Paris est apparue soudain, par la rolonte d'un président de la République, une bibliothèque coiffée d'un musée? Et pourquoi la Centre Pompidou seralt-il juge autrement que sur ses indices de fréquentation, seul critère, en effet, déterminant sur le - marché - de la culture ? Alors : Beaubourg se vendra-t-il bien ou mal?

Trop bien peut-être. Les normes de sécurité fixent quatre mille cinq cents environ le nombre d'Individus présents ensemble dans le bâtiment (soit trois mille six cents visiteurs et neuf cents membres de l'administration). Le chiffre fatidique des dix mille entrées quotidiennes n'apparaît pas non plus considérable si on le compare, par exemple, aux quatre mille trois cents places du grand auditorium du Palais des Congrès. Puis, l'énorme = machine à communiquer = a fonctionné avant même sa sortie de terre, comme une formidable machine à faire parier, à faire écrire et à faire réagir : dans un premier temps, au moins, la curiosité

Depuis des années règne autour du chantier (fascination du passant pour ce qui se détruit, se casse) la libre opinion et la libre parole. Et on s'émerveille, après un mols d'allèes et venues dans le quartier, d'avoir retrouvé jour après jour, et à toute heure, au coin de l'îlot de Venise, ces groupes de censeurs goguenards, que réunit la même indignation véhémente. - Une honte. - - Une ordure. - - Elitel avait fait mieux. - « Pourquoi pas à la Défense? -. Ils tas retirent quand, las échalaudages? » (c'est ici l'armature définitive en acier qui est visée). - Vivement un nouveau mai 68. Avec tous ces pavés, les vitres voieront en éciats. - Agressivité à l'extérieur. Mais à l'intérieur - et pas seulement aux postes de commande - une passion presque égale. Le désir que taire ». Conscients de l'enjeu de la partie — et de l'ampieur des capitaux engagés — les nouveaux venus vaulent - irapper un grand coup -. Il arrive qu'on leur réponde par l'insulte. Effet d'une conception autoritaire de l'aménagement urbain, « discours du pouvoir sur la ville », Beaubourg — c'est normal — se fait hair et subjugue En ce sens, les embouteillages quotidiens de la rue du Renard, les deux morts par accident du travail sur le chantier, le fraces des grues, le charivari des klaxons, les expropriations, la boue qui colle aux chaussures, la ruine de quelques commerçants et l'asphyxie presque complète de tout un quartier s'inscrivent positivement dans i' - action psychologique présiable à son « lancement ».

Le musée et la bibliothèque, Picasso et les collections du Times : dans le quartier, généralement, on ne connaît pas, on ne veut pas connaître. « Dès que je ferme, le retourne en bankeue où mes enfants restent à l'élude », explique, derrière une vitrine semée de fleurs artificielles, Mme Dieu, des entreprises Dieu & Cie. Les larmes aux yeux, elle montre son maçasın désert, exhibe ses tactures (= 30 % de manque à gagner par an »I, se dit tout bonnement « devenue révolutionnaire » depuis que les travaux de voirle, le pavage à l'anvide dans sa boutique, «Le client n'a plus le temps de charger la marchandise... » Grossistes, comme la plupart de leurs voisins de la rue Quincampolx. M. et Mme Dieu songent å partir.

Beaucoup sont délà partis avec, en banque, une somme à peine suffisante à leur installation en province Des détaillants, des magasins de mode, d'objets artisanaux, de cadeaux, des restaurants et beaucoup de galeries ont pris leur place. Ceux-là ont parlé sur Beaubourg, quitte à endurer trois ans et demi de travaux. Mais, comme le dit la propriétaire du Troislème ŒII », dont la petite galerie s'ouvre sur un champ de boue, en première place, là où bientôt, . lout le monde va passer (mais où passent surtout. pour l'instant, paveurs et excavatrices), trois ans et demi sans rien gagner, c'est dur =. .

Elle était venue vendre des meubles anciens et de la jeune peinture à proximité d' - un musée pas -, avec l'envie d'habiter dans un quartier que peuplaient encore, à l'époque, « des marchands des quatre seisons . Depuis, les marchands sont allés ailleurs, rebutés par - le bruit, des années de vie odieuse. » Elle a l'impression de « les avoir chassés ».

Des locataires sans défense, expropriés - avec des billes », une vieille dame à demi-aveugle délogée de son trois-pièces de la rue Quincampoix et mise, sans chauffage, dans une chambre où ses meubles s'encastrent à peine (le magazine Vendredi lui a consacré une séquence sur FR3) ; des appartements - rénovés -. divisés en studios et revendus : les plus âgés, les moins favorisés, les moins tenaces l'achent prise : la sélection naturelle fait son œuvre dans un quartier amené de toute (açon à se transformer un jour ou l'autre Alentour, cette - sélection - prend capendant un tour plus inattendu Des pétitions sont signées contre de trop fréquentes allées et venues dans les étages. Sirènes des services d'ordre, passage de voitures officielles, diners de ministres : une activité en chasse une autre, rue Saint-Denis. Regrets. Ragots. Ca dépend de l'âge, des soucis,

et de l'ampleur des déceptions. M. de Meyer, grossie en chemiserie au 143 de la rue Saint-Martin, s'indigne d'avoir été contrarié dans ses projets per les « gens menta de France) Il se crovait dans le sens de l'histoire ormant sa boutique en pub Le marbre veri lui a été vivement déconseillé par la protection des

« Ici, d'était Soite », soupire le propriétaire d'une curieuse échonne, mi-fabrique d'enseignes de néon. mi-studio de jazz, artiste-artisan qui, sur le pas de sa porte, projette de la peinture sur un cadre vide Blentôt, le maurai pius le droit de selir le pavé. dit-IL La proximité de Beaubourg a dénaturé l'un des seuls quartiers encore vivables de Paris. Entin. l'aurai le téléphone Le bâtiment est chouette on e évité les colonnes à l'antique. Pour la France.

Car, lui (la trentaine), admire, et M. de Meyer déteste une architecture à laquelle ils reprochent sur tout, l'un et l'autre, d'avoir poussé sans qu'ils l'alent uhaité à quelques mêtres de leur porte.

30, rue de Venise — une verrerie — le clivage se fait aussi par génération. La propriétaire quitte son comptoir pour mieux dire son horreur de « l'usine à gaz » Mais elle précise, nonnête : « J'ei un tils de we ça formidable qu'il existe peut-être, dans les troisième et quatrième d'aujourd'hui. Les enfants de Beaubourg. Ce thème fait l'objet

d'un si pauvre court-métrage (récemment diffusé dans les sailes de cinéma) qu'on hésite à y revenir. En fait, les écoliers ne s'aventurent guere à proximité du « monstre » ; et ceux qu'on rencontre, le mercredì, dans le bac à sable surnomme - la grande presotière », à quelques mêtres des travaux des Halles. n'ont pas l'air absolument exaltès - Beaubourg ? Quel Beaubourg ? - Interroge une mère qui s'obstine, dans un vent aigre, à distraire un garçonnet ailongé sur le béton. Franchement, elle n'a pas vu. à paine un coup d'œil. Mais elle raconte longuement son envie d'aller vivre à la campagne

Les programmateurs du Centre Pompidou n'ont ou empécher que les parents calleutrent leur progéniture, par peur d'un accident, dans un quartier livré, longtemps, aux buildozers. Ils ont cependant vu au-delà et dévolu aux enlants le rôle d' antennes » de médiateurs entre les activités futures et les adultes. Atout important dans la stratégie par aimantation

et pas seulement par Intimidation - du projet Beaubourg : l'étendue en pente douce de la plazza. Un peu moins de la surface au sol du bâtiment. Le qual d'amarrage, au flanc du vaisseau. Là, seront déposés peu à peu, au gré des saisons et des crédits, l'atelier de Brancusi (reconstitution d'un bâtiment de 5 mètres de hauteur contenant les sculptures et les objets laissés par l'artiste, à sa mort, dans son studio parisien) : la structure conflable d'un polytope de Xénakis (il a fallu que la SACEM co-finance) ; un marché aux fleurs, le cirque Gruss, quelques bistrots. Les étudiants feront la manche... peut-être. Il faut à tout prix redonner vie à cette grande dalle prise.

La vie ? Les cris ? Les galopades ? C'est là qu'interviennent les enfants. Pour eux, sous un chaotteau, une grande nacelle, pour s'y nicher à plus de cent, une girouette, des oriflammes, une « maisor d'eau »; pour eux, une structure de bois, annexe de la bibliothèque, avec les plus beaux spécimens de l'ittérature de jeunesse ; pour eux, surtout, l'atelier de Mme Danièle Giraudy et son équipe, main tendue en



avancée sur la piazza, en contrebas par rapport à la voie piétonne, lieu de libre circulation et d'informultiple, conçu comme un microcosme du Centre, Toutes les disciplines réunies là en une relation sensible. Côté création, des ateliers gratuits de super-8. de photographie, des manipulations-jeux, plus proches des arts plastiques - pas plus de douze enfants pour un animateur. Côté récréation, des nids d'herbe, un film dans lequel on marche et un leu à attraper son ombre, (c), une collection de prêts (illustrations, estampes, panneaux à l'usage des écoles); ailleurs, une ludothèque, avec vente de tee-shirts, de badges, de petits objets à la portée d'une bourse junior. Mille mètres carrés et vingt animateurs (en majorité élèves des écoles d'art, préalablement recyclés) seront ainsi mis à la disposition de cino cents enfants, au maximum. Mme Danièle Giraudy craint, certains mercredis, d'afficher complet.

Il ne s'agit pas de conflance aveugle, mais Mme Da nièle Giraudy tire les conclusions de deux années de préfiguration » et d'expérience de la collaboration généralement positive avec quinze établissements scolaires du quartier, et des progrès déjà accompils dans un petit local de la rue des Francs-Bourgeois par une équipe réduite au rythme de vingt animations par semalne. Sans « avancer contre l'école », il fallalt romore, dit-elle, avec la discipline scolaire, donner « la permission de l'ennul », « le droit de ne pas participer » et, sous l'impuision d'un « créateur », invité un mois, réaliser ensemble un projet : construire une ville en carton-pâte ; assembler des déchets de tissus ; faire des paysages en sucre : confectionner des des sins animés ou fatre monter de hautes taolsseries à l'assaut de montants métalliques. Le rôle de l'artiste intercesseur n'est pas remis en cause. Mals li n'évellie pas forcément au culte de « l'objet qui reste », de . l'objet accroché au mur . Mme Danièle Giraudy définit plutôt l'ateller comme - un cas ; une heure de découdages : et puis on monte au musée voir ceux de Matisse ». Dans l'espoir, peut-être, que les parents

 On en est à recycler les directeurs, dit M. Liber. schlag, inspecteur primaire responsable des troisième et quatrième arrondissements. Je crois que les dispi rités entre les entants — disperités qui se révêtent ensuite dans le travail scolaire — ne peuvent être combiées par un effort financie». L'écalisation culturelle est donnée par une torme d'animation nécessairement extra-scolaire, par des personnes différentes, qui cho quent, étonnent, qui réveillent la sensuelité. La vie banale de l'entant pauvre conditionne sa vision el provoque peu à peu son appauvrissement sensoriel antel provoque en lui une série d'ébranlements, et le persuade qu'il faut explorer tous ses es, qu'il a l'autorisation d'aller au bout de ses expériences — surtout si celles-ci revalorisent son univers dérisoire, comme les manipulations de déchets, inquiétude. Il faut supporter de s'être encanaillé evec payé pour cela. Mais la rencontre avec l'artiste crée ment, surtout al celul-ci sait dire : depuis dix ens, le colle du bois, s'il sait se présenter aux entants ionnel II n'a que quatre séances pour régliser son projet il ne peut se permettre sur les briques ? Essayons que ce soient quatre séan-

est rare dans l'enseignement, même primaire. M. Uber. schiag - que Mme Danièle Giraudy nomme : notre providence - - est une des chances accide connées à l'implantation locale, à long terms, du Centre Pompidou.

L'étagement des départements touchant de près ou de loin aux arts plastiques à l'Intérieur du bétimen intriguera peut-être Pourquoi avoir place le Musée d'en moderne eu cinquième étage et su niveau de ta - piazza -. I atelier pour enfants, d'une part, la galerie d'actualité du Centre de création industrielle (C.C.L) d'autre part? Cette disposition pyramidale réservant au patrimoine le haut de l'échelle tandis que le design,



l'architecture et l'urbanisme, les communications visuelles, l'environnement — tout ce qui concerne k quotidien - sont placés de plain-pled, avec les entants, ne peut, quoi qu'on dise, paraître accidentelle. Certes, les consignes de surveillance contre le voi assignales nécessairement au musée un endroit clos, où l'on pulsse facilement surveiller les entrées et filtrer les sorties. Mals la hiérarchie traditionnelle entre l'œuvre et l' « Infra-artistique » est ici recondulte à la faveur d'obligations liées — ce qui est normal — à la valeur marchande des tableaux. Il est des révolutions que la révolution-Beaubourg reste impuissante à réaliser... - A quoi cela sert-il d'entasser dans les musées

des œuvres rares si ce qu'on voit par la tenêtre et laid, démoralisant ? -, demandait Mme Françoise Giroud dans un entretien récemment publié dans ces colonnes (le Monde du 4 novembre). L'intern n'est pas nouvelle — et l'actuel secrétaire d'Etat à 🚌 🚟 -----la culture ne manque pas de rendre hommage. 🖼 ce thème, à son prédécesseur, M. Michel Guy. Mais c'est bien antérieurement, des 1969, que la décision fut prise par Edmond Michelet, alors au ministère des affaires culturelles, de reloger dans Beaubourg (dont l'idée venzit de naître) le Centre de créstion industrielle, créé la même année et fixé, à l'époque, au Pavillon de Marsan. Voulu par son créateur, M. François Mathey (conservateur en chet du Musée des arts décoratifs) et par son directeur adjoint, M. François Barré, comme un laboratoire du goût contemporain tratant la totalité des problèmes de l'environnement, à rebours de l'expression muséographique traditionnelle (regard froid porté sur les objets de fabrication industrielle, sur l'architecture des grands ensembles, sur la signalisation urbaine, sur tout ce qu'il est convenu de classer encore dans la rubrique - sous-culture -). 18 C.C.t. n'allait cependant pas tarder à être ressenti comme un élément contestataire, « gauchisant », trop froniquement pédagogique dans sa manière, par exemple, de démonter les mécanismes du message publi-

M. François Barré y perdit son poste Mais l'équipe qu'il avait constituée, soit quatre-vingts personnes, dont une majorité de femmes, réparties en six services (Etudes des besoins des collectivilés locales : Design de produits ; Documentation ; Actualité : Edition : Exposition), cette équipe ne parait pas résignée à jouer, dans Beaubourg, le rôle - que certains lui assignent - de - vitrine acculturée de la production industrielle trançaise .

- A quelle sauce alions-nous être mangés? -, se demande Mme Danièle Cena, responsable des expositions du C.C.I. - Officiellement, nous devons contribuer à améliorer la qualité de la vie S'attend-on à ce que nous vantions, par exemple, l'agrèment des villes nouvelles ? ., dit une de ses cellaboratrices. Tout le monde a hâte, dans le département, que le nouveau directeur, M. Jacques Mullender, se pose en interio cuteur qualifié face aux risques d'hégémonie du Musée d'art moderne, et rappelle le rôle et l'identité du C.C.I. dans Beaubourg : ni une sellule de contestation per-manente ni, selon l'expression de M. François Barré. un organisme de promotion des casseroles •

· Le gouvernament a d'autres chats à fouetter », iance avec un sourire M Bordaz, president du Centre Pompidou, lorsqu'on l'interroge sur l'éventualité d'une reprise en main politique de ce secteur Rendez en février 1977, pour l'exposition sur les élections mu cipales. - Qui décide en ville - et, le mois suivant, pour l'ensemble consacré à « L'imagerle politique (ou comment se construit une campagne élector deux manifestations que personne ne pourte ignores. pulsqu'elles auront lieu au niveau de la - piazza - tace 3 l'ateller des enfants, dans la galerie d'actualité du C.C.I.

La galerie d'actualité ? L'autre - antenne - du Centre vers l'extérieur. Le moyen, peut-étre, d'attirer vers la maison mère une clientèle un peu spéciale et très spécialisée d'étudiants en archite gners, de photographes : 1 200 m2 de galerie, et une mise en espace calquée eur la mise en page d'un périodique. Rédacteur en chel : Gilles de Bure, journs liste à la revue Créé. Trois rubriques (Archite urbanisme : Design industriel : Communications visualles). Et un maximum de supports (projection de diapositives, films, affiches, documents de toutes sories,

APPAREI .....  $\epsilon_B = \epsilon_B \sin t \cdot \log^{10} = 2.9$ 

----And the second section and the second second 1. 1. 1. 10 10 15 型膜底 का । सम्बद्धाः के Committee that the and the second section i juke magait ≉⊠ هي هي دري. مود ه  $(x_1,x_2,\dots,x_n)\in P_{n,n}(0)$ and the second second

(1) A Secretaria Application A TO THE SHOP SHOW AND THE 二十三日 おかねはりき事件 ্ন গুণ্<u>ছালাল ক ইকাইটে</u>ক and the second control of the second control in in proper street grand and the -1 . et 61 28 gr38.3 1111 · A State (表 数値) - For the amptaint Committee of the committee of the pares i. II ्राच्या एक एक्क्स व्यक्तकोषि **श**रू

in a company of Shakete いっこうけい かかり 英語 garren v and the second second ferri Marian Salah La promotest 🖝 pra latero i li 12 La la comme este la Tario material **22** (1777) in a cost in tale the Contract of the Contract o しょう インス・アンス いきゅう 過ぎの場合 ್ವಾಧನ್ ಭರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತ ಚಿತ GEN 29 S. 3 S. 1 . . . . . 1011年 日本 17年 地震を強調 COLUMN SOLETION

analos : . . . in the engineering and a Magazina di di Autrica et la communicación de la communicació ממנה מידים מידים Marie II 高級的 計画 デビナル Service of the servic Sample of the state of the same same The second of the second of the second of the ROUTE TO THE STATE OF THE STATE into proping a se E:::--the state of the same of the s

化化物物医多氯磺 The second secon **E**.... ; -The Books and a part TO THE PROPERTY OF The Company and State SZ-W----11 DTMMMTE TH 基 DECEMBER 1. 1 . . . . . . Committee office

Après 4 m monte u musée

«Nontacedon (a.e. Septim Same Family 200 Control degar. Tas president du Certie P. Ca avange James - II . g . . . . . . . . -1 Paur vous montrer TEL SOUR FOURBRURG A. Apres les que et et ≥be des collèr The first transfers of Lane a Tokyo au sieres Essara

ಿಕ್ಟರೂರ ಗಾರಕರಣಕ ಹಿನಿ ಪ್ರಾತಿ.

A BONG INCUITATION the appendix of the Porton of 13 'QUE CE FEGORES ES tilet broower sur les Ge qu'on y von a CCI, de projection 😘 conne un ges luma Un aveil entendu painer. and the design of the second s - Geographia des con-Sources se se המחם במרפה ש משכי - senza Chilabah wa Hechich Character Part of St. 512 1 1 1 3 CR. Cur. 58 25 12.7 See to decrease the ciacos on pousse are leaded to decrease the ciacos on pousse are leaded to decrease the ciacos of pousse are leaded to decrease the ciacos of pousses are leaded to decrease the ciac and produce of the course of t The do was a series of the do the de comment of the families of the

Cas to the first and a contract an experience of the state of the stat t the state of the the backers and the contents to much contained and the backers and the contents and the con посе-Везироига, жаг - .. es architeries, sans 200 5 Peu 265 fues. comes cants des 16 CHC1. -Lo tuces, qui sonode lan de 13. es grandes dates de Wer is it en in a

4 fina (Surp L'histoire, c'est fordre 2 retrovet, savon queis Trace un peu les aufres. Securement svec-is term Gue » Chistons fait 

≝क्राकार के में किसी The Marine William TOTAL BEAUTY Property Service. Principle of Security

THE PROPERTY AND PARTY. ASSESSMENT ALLE M # 2 8 4 6 Market The The same of the day 我一个概念是他的 STATE OF STA AND A PARTY OF THE SECOND SOUNDS LANGE STREET ------TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O A THE PROPERTY OF CEPACES AND ALCOHOL: NO SECURIT 14 14 14 14 MA 

With the last **沙迪 之際 (報) 4**数 --e draffie dirition i Maria - Inc. Farming & sec 1 and to found the w SPIN BUT DEPOSITE 4 TH 2800 2000年 1000年 1000年

小妹妹 病毒 帝

**不 经产生的** 经收益 華華 學 CONTRACTOR SOME 然為後, 建硫酸 19 The 1948 St. 4 African State Company CHARLEST A S THE OF CONTRACT OF CARRIES METARICA a della chiare an たでき in 1 を主義 CONTRACTOR OF S and the second second (4) · 305 10 territor de l'artice

"" 44 Sabb # 和 South and south as 医甲酰 四硫银矿 衛藥 TOTAL A CAMPBELL 8 11/2 to 1989 18 18 e Amilia ghanna a a tanga ou wate & a serie merre to a 學等學 (4) SM PL SHOULD

the marries of APPRING BELLEVILLE Martiniae . & The irion d'hanne, ... DET AS DES MANAGE DOWN HER TOUR STREET Till Table Courts & to. de singer game : A THE PERSON AND PARTY OF 2 **- 1888** - 1888 - 18 500000E78E A 4497 M CVE THE . IS Y ers observe as m E COM DES STREET On makes : 7 200 TR 1914 - 1 1924-

THE ECONOMISE WITH in Capricoms on Participate the point ries. Mandries, y M. Postur Hallett and \$ 2.00 DESERT TO THE - Oceasia & para ra, ses cocuments POLICIES ES ES ESTA MANAGER OF CHICAGO 1900meba 1 w Di Choir, Moone St. Pr Brackstage - Shift for DO - \$120 DOME STORY TO

PODER CO TO DOWN STORY OF THE PARTY OF START IS BOUNDED DAY **10位于10年** (100年) dence of not de COMMITTE - SAME OF B. ce out in act plant Que's supports page STOCKED BUT THE

S.e De thoma. Li Ponsidos panel se Creation w. Mare to The Cour engineers COLUMN SEC 188 COLUMN

Page 10

Sélection hebdomadaire du journal «Le Monde»

de 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

T'SKILERY IN TOURSMAN Season proper season Seasons speakings Au cours de le mêm Lacritaire d'Était à le Objectis du fater Con Vany four les donné nature & bouleverse & TERRITO BUE COURSE & S

décembre 1976 au 5 janvier 1977

poraine ?

### ARTS ET SPECTACLES

cette nospitalité envers une institution cete nospitaire civers and management to the primare p ag. -- que Mine Danièle Graudy nome. ag. — que mana contrar atradoy nome.
idence — est une des chances acontes à l'implantation locale, à long terme, e.

pidou.

\*\*Exagement des départements touchant fr.

\*\*Intérieur fr.

\*\*Intérieur fr.

\*\*Intérieur fr. oin aux aris plastiques à l'intérieu de pure peut être Pourquoi avoir place le moderne au cinquième étage el 20 & plazza - l'eteller pour enfants, d'une part suite du Centre de création industriel tre part ? Cette disposition pyramide : interpoints to haut do l'échelle tandis que le

1118 grand agasin esthétique dustrielle

hitecture et l'urbanisme, se comраев, Гелиновенені — при за са да idien - sant places de places au mais Ment, Gues Quien G.Co. Dara tre entermait consignes de sarve Lance come o agemesairement au mesos en erechte: te ferifement bured. er er erten ein in Mais in tiereren e bet itte ich · intra-artistique - est de l'attracte : Reations (Ses - ce to a time - a chance des lablemen il sit in this evolution-Beautiourg (core employees an A quel cola carrel o critario arrigi CONTRACTOR ST CS C. CO 10 10 12 12 demorphisant ? », comerce the P

met De Mosse du é 1 028 COVERS - 81 2014 (80421) witten ne manque pas de commente <del>ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿ ಕರಣ ಕೇರಿಕೆಕರಣಕಾಕ್ಕೆ ಆ ೪೮</del>%. ह क्षेत्रके क्षणकेले ह्या करणकार हो । १५३० हम gride (gar Edmana Michell 127) affaires pufferelles de 1. 1981 III.A g figie venail de faitte e Cerriti garagian, arted in memo tertie et tet. tay and be Maryon You . for someth Mattey (conservateur on that to be watting et per con directeur good! & comme un liberation de gril arreis totafité des propiers de l'ampression de l' uta freid parte pur les ou qui te min William Fareniteurer Dun brande graffit. Managan unbaren, um tem te in ent SHE BUCCHE CHOIL IS TURNED A FEBRUARY Bigitari, pependant das rares alsa THE WE BOTTOM COTTOM TO THE ASSET

de demoner lus michalités à les A Flance's Bone - come of F na aut aut unter a 0 med. 5127 are 10,000 are 518 \$479725 Elean 218 THE P Hoteland Design as the officer and Sabor Saper in the still Mangrate & (200) Table Transport THE PROPERTY OF A CASE SECTO - - 1 TELL T ಕ್ಷ-೧೯೦೧ ಕರ್ವಾಗ And the second with the city of Ca a 56.9. 22.3 21 25 E gingt . M. daggues 12. un Cantille face aus ESSAULT CONTRACTOR OF THE PARTY Server of the Control 

Series 1977, pour estata a series de la company de la comp Tigraming control of a control E BLANCHER COM TO THE STATE OF The second of th 10 VO 10 STATE in comments of The Car sea 1 mm (5573-0 73 2-4-) The street of th Migra Records The state of the s 1 décembre 1976 au 5 jants

# APPAREILLER

accrochage classique) pour traiter, sous forme de ■ brèves > ou de dossiers, de tout, partoul : des images de la temme, parallèlement à une exposition du graphiste américain Paul Davis (janvier 1977) : du design du rein artificiel et des équipements sanitaires (février-mars 1977) ; des avatars de la statue de la Liberté (mai-juin 1977) ; du tatouage (avec de vrais tatoueurs). Et pour annoncer tout de suite la couleur, un historique du Centre — sans oublier les polémiques

 Quatre-vingts pour cent des visiteurs passeront devent la galerie, dit Gilles de Bure ; il ne s'agit pas de leur apporter la bonne parole mais de les informer avec la rapidité et la mobilité d'un organe de presse. Je ne suis pas contre l'idée de grand megasi ations de mode (les collections de l'année en première mondiale), retransmission du Tournoi des cing nations, at exposition de mobilier scolaire. Pourquoi ce serait vilain, un ibli mobiller scolaire ? On xpose des sièges, et on taisse les gens s'y asseoir, quitte à ce qu'ils les cassent. •

Département rebelle, le C.C.I. ? Département au orésent qui au moment où l'on reparte beaucoup. À la élévision et au gouvernement, de délendre le consommateur, entre avec de gros moyens dans la bagarre : service - design de produits - de Michel Minnot lance, en effet, une banque d'information fonctionnant par ordinateur et répertoriant tous les produits disponibles sur le marché français - machines à laver, rétriiurs, bicyclettes, lits, de toutes formules et de toutes marques. Vous vous apprétez à acheter un lavevaisselle ? Vous avez des idées sur ses dimensions, sa contenance, ses performances ? Venez, écrivez ou éléphonez au C.C.I. ; l'ordinateur vous répondra en citant un éventail de possibilités ou selon la finasse de vos critéres, un ou deux spécimens d'appareil. Pas l'apparell-modèle, primé par le Centre, mais celul qui vous convient le mieux. Le nuance est importante. Elle Atabilit le différence entre un bureau de promotion et cette banque d'information, officiellement interprétée par le secrétariat d'Etat à la culture comme une méthode pédagogique de l'achat ». Trente mille produits seront testés et réunis, par thème, dans un catalogue diffusé par un organisme-frère : Cinquante mil-

« Nous, on fait vraiment dans le multiple », déclare Gilles de Bure quand on lui demande de définir le C.C.I. Multiple, en effet, la sorbetière, la friteuse électrique, l'illustration de presse ou l'affiche, objets de nature, de valeur, de « face » inférieure par rapport à l'objet culturel, défini lui, par son caractère unique. Placer ces - multiples - sous la même toit qu'un Matisse ou qu'un Vlaminck revient à s'attaquer de front à une hiérarchie qui place l'utilitaire en bas de l'échelle des valeurs et qui définit l'art, dans l'histoire, par son caractère gratuit. Or, la pluridisciplinarité - idée forte du Centre Pompidou - passe non seulement par la découverte d'un dénominateur commun entre des modes de pensée aussi antagonistes, mais aussi par une collaboration réelle entre un musée de conservation. l'IRCAM (où Pierre Boulez s'est donné pour but de réspir contre « la simplification du geste musical ») et un organisme comme le C.C.I., dont les titres de gloire sont, par exemple : l'animation des Halles avant leur destruction; la miss en place d'une aire de jeux aux Tuileries et, bientôt, une recherche sur la p gares. Gageons donc que la pluridisciplinarité dans Beaubourg se heurtera à des cloisonnements que la transparence du bâtiment ne laissait pas prévoir

Après les jeux on monte au musée



- Voulez-vous faire un tour au troisième étage ? Question sans réplique. M. Bordaz, président du Centre Pompidou, vous emmène au musée. Pour vous montrer que - ça avanca -, que - ça sera prêt pour l'ouverture -. D'ailleurs, - il le leut C'est un test -.

Après les querelles suscitées par le transfert d'une partie des collections du Musée d'art moderne du qual de Tokyo au plateau Beaubourg, tous les regards, et les moins indulgents, seront en effet braqués sur les étages supérieurs du Centre Pompidou.

Ce qu'on y voit, actuellement, donne un peu l'impression de changer d'univers. On avait entendu parler, au C.C.I., de projets concernant la géographie des couleurs, le design du matériel pour handicapés, le recyclage urbain dans le quartier Plaisance. On avait vu dans les sous-sols de l'IRCAM, un ingénieur napolitain simuler électroniquement une partition sérielle en promenant un « photostyle » aur un cadran reliè à ur synthétiseur. On monte trois étages. On pousse une porte. Et on découvre, décor venu d'ailleurs, un cadre chamarré de dorures, planté sur une parox immaculés On avant presque oublié que l'accrochage d'une toile nécessite une parol verticale, un éclatrage, un choix flatteur de matières et de couleurs, un dispositif de sécurité, des documents annexes : tout l'attirait d'un

C'est ce que M. Pontus Huiten, directeur du département des arts plastiques, nomme « l'erchitecture dans l'architecture = : un système de murs-cimaises amovibles, faux platonds à mi-hauteur, éclairages artificiels. Sur les tiroirs vides de la commode-Beaubourg, sur ces grands espaces voulus par les architectes, sans horizon, vont maintenant se loger peu à peu des rues, des places, des salles de 40 à 80 mètres carrés, des cellules aux dimensions de nos habitudes, qui ponctueront, dans le circuit muséal, les grandes dates de

l'histoire de l'art de 1905 à nos jours. Et comment faire autrement ? L'histoire, c'est l'ordre (chronologique). If faut s'y retrouver, savoir quels artistes ont « compté », et négliger un peu les autres. M. Pontus Hulten a bâti son département avec la certitude - Il l'exprime avec force - que « l'histoire tait son travall ». « Plus on remonte dans le passé, plus on sait — ou on croît savoir — quels artistes ont été importants. -

qui redéfinit, sur le perrain, la notion de patrimoine artistique et qui s'interroge sur les raisons - esthétiques lives ? — qui tont soudain reconnaître tel - petit maître - et le rendent - digne - d'entrer dans un musée, M. Pontus Hulten, d'ailleurs, en convient de bonne grâce : - On peut entamer la débat par l'autro bout et considérer que ce sont les intérêts qui écrivent l'histoire, dil-il. Mais le persiste à penser qu'il ne faut montrer que ce qui s'est tait de mieux. Si l'on commence, dans mon métier, à céder sur la qualité, on n'e plus qu'à vendre des disques.

Maîtriser l'histoire dans les catégories du « bon » et du - moins bon - suppose, par exemple, que les toiles considérées comme secondaires ne figurent pas sur les cimaises (elles seront visibles à la demande. grace à un système très perfectionné de pannesux amovibles, placés à l'écart). Mais le présent se lais-sera-t-il maîtriser de la sorte ? Suffira-t-il qu'une jeune peintre, remarqué par la commission d'achats, bénéficle d'une commande de quelques dizaines de mille francs (sur les quelque 7.5 millions en 1977 à la remise à lour du musée et réévalués chaque année) pour que son Importance historique soit du même coup affirmée, sa cote améliorée ? Et quand bien même la saile des contemporains bougerait, comme le désire M. Pontus Hulten, au rythme des achets et de rotations fréquentes. ne sera-t-elle pas ressentie comme un coup d'arrêt dans l'évolution naturelle des faits de culture ? Ici, ce qui mérite, avec le patrimoine, de passer à la postérité. Allieurs - sur les 800 mètres carrés de la galerie expérimentale du rez-de-chaussée - une avant-parde que l'on dit « tournée vers l'evenir ». Et quoi, pour

Interprète d'une conception de l'animation des « œuvres mortes - que certains, sans attendre, estiment dépassée - tandis que d'autres la jugent trop révolutionnaire. - l'ancien conservateur en chef du musée de Stockholm se réclame néanmoins de l'innovation dans ses méthodes et de la simplicité dans ses théories.

- Si les gens pouvaient venir à Beaubourg sans se ser trop de problèmes... », souplre-t-il. Etre situé en plein Paris, dans un quartier où - tout le monde passe -, lui semble un atout sérieux, une promesse que - tous viendront à la culture - même si la culture ne ve pas à tous Et comme l'hours à laquelle les gardiens crient : - On terme - Iul a toujours paru insupportable. il se félicite que la fermeture soit reportée à 22 houres et que les gardiens soient supprimés. Il est joyeux à la pensée que de « gentilles dames », blen au courant des collections, repérables par un badge, et sans uniforme (contrairement à ce qui se passe au Louvre), n'assurent pas un contrôle trop visible. Le plafond sera truffé de caméras, autrement efficaces, et les gardiens officieront allieurs, devant les téléscripteurs de la « gestion technique centralisée », où un ordinateur spécialement programmé par des responsables de la sécurité les informera de tout ce qui cloche et de tout ce qui bouge.

Ces « gentilles dames », ces hôtesses, que les services du personnel ont recrutées sur tests et qu'ils sont en train de former, constituent un peu le symbole du musée de l'avenir révé par Georges Pompidou, c musée qui pour le second président de la Ve République « ne pouvait être que d'art moderne, puisque nous avons le Louvre - et dans lequel M. Pontus Hulten souhalte que le visiteur « se sente blen », dans une i lumière chaude », dans une lumière « qui vous aide à savoir où vous êtes », un musée « transparent » au sens, cette fois, de « commode » et de « elmple ».

Quelques pas, en plein ciel, dans un tube de plexíglas et derrière la porte, des photos, exposées sur une mezzanne, devant une librairie; à gauche, une salle de projection ininterrompue présentant des films d'artistes ; à l'arrière, le - joyau - : le salon de musique de Kandinsky reconstitué tá en quise de salon d'honneur, murs noirs et marron piqués d'imageries des années 20. Et puis là, c'est payant. 5 francs pour un tour d'horizon de l'année 1900 : Klimt, Monet, quelques chefs-d'œuvre pour se mettre en train, avant de plonger dans l'évolution du siècle. Beaucoup d'évéents. La circulation, à partir de 1905, se fait plus tortueuse : une rue centrale, un entrelacs d'artères secondaires. A droite, les expressionnistes ; à gauche, les cubistes ; ici trois Braque et un Picasso, ailleurs une vinotaine de toiles dans la mêmes saile, de facon à créer des rythmes.

On monte : 7 200 m2, d'un seul tenant, pour passer de 1914 à l'autre guerre, et de 1939 à aujourd'hui. Les sculptures en terrasse, Matisse dans un jardin, le Capricorne de Max Ernst contre le ciel, et à l'Intérieur les peintres de Montparnasse, les surréalistes, Mondrian, la salle des contemp M. Pontus Hulten voudrait - mobile - : enfin, au dernier étage, passé la calétéria, les expositions temporaires - Duchamp à partir du 31 janvier. - une petite librelrie, des documents biographiques, un aperçu sur les sources, et, en face, le Grand Verre Duchamp, l'énigmatique, en ouverlure dans un musée pour tous, est-ce raisonnable ? - D'abord, on n'avait pas leilement la choix, répond M. Pontus Hulten. Ensuite, ce sera un événement pour les intellectuels Ce n'e pas besoin de l'être pour tout le monde -

Musée de l'avenir, Beaubourg ? Musée du bien-être. probablement, où l'innovation la plus marquante sera peut-être le service - S.V.P.-art moderne - assuré. evec le sourire, par de « gentilles dames »

Information : le mot prend au musée trop d'évidence ou trop de mystère selon qu'on l'interpréte comme - service à l'usager - ou comme - maîtrese et - restitution - — en termes d'informatique — de ce qui, en art plastique, se fait, s'est fait et se fera. els rapports peuvent, en effet, exister entre une information sur l'art moderne et la création contemporaine ?

Sur ce thème, un certain flottement ressort des déclarations officielles. En octobre 1972, Georges Pompidou pariait, sans nuances, d'un - centre de création ». Mais, le 5 décembre 1974, les députés. réunis pour examiner le projet de loi présidant à la mise en piace du Centre, décidaient d'en élargir la mission en ces termes : « A l'information du public devre s'ajouter la rormation du public. - M Jacques Chirac. alors premier ministre, souhaitait, quant à lui, que aubourg apparaisse comme - un tieu vivant, un lieu de recherche et de confrontation créatrice -Au cours de la même séance, M. Michel Guy, alors secrétaire d'Etat à la culture, rangealt parmi les trois objectifs du futur Centre. « la création contemporaine dans tous les domaines de l'activité artistique - et annonçait - sans que cette nouvelle paraisse de nature à bouleverser les choses - qu' • un local sereit réservé aux jeunes artistes qui pourront exposer gratuitement ». Enfin, M. Mollard, secrétaire général chargé de la coordination, consacre le premier chapitre du livre qu'il vient de publier sous le titre l'Enjeu du Centre Pompidou aux « Missions du Centre »

- Nous avons tout lieu de croire que Beaubourg doit permettre de redonner à la France un rôle important en matière de creation.

- Quoi qu'il en soit, le Centre répond à l'un des besoins iréquemment exprimés par les créateurs, celui de la communication entre disciplines (...) La créativité qui s'exprime dans une seule discipline est sourent condamnée à l'apparentissement ou à l'ésotérisme. La rencontre non seulement entre créateurs mais aussi entre disciplines différentes est, en révanché, source d'enrichissements multiples.

- Le Centre sere un instrument - polytechnique au service des créateurs. A Beaubourg, un peintre, un sculpteur, un poète, un designer, pourront, s'ils le désirent, réaliser des œuvres en ayant recours à des techniques modernes : l'audiovisuel et l'interma - C'est dans cette perspective que s'inscrit l'un s maîures-mots du projet : la sou è Beaubourg, est avant tout un état d'asprit... »

Le seul élément concret qui ressorte ici - peut-on croire que la flamme créatrice va jaillir, soudain, du choc des disciplines ? — porte sur l'alde technique offerte aux artistes. Il est prévu en effet que de Jeunes eurs pulssent travailler sur l'ordinateur DEC 10 (Digital Equipment Corporation) que periectionne, à l'IRCAM, Jean-Claude Risset. Déjà, des essais de vidéo expérimentale ont été effectués par des peintres avec le matériel et sur les conseils du dépa audiovisuel. Enfin, quatre appartements de deux pièces, acquis par le Centre, sont mis dès maintenant, pour 750 francs par mois, à la disposition d'exposents étrangers appelés à séjourner dans la capitale. On parle, également, d'un endroit où de jeunes peintres raient créer en public, seuls ou collectivement. Où ? Ça ne paraît pas très clair.

Les paroles de M. François Lombard (architecte chargé de mission par le secrétariat d'Etat à la culture! le sont davantage - Aucun artiste n'a été appelé à participer à l'élaboration du programme du Centre; dit-IL Aucum artiste - sauf exception - n'est attendu dans Beaubourg. .

Après l'époque des maisons de la culture, voici donc la seconde génération des équipements culturels. C'était à Bourges, Grenoble, Châlon ou Rennes, une certaine hégémonie du théâtre et de la musique.

Un instrument polytechnique au service des créateurs

C'était, ailleurs, l' « invasion » de ces « troupes faméliques - dont pariait, dans un précédent - Monde des arts et des spectacles - un pionnier de la décentralisation. C'était, aussi, une adaptation parfois malaisée aux objectifs de rendement et de diffusion.

Beaubourg, désormais - et les futurs Beaubourg provinciaux dont on prévoit déjà, à Paris, l'existence. - tourne la difficulté et renverse la vapeur. Priorité aux arts plastiques et à l'expression écrite Pas de structure permanente (sinon celle des sérvices communs et administratifs) Mobilisation massive des moyens de diffusion. Adoption prudenze, et intermittente, des « arts en mouvement . théâtre et musique

Car il fallut le retour en France de Pierre Boulez pour que l'Institut de recherche et de coordination acoustique/musique figure au nombre des utilisateurs du futur centre. Le programme du concours proposé aux architectes en fut modifié, après coup Et l'annexion de cette cellule de recherche par un établissement en principe ouvert et accessible au profane ne fit pas à 'époque l'unanimité

Construction souterraine dans laquelle des acousticiens, des psycho-acousticiens, des Ingénieurs, travailleroni isolés du bruit et des curieux par des parois de verre. l'IRCAM, d'ailleurs, limitera les visites. Public, l'occasion un « espace de projection », large de 17 mètres, long de 25 mètres et d'une hauteur sous platond pouvant varier de 14 à 8 mêtres, servira surtoul aux expériences sur l'acoustique des salles. Le scenographe Guy-Claude François (qui a imaginé les dispositifs de la Cartoucherie de Vincennes pour le spectacle d'Ariane Mnouchkine) n'e pas trouvé sans mai le moyen de faire entrer - et de faire sortir de ce grand studio technique au platond mobile des éclairages, des sources sonores et quatre cents per-

il a également conçu l'aménagement de la salle polyvalente souterraine pour le - grand - Beaubourg Six cents places. 9 mètres de hauteur, l'obligation de prévoir des activités pluridisciplinaires et l'envie de rompre avec les habitudes. Guy-Claude François a choisi des murs blancs et un matériel qui bouge.

 Dans une selle de ce type, dil-il, l'intendance doit suivré Des metteurs en scène successits veulent une image ; il la leur faut, ce qui exige une technologie formidable J'ai essayé d'évitei l'accumulation par un système de passerelles équipées au soi, puis fixées au platond, par des palans La régre sera mobile. La cabine se déplacera à vue, dans la salle .

Quot, dans cette salle? Une troupe nicoise, paratlèlement à l'exposition Ben dans la galerie expérimentale : les concerts-ateliers de l'IRCAM . Michel Portal : Théâtre Ouvert (spectacles. - mises en espace - et, en annexe. le « gueutou », dans une petite salle voisine de deux cents places), une création Michel de Vinaver, mise en scène par Antoine Vitez ; le Jeune Théâtre National , certaines classes du Conservatoire d'art dramatique, pour leurs essais : impromptu de lonesco, spécialement écrit pour l'ouverture et, plus tard, une pièce de Bernard Sobel, sur Beaubourg.



Du théâtre oui, dans le nombre, mais du théâtre de passage, renouvelé au jour le jour, un « périodique ., là encore, dont la « rédaction » devrait évoluer au rythme des intérêts, des besoins de chaque département. 7 300 mètres carrés (sur quelque 65 000 de surface utile) sont ainsi conçus, sous le contrôle de M. Blaise Gauthier, ancien directeur du Centre national d'art contemporain, comme un espace-succursale (un supplément », en termes de presse) pour lequel [ s'agira de trouver des sujets variés et une « mise en page - astucieuse. Révons d'une organisation assez souple pour que des artistes de passage viennent y expérimenter sans façon leur spectacle ; pour qu'une circulation s'instaure de l'extérieur vers l'intérieur, de la province vers la capitale, version possible d'une décentralisation aux dimensions d'une « centrale » comme Beaubourg. Mais il semble que la - bonne parole » ait, jusqu'alors, plutôt tendance à se propager en sens contraire et que certaines lourdeurs administratives soient amenées à bloquer les rougges de

Et la bibliothèque ? On allait l'oublier tant la présence de l'écrit apparaît comme une évidence - ou comme une survivance — aux côtés des médias audio et visuels. Le livre (trois cents mille documents, pour commencer; un million, plus tard) occupera sur trois étages toute l'alle gauche de la superstructure. Lecture : pour tous. Horizons : encyclopédiques. « Un lleu de consommation, pas un dépôt légal », précise M. Jean-Pierre Seguin, conservateur de la Bibliothèque publique d'information (B.P.I.) de Beaubourg.

L'actualité d'abord : les demiers romans, les revues, solxante-dix\_quotidiens disponibles, une première exposition réalisée par l'hebdomadaire les Nouvelles littéraires retraçant toutes les étapes de la fabrication d'un livre. C'est la section mobile et a ni mée, la « galerie » de la B.P.L.

Plus haut, le silence, interdit de fumer. Aucune formalité. Un vestiaire à l'entrée, un contrôle magnétique à la sortie. Soixante-quinze casques pour écouter des disques ; des chariots de diapositives, des documents filmés, répertoriés au catalogue et accessibles comme de simples plaquettes, sur les revons. Dix-huit piaces pour les projections vidéo. Et, pour qui veut se recycler en maori, en lituanien ou en espérento quarante cabines équipées de magnétophones (dont dix disposent de téléviseurs) dans une grande médiathèque

Chargé par le ministère de l'éducation nationale d'effectuer le tour du monde avant de rédiger un projet d'établissement pliote pour Parts. M. Jean-Pierre Seguin, ancien conservateur en chef des bibliothèques, a rapporté de ses voyages une nostaigle des mœura étrangères, et notamment anglo-saxonnes en matière de lecture publique. A Londres, à Birmingham (lire d'autre sous l'enquête de Sylvette Gleize), il a vu se vérifier l'énorme retard - - cent ans ! - - pris par la France dans le choix d'une solution de service public. . Les bibliothèques doivent donner aux gens ce qu'ils na peuvent sa procutet ailleurs », dit-il.

Tous les sujets seront traités et les collections résjustées sans doubler les documentations spécia lisées. En droit par exemple, des ouvrages de base suffirent à aider un chet d'entreprise, un syndicaliste, Les juristes iront d'ailleurs. La diversité impose des chorx: • Sur les vinot-quatre mille volumes paraissant en France dans l'année, dit M Seguin, dix-neut mille sont négligeables - Mais une diversité bien orientée devrait permettre d'intéresser autrement, et ailleurs que dans les universités « Au-dessus de 60 % d'étudiants. on crève », dit Jean-Pierre Seguin. Et il ajoute, honnête ment: - Treize cents places pour une agglomération de neut millions d'habitants, espérons que ce ne sera qu'un début. =

«Le lardin du savoir » : viell (déal Mals idéal adequat au concept de « centre d'information », qui sous-tend Beaubourg La culture à l'heure des intermédiaires. La culture offerte par genres en un éventail parcellisé Consommation à la demande. Contact privé. Aventure personnelle et non communautaire. Pas de groupes Pas de rassemblements.

 Médium froid », selon la terminologie de McLuhan. le Centre Pompidou reçolt et renvole, vers qui passe, vers qui se détourne et entre (vers qui « presse le bouton »), le spectacle fabriqué de l'information culturelle. Le petit écran s'est changé en palais de verre.

ANNE REY.

(Jeudi 30 decembre.) BIBLIOGRAPHIE

Ouvre le numéro de la revue de l'ARC «Beau-bourg et le musée de damain» (n° 63, 15 F), deux ouvrages, que rien ne rassemble, viennent de paraître dans l'Enjeu du Centre Georges-Pompidou,

paraître dans l'Enjeu du Centre Georges-Pompidou, M. Claude Mollard, secretaire charge de la coordination dans l'établissement, reurse l'historique du projet gouvernemental et ses avalars, en terme de s'intège administrative (Ed. 18/13, 10 F); à signaler, d'autre part, dans une collection marginale, un curieux essal de culture-fiction intitulé la Soi-disent utopis du Centre Beaubourg, de Gustave Affeutjoin (Editions Entente, coil. Antidotes). Enfin la commission culturelle du P.S.U. prépare une analyse du «Phénomène Beaubourg » (Editions Syros, coil. Combat culturel), tandis que la revue Créé édite un numéro spécial, mis en vente la 25 janvier 1977 ét consacré à la conception architecturale et urbanistique du Centre. (Rens. : 278-34-21.) Centre. (Rens. : 278-34-21.)

AFKA fait son entrée à la Pléiade. L'étonnant est qu'il y soit admis si tard. Un litige explique ce délai et a empêché que le texte d'A. Vialatte soit revu comme le souhaitait le présentateur Claude

Parce qu'un livre comme «le majeure à deux générations, et dépassé les sept cent mille exem plaires, on le suppose connu de tous. Est-ce si sur, chez les jeunes notamment ?

Dans le doute, voici deux articles en un : une partie pour ceux qui avouent ignorer Kafka, une autre pour ceux qui croient le

RANZ KAFKA était juif tchèque. pragois en 1883, et mort tuberculeux en 1924. Employé d'assurances, il a toujours remis à plus tard de ce marier, comme de publier. Il souffrait iusqu'au martyre d'une nevrose de cuipabilité. Son visage en porte la trace. Le critique Starobinski y voit, très justement, de la « douceur terrorisée ».

Son œuvre la plus célèbre et significative est le Procès, écrit vers 1915. C'est l'histoire d'un certain Joseph K., fonde de pouvoir d'une banque et celibataire. Un beau matin, deux sbires le surprennent chez sa logeuse et lui signifient qu'une instruction est ouverte contre lui, sans préciser qui l'accuse ni

Certain de n'avoir commis aucune faute, Joseph K. entreprend d'établir son innocence. Mais cette seule procèdure le change en coupable présumé. Chaque nouvelle démarche aggrave son cas; chaque recommandation offerte l'enfonce davantage. Les voisins le traitent en suspect, puis son oncle, l'avocat Huld, le peintre Titorelli ami des juges, le négociant Blok habitué des tribunaux, l'aumônier des prisons. Deux bourreaux en gibus finiront par le poignarder dans la rue, comme un chien et comme si la « honte » — c'est la dernière phrase du livre - « dût lui survivre ».

E PROCES appartient aux œuvres L tellement sibyllines et lisses à la fois qu'elles se prêtent à de multiples interprétations.

On peut d'abord y voir le complexe de persecution d'un névropathe que son pere ecrasait et menaçait de « déchirer comme un poisson ». Les connaisseurs du judaisme y décèlent des thèmes talmudiques et des traits de l'humour juif. Les bureaucraties tota-

\* LE JOURNAL DE MICRELET, tomes III et IV, Gallimard, 776 et 656 pages, 125 P et 115 F.

Pauline Rousseau, puis légua le reste en 1899 à Gabriel

Monod, professeur au Collège de France, où il entre-

carnets, confidences, accumulés depuis 1828. Il en retint des citations, respectables, innocentes ou belles,

puis il confia l'ensemble à la bibliothèque de l'Institut,

sous scellés, avec interdiction formelle d'en rien ouvrir

avant 1950 i Une mesure aussi sévère n'entoure pas pen-

dant soxuante-selze ans les écrits intimes d'un mort

illustre sans leur valoir une réputation sulfureuse.

Quelles turpitudes ces précautions proprement cléri-

de l'Institut, n'apportèrent pas toutes les iumières sou-haitées. Le second touchait pourtant la période où

Michelet épousa la redoutable Athénais Mialaret, de

trente ans sa cadette, et entamait avec elle une singu-

ilère expérience conjugate. La sensualité si prenante

de son style conseillait d'attribuer les cachotteries aux

dessous de ce tardif ménage. A la déception des

curreux égrillards, le document présenté, mis au point

par M. Paul Vialianeix, avec sa solide compétence, ne

contenait rien de vralment scabreux. Il montrait un

quinquagenaire amoureux, tendre et gémissant, tenu à

distance par une jeune dame frigide. Ses déceptions.

ses amertumes, ses tristesses pouvaient émouvoir. Elles

ne frappalent pas par un caractère évidemment scan-

Les troisième et quatrième volumes, ordonnés cette

A l'époque où Michelet rédige les deux demiers

république, à la démocratie, il se montre néan-

tomes de son Journal, qui vont de 1861 à 1873,

il entre dans sa majestueuse vieillesse. Voué à

moins, plus qu'auparavant, sensible aux petites misères

de l'âge, note au jour le jour, avec une maniaquerte

fois par M. Claude Digeon, dans l'esprit d'intelligente

et soigneuse érudition où travaillait déjà M. Paul Vialla-

Les tomes I et II. parus en 1959 et 1982, sur décision

L'héritler spirituel consulta ces flasses de notes,

tenait le culte du maître.

cales ocuvarent-elles bien cacher?

neix, produisent un tout autre effet.

## Kafka dans la «Pléiade»

CETTE DOUCEUR TERRORISÉE...

litaires et la persécution nazie s'y trouvent évidemment dénoncées, prophé-

Mais sa richesse naît de ce que tous ces aspects coexistent et figurent plus giobalement l'absurdité de l'Univers. Le politique et le métaphysique se recoupent. La notion de péché se révéle un moyen de combattre l'angoisse d'exister et de mourir sans raison. Le malaise suggéré par Kafka est

d'autant plus prenant qu'il procède de petits événements banals, rapportés sur le ton du procès-verbal méticuleux. La révolte du bon sens et de la bonne volonté avorte sans cesse dans la fatigue ou l'étourderle. Tout en nous irritant de ces échecs, nous de vons admettre qu'ils définissent notre condition. La question n'est pas de savoir ce que Kafka a apporté à notre vision du monde mais à quoi ce monde pouvait bien ressembler avant de se révéler si exactement... kafkajen.

UNIVERSALITE capitale de l'œuvre a été reconnue en peu d'années dans le monde entier. La traduction française, due à Alexandre Vialatte, a paru chez Gallimard en 1933, soit sept ans après le texte original. La préface était signée de Groethuysen, le philosophe qui a tant influence la N.R.F. de l'entre deuxguerres, à travers Gide et Mairaux notamment. Son intuition - qu'une thèse devrait bien situer un jour à sa juste place — a repéré d'avance tout ce qu'on allait découvrir chez Enfka

au gré des événements et des modes. La guerre a évidemment accentue ia lecture a historique » de l'œuvre. On n'a plus vu dans le Procès que la prémonition de l'holocauste d'Auschwitz. Mais c'est le propre des chefs-d'œuvre de s'appliquer à toutes les circonstances sans rester prisonniers d'aucune. Le sens de la parabole a vite été étendu à l'ensemble des enfers totalitaires. Un même succès et une signification voisine ont été accordés aux rééditions de Kafka, introuvables sous l'occupation, et au Zéro et l'Infini. de

La dimension « métaphysique » ne va pas tarder à dominer : dès 1947, dans l'adaptation théâtrale de Gide et de Barrault, à Marigny, on parle de Pascal revu par Chaplin. La formule servira bientôt pour les clochards de Beckett attendant Godot et pour toute

I' « avant-garde » des années 50. Le Béranger d'Ionesco est un neveu de Joseph K. : même vertige de créature irréductible à sa fonction sociale, même nostalgie de la transcendance dans un monde désacralisé, même façon de noyer dans l'accessoire les anxié-

S ANS Kafka, l'Absurde n'aurait pas tenu une telle place dans les philosophies existentialistes de l'après-guerre. Roquentin découvre son rapport nauséeux à la contingence avec la soudaineté de Joseph K. se réveillant accusé. *L'Etranger* de Ca-

> Par Bertrand Poirot-Delpech

mus ne comprend pas le procès qui lui est intenté.

C'est toute une relation avec la realité qu'inaugurent les héros de Kafka, à la fois effarés et sans étonnament, surpris et prêts à tout, pointilleux et distraits. On retrouve cette application bizarre dans Vian, dans le Nou-veau Roman des années 60 — l'Inquisitoire de Pinget, par exemple, - et, plus près de nous, chez le Tchèque Kundera, le Suisse allemand Dürren-matt, ou l'Autrichien Peter Handke. En France, le dernier héritier le pius direct est sans doute Emile Ajar. dont les démêlés avec l'image pater-

ES lecteurs qui pensent n'avoir plus rien à apprendre sur Kafka doivent au moins savoir ce qu'il en est de la présente édition.

nelle et la culpabilité juive rappellent

parfois de très près l'auteur de la

Il y a longtemps que Kafka devait figurer dans la «Bibliothèque de la Pléiade ». C'est un litige qui a retardé l'événement. L'auteur de la présentation et des notes, Claude David, se proposait d'établir une version revue et corrigée de la traduction initiale. Les héritiers d'Alexandre Vialatte ont

obtenu du tribunal de Paris, en septembre 1974, qu'il ne soit rien changé au texte français de 1933.

L'édition de la Pléiade ne différe donc pas, pour l'essentiel, des versions existantes. Les manques et rect!fications sont reletés en appendice ainsi que les chapitres macheves. C'est dommage, mais ce n'est pas catastrophique. L'important est de pouvoir disposer, dans un même volume enrichi de tout l'apparell critique souhaitable, des chefs - d'œuvre jusqu'ici épars. Le premier tome, mis en vente ces jours-ci, contient les trois textes majeurs, qu'on a coutume de qualifier de « romans » : l'Amérique, le Procès et le Château.

A les relire trente ans après leur consécration par le public intellectuel d'après-guerre, ce qui frappe, c'est la manière insidieuse, imperceptible, dont le piège de la culpabilité se referme sur Joseph K. Se défendre d'un soupcon indéfini, c'est déjà lui donner consistance; c'est avouer qu'on ne se sent pas blanc. Pas de persécution sans pressentiment, chez la victime, d'avoir mérité une peine. Vivre oblige à se commettre de quelque façon, à

Le souci de filer doux et d'obtenir un traitement de faveur à défaut de non-lieu referme définitivement le piège. Pas de passe-droit sans aveu implicite des faits, sans abaissement fautif. Croyant se sauver, Joseph K. accumule les dettes de reconnaissance et encourt de nouveaux reproches annexes. Indigne de son impuissance complice, le lecteur retourne en arrière dans le récit, à la recherche d. la première faille... et s'aperçoit que le sort du héros ne tient pas à son masochisme, comme on s'est pris à le soupconner; il n'y avait rien d'autre à faire, dès lors qu'un matin la machine l'avait désigné, et nous-mêmes n'avons pas d'autre solution, si, à travers lui, nous nous voyons tels que nous

INTERPRETATION biographique des romans se trouve éclairée par rapport à celle d'il y a vingt ans grâce à la publication, entre-temps, de textes primordiaux comme les Lettres à Felice. On comprend mieux les étranges relations des héros avec les femmes. Dans le Procès, notamment, on ressent avec beaucoup

plus d'acuité les scènes avec Mile Bilm\_ ster, l'épouse de l'hulssier, et l'infir-mière nymphomane Léni. La femme apparait comme une menace, comme un faux salut de plus.

Mais ce qui domine les impressions

de relecture c'est la conscience inonie que le narrateur prend du monde. Rien n'est masqué et tout paraît se dérober. Rien n'est désigné comme menaçant ou pathétique, et tout blesse, tout désespère. Accrue par l'absence tremblement dans la plume ... Kafka est peut-être l'unique écrivain au monde qui ne se pale pas de mots ! - l'angoisse naît de cette nouvelle équation avec le réel bien plus que du dialogue de sourds avec les humains ou avec le ciel. Seuls des peintres de la folie comme Gogol, Andreev, Strindberg ou Van Gogh ont ou mettre sur la voie d'une telle per-On a souvent dit que ce mélange

d'attention extrême et d'aveuglement tenait à la configuration particulière des lieux et des objets. Starobinski incrimine les cloisons, qui dérobent l'essentiel, s'interposent entre on ne sait quelle Autorité et nous, délimitent tantôt un monde d'où l'on ne peut sortir et tantôt un monde où l'on ne peut entrer. Il relève également avec toujours dépourvu de système de valeurs stables, en esthétique comme en morale courante : témoins les goîts inexistants du peintre Titorelli ou de la sœur de Grégoire Sansa en matière

AIS le secret ultime ne se livre pas mieux qu'il y a vingt ou quarante ans.

Si Kafka fait apparaître de e curieux plissements » là ou d'autres ne voient qu' « ennuyeuses surfaces lisses », comme l'a aperçu Musil dès 1914, si la moindre phrase du Procès ou du Château-replonge dans des per-plexités sans issue, c'est qu'il en a payé le prix dans sa chair et ses

Plus que personne, il a éprouvé le supplice de se croire et de se vouloir l'origine de ce qu'on endure. Chaque matin, il a tendu la nuque à une justice dont il savait d'expérience qu'elle ne veut rien de nous, sinon nous prendre quand nous venons au monde et, quand nous le quittons, nous lacher comme le chat abandonne la souris avec laquelle il a fini de jouer. (Vendredi 31 decembre)

★ « Œuvres complètes » de Franz Kafka, comprenant a l'Amérique », « le Procès » et « le Château »; texte français d'Alexandre Vialatte, présentation et notes de Claude David. Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1354 pages, 128 F.

. tu

20

20300

**30** 

---- a.v.

4-

Agr. n.

÷bre∵. c

STATE OF THE STATE

Jan 1

other land a second second

6- 6-

St there,

and the second

And office of the second

manufic Co.

Bremer Transaction Con-

er Puloi que de persor la la

demejjote, Cijim en

tal dela "Zgioji na Francisia della della "Zgioji na Francisia della Commissione della del

and on project don't in this parties the dome thought in matters

At a highlighted by the state of the state o

the description of the second principle

demonstrate demonstrate transfers

Steplier, de france le n

de dans le minimum distri

de de les minimies de les de l

parent emirate on the parent of the parent o

Jungermier, Priffige, world

pate Committee de l'inique Com

Hile matery months but-

di le marché monde... Pour dispuse des la marché monde... Pour dispuse des la company de la company

tonical milions of the contract of the contrac

de la la company de la company

conservation Mandelle the therefore

Zeroom (

The vite

es and the comme

Ass lost boys

TROIS POMM

I. R.P.R. Jug

la position de M. Gi and the second s The second of th

THE DOUBLE WERE SHOULD SHOULD to the state of tribute and tribute and THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO production of the section of the section. THE RESERVE OF THE PARTY OF THE THE PARTY OF THE P Little of the second second second

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T THE PERSON NAMED AND PARTY OF THE PE TO SERVE STATE OF THE SERVE TO A SECRETARIO - A TRANS. parameter of other each words with the 

The control of the second of the control of the con THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

STATE OF THE TREE TREES DESIGNED THE and the specific terms of the specific terms A 2 TO STATE OF SMILE SAND SAND SAND THE RESIDENCE THE PROPERTY OF THE PARTY OF T and the second of the second o

AU JOUR LE JOUR

かとくことは、19年の1945年の1946年では「1946年である」 1946年

A TURNOUS OFF FURNISHED WHEN THE

Politique-fiction A Light Exception The See A

ne runge dans be resistance e. with his continue. If the territation eine eterr dem Common de systemente de sente. Complete de district militage Double to the programmer. Committee on the last the To amorate, en estre de CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT les ausser éléctorales avec les à trans de leute entreprues. l'ant recommendé de rabitenor de penser ou de parter? politique doss le metro esest incr mp inite, en und des hour de rates, ou dans in the, qui est un fien de pas-1226 POUT 18 TERETE & 10%

1-2-2-7 Enter it est montaine at tour les responsables de ce 14.5 Chart in Mine A. The Congress of the State of th Programme commen on Democratie imarabe dess les uniere Cane entreprise. H est en retenche sonone march de se conserve and

Gebat politique durant les Leurer de sparteil.

BERNARD CHAPUS

LA RECHI

La physique di La biochimie

Imbroglio scientif à la Sout

LE «JOURNAL» DE MICHELET ENFIN RÉVÉLÉ

#### T E Journal de Michelet surplomba longtemps son ceuvre comme un sombre château hanté, par Le sexe et la création couru d'inavouables démons, et d'impos approche. Un formidable dispositif de défense en interdisait les abords, éloignait les curieux. Avant de mourir

Métamorphose.

à Hyères, en février 1874, l'historian lui-même n'avait laissé qu'à sa seconde femme. Athénais Mialaret, le froid, ses mauvaises digestions. droit de révéler ce qu'elle jugeralt utile. Veuve abusive, Les gênes, les fatigues ne raientissent pourtant elle utilisa paisiblement, sans acrupules, certains morceaux, en altéra d'autres, coupa, cisalila là, biffa ici, pas la lécondité littéraire de cet infatigable travailleur. surtout des fragments relatifs au premier marlage avec

De 1861 à 1873, il termine les cinq derniers tomes de l'Histoire de France, écrit sa Bible de l'Humanité, Nos Fila, l'Histoire du dix-neuvième siècle, lance un cri : la France devant l'Europe, fiévreuse brochure d'un admirable patriotisme, composée sous le coup des Excepté une plainte ici, une exclamation tà, l'ébau-

che, la marche, pula l'achèvement de tous ces ouvrages laissent dans le Journal des empreintes légères, trop légères. Quelques mots d'un laconisme seigneurial indiquent simplement : « J'achève d'écrire Louis XIV » ; ou bien : . Fin de la Sorcière. . Parfold une brève lassitude arrache un aveu : - Fatigue après Bible,

A la date du 28 mai 1867, le terme du dix-neuvième volume de sa gigantesque Histoire de France lui arrache trois lignes d'un médiocre intérêt. Il en consacre autant, le même jour, à l'omniprésente Athénais, délicieuse

Chères petites fesses...

S'il mit des mois à devenir un époux heureux, pleinement satisfalt, voire comblé, Michelet n'existe plus, à partir de la sobrantaine, qu'en fonction de sa et trouble compagne. Chez lui, le démon de midi réalise une surprenante fixation confugale. Intense i Exclusive i Après 1861, le Journal pourrait équitablement s'intituler « Elle », tant Athénais, les faveurs qu'elle consent, les soins qu'elle exige, les plaisirs qu'elle refuse, y occupent la première place.

nt pour elle -, s'extesie-t-il, le 25 août 1865. Père, mère, autant qu'amant, il s'inquiète de sa santé, de ses humeurs, du moindre trémissemen de ce corps adoré, consigne - la préoccupation que l'al chaque lour de sa nourriture, de sa digestion, de son cher petit ventre ». Du coup, « la chère petite toilette -, de - la chère petite femme -, - ses leunes petites lesses, suaves et charmantes », le reste ausai, bien sûr, le ravissent, l'absorbent.

Sauf en 1869, où le révell républicain lui inspire queiques espoirs, le siècle reste à la porte de sa chambre à coucher. Quinet, Herzen, l' - hypocrite -

Renan. l'éditeur Hetzel qu'un vilain commérage « dit en rapport avec la police », mais aussi Garibaldi, Napoléon III, tant d'autres, pass indécises, à peine reconnaissables.

Le feu, la foudre, les coups de tonnerre dont trémissent encore tant de pages inoubliables retombent, dans l'intimité du Journal, en mièvrerles douceâtres, beaux élans d'amour, continuelles convoitises. Les larmes de l'Histoire tournent en pleurs domestiques. Son sang se réduit aux menstruations, attendues, examinées avec un soin méticuleux, une joie morbide, jusqu'à tirer de lui cette exclamation : - On balserait volontiers tout ce qui sort de ce corps si pur ...

Prenons le mot au sans le plus étendu. Il ne croyait possible d'almer sa femme qu'à condition de connaître l'état de sa senté, traduit par les plus intimes délections. Le rite étrange n'apparaît probablement nuile part mieux qu'au cours de ce voyage en Suisse, où il note, le 6 mai 1867 : « Je regrette que la localité actuelle me prive souvent de juger, jour après jour, de l'état [intérieur] de ses entrailles. Quel témoin plus fidèle de ce qui se passe dans le mystère du dedans que ce petit messager de chaque four. La plus pure, la plus modeste donne par là fatalement sa révélation pour le point essentiel de la vie, le thermomètre du corps (et peut-être un peu du cœur.) :

#### L'étrange couple !

L'étrange couple ! !! l'appelle - ma fille -. Elle lui dit : . Papa .. . mon tils .. Leurs rapports ne rappellent pourtant pas ceux d'une pure filialité, d'une paternité tranquille. De part et d'autre, il s'y mêle à l'évidence un vaque esprit d'inceste. Dans un rêve, elle le voit « le même que son père ». Il conclut à ce propos : - Et dans nos rapports intimes, le crois qu'elle a contandy partois les deux attachements protonds qu'elle a eus Ici-bas. » Lui-même songe parfois à sa propre fille, morte jéune, - véhémente - et - trouble ». - La pre-mière fois, à quinze ans, elle eût vécu de moi entière-Je craignis le doux voisinage de cette grande tille si charmante (et alors al docile)... Nature, passion, vie, tout passa à côté de moi : l'étais absent et regardais

En Athénais, brunette méridionale, tout ensemble olontaire et languide, souvent malade, entre deux flèvres, « en qui le sexe parle rarement » et, semble-t-li. sans joie, Michelet aime précisément une soumission de filie, qu'elle lui avoue avec des ruses de chatte, époux insatiable, quémandeur, elle octrole le plaisir sous toutes les espèces comme une récompense, tranforme la corvée en sacrement. Avec une exaltation religleuse, il - communie - alors, en redemande, et tient la - communion - pour essentielle à son œuvre : ~ Dès que l'avais pénêtré dans sa chaste et sainte personne, quand ['y avais mis mon orage et puisé sa sérénité, le sorials fort et inventil, dans me lucidité complète.

A en juger par quelques allusions transparentes. d'une directe brutalité, la - chaste et sainte personne en endura parfols de belles ! Il ne s'en émeut guère, tranche evec le tranquille égoisme du génie souverain

« ce plaisir avait servi et pour ma fécondité, et pour son Immortalité. - Absolument incontestable ( Femme de lettres dans l'àme, et même un peu

s'inquiétait de temps à autre d'atteindre ainsi la postérité. En janvier 1868, elle déplore devant son mari qu'il ne livre dans le Journal qu'une « moitié de sa vie », qu'il en dise tant sur le couple, si peu sur l'œuvre. L'excellente Introduction de M. Claude Digeon rappelle qu'une aussi forte remarque frappa Michelet, il envisagea un moment de réunir les deux moltiés de luimême dans un Livre des livres où il aurait expliqué les mystérieuses correspondances entre ses secrets conjugaux et sa création.

La raison d'État républicaine

Dans sa judicieuse Introduction, écrite avec un tact infini, M. Claude Digeon estime : « L'entreprise posalt une question épineuse : en ce domaine, déclarer la vérité, le fait, c'était manquer aux convenances, en ce siècle où la bourgeoisie était pudibonde. - Evidemment, la publication du Journai suscita plus tard les mêmes difficultés. Mals la pudibonderie bourgeoise ne les Inspirait pas toutes. Il y allalt bien davantage d'intérêts beaucoup plus importants. A partir de 1877, la IIIº République vécut grâce au

parreinage de deux prophètes, dignes vieillards aux cheveux de neige, dont le souffie donna tant de forces à la frèle enlant : MM. Jules Michelei et Victor Hugo. De l'anticléricalisme au patriotisme, religion de l'Avenir. de 1789 et du Progrès compris, elle retira d'eux, de leurs livres, de leur génie aux Images puissantes, toutes les idées dont elle vécut pendant une quarantaine d'années. Michelet fonda le prestige moral du nouveau régi sur une dénonciation implacable des mœurs prêtées à l'ancienne monarchie. Avec des suffocations de « père la vertu ». Il décrivit sans relâche les amours adultères de Louis XV et de la Pompadour, les vices monstrueux des Princes. Sans trêve, il leur opposait la modeste chasteté, l'héroïsme du peuple. Hélas I les chapitres de l'Histoire de France où il raconte avec le plus de soin les dissolutions de l'aristocratie déchue - servitude sexuelle de Philippe V d'Espagne envers sa fen Elisabeth Farnèse, de la reine Anne envers Sarah Mariborough, etc. -- correspondent curieusement aux années mai où il tombe lui-même aux pleds d'Athènais.

A sa mort, les étranges et diverses « petites privautés - qu'il recherchait dans l'ombre de l'alcôve svec tant d'insistance ne concernalent donc plus seule sa mémoire, la tranquillité de son épouse, mais calle du système politique tout entier. Gabriel Monod appartenalt à une famille trop liée à son afformissement pour ne pas prévoir quelle tempête provoquerait une divuigation de ces batilolages conjugaux parmi les dignes hiérarques en gibus el cois cassés du redicalisme. En pleine « affaire des inventaires », ils y eussent mai résisté. auralent peut-être fléchi sous les sarcasmes, certaine-ment perdu une caution essentielle. L'ajournement du Journal qu'il repoussa jusqu'en 1950 servit d'abord 12 raison d'Etat. Avec les délais mis à la publication des deux derniers tomes, elle aura duré cent deux ans.

Au fil des pages, blen des lecteurs contemporains hesiteront sans doute sur l'interprétation définitive qu'il convient de donner à cet extraordinaire document. Par le petit bout de la lorgnette, quelques-uns y apercevront un riche materiel psychanalytique, l'envers d'un grand esprit. Entre les grivèlerles sordides, les trivialités époustoutlantes, d'autres reconnaîtront aussi un étonnant et

GILBERT COMTE (Vendredi 31 décembre)

Histoire

Sciences humaines ROBERT ESCARPIT Theorie gene rale de l'information et de la communucation. — Dans ce nouvel ouvrage, notre collaborateur Robert Escarpit tente une synthèse des données actuelles des sciences de l'information et de la communication, présentées dans leur genése historique comme une lutre de la conscience emportée par le temps, de l'homanité empombe par l'histoire. (Hacheme-

Page 12

Université, coll. « Langue - Linguistique - Communication », 220 p., 38 F.)

VIENT DE PARAITRE

FLORENCE et MARCEL BARES : Le Western champseurin. Tome L - Le premier document sur l'émigration aux U.S.A. au début de la sec moirié du dix-neuvième siècle de la population du Champesur, ceme vallée population de Champsaur, ceme valiet haute-alpine séparée du Gapençais par

le col Bayard. Du « mirage de l'or » à la réalisé qui fair de ces émigrants âgés de dix-sept à dix-neuf aus, des gardieus de moutous. (Ophrys, 10, r. de Nesle, Paris ; 125 p., 20 F.)

JACQUES MERCIER : Vingt siècles d'bistoire de Vatices. - Un ouvrage en quatre parties : le cadre, l'histoire, l'actualité et les problèmes spirituels, les questions temporelles qui s'y rattachent. (Lavanzelle, coil. « L'histoire, le moment », 590 pages, 59 F.)

Sélection hebdomadaire du journal « Le Monde »

du 30 décembre 1976 au 5 janvier 1977

TOTALIST OF PERSONS AS portion environmental like little.

. BES

1520 4

Le peuplement c